







# MANUEL

DE LA

MÉTALLURGIE DU FER.

Les exemplaires exigés par la loi ont été dédéposés.

#### PARIS,

BACHELIER, libraire, quai des Augustins, n°. 55. Anselin et Pochard, rue Dauphine, n°. 9. Lecointe et Durey, quai des Augustins, n°. 49.

PARIS ET STRASBOURG,

TREUTTEL et WURTZ;

PARIS ET LONDRES,

BOSSANGE frères.

METZ,

Le TRADUCTEUR, rue de la Paix, n°. 1.
DEVILLY;
HUSSON frères.

METZ, C. LAMORT,

IMPRIMEUR DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS.

# MANUEL

DE LA

# MÉTALLURGIE DU FER,

PAR

## C. J. B. KARSTEN,

CONSEILLER SUPÉRIEUR DES MINES DE PRUSSE, DIRECTEUR DES USINES ROYALES DE LA SILÉSIE, CHEVALIER DE LA CROIX DE FER ET MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES;

#### TRADUIT DE L'ALLEMAND

PAR

### F. J. CULMANN,

CAJITAINE D'ARTILLERIE ATTACHÉ AUX FORGES DE LA MOSELLE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR ET MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE METZ.

TOME SECOND.

### PARIS.

ANSELIN ET POCHARD, LIBRAIRES, SUCCESSEURS DE MAGIMEL RUE DAUPHINE, Nº. 9.

1824.

LIEUMAN

JOHN OCH PRINTING ATAIN

## 

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

MARKET THE STREET

#### ATTENDED IN M.

The second section of the second seco

court section

The Addition of the State of

A SELLIN ES POCRANO, TECRATA (S. SUCCESSEURS DE AIA GESTEL

# TABLE DES MATIÈRES

PAR ORDRE DE PARAGRAPHES.

# QUATRIÈME SECTION.

## DU FER CRU.

### PREMIÈRE DIVISION.

DE LA RÉDUCTION DES MINÉRAIS POUR EN OBTENIR DE LA FONTE.

GÉNÉRALITÉS SUR LES FOURNEAUX EMPLOYÉS POUR LE TRAITEMENT DES MINÉRAIS.

| Généralités sur la réduction des minérais de fer    | ALL CL |
|-----------------------------------------------------|--------|
| dans les fourneaux à cuve, §. §. 542 à              |        |
| Des parties principales d'un fourneau à cuve,       | 545    |
| De la cuve, des parois et du remplissage,           | 546    |
| Du double muraillement,                             | 547    |
| Des canaux pour le dégagement des vapeurs aqueuses, | 548    |
| Des sourneaux construits en terre retenue par des   |        |
| cadres de bois,                                     | 549    |
| Des fondations du fourneau,                         | 550    |

| Des embrasures de travail et de tuyère,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 551   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Du gueulard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 552   |
| Du mur qui l'entoure. Bataille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 553   |
| Du choix des terrains pour l'emplacement des four-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| neaux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 555   |
| Considérations générales sur les dimensions des cuves,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 556   |
| De l'influence de la plus ou moins grande fusibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| des minérais sur la forme des fourneaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 557   |
| De la forme de la cuve, du ventre et de l'ouvrage, 558,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550   |
| Des fourneaux à cuve avec ou sans ouvrageStuc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10    |
| koten (fourneaux à masse). — Flussofen (fourneaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| de fusion). — Hauts fourneaux, 560 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 562   |
| De la qualité des matériaux employés pour cons-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| truire les cuves,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 563   |
| Soins qu'exige la construction des parois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 564   |
| Généralités sur l'allure des fourneaux à cuve,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 565   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| DES STUCKOFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LGL . |
| Généralités sur les stuckofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566   |
| De land Comment 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 567   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| DES FLUSSOFEN OU BLAUOFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Du traitement des minérais dans les flussofen, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| torrum o one 1 - C - :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 568   |
| D = 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000  |
| to the contract of the problem of the contract |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| De la cessation du fondage, 574,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 573   |
| 3/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373   |
| DES HATTES FOUNDAMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eller |
| DES HAUTS FOURNEAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| De leur forme en général,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E SEE |
| De Pourmon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ouvrage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77    |

#### DES MATIÈRES. VII Des matériaux employés pour l'ouvrage, Des parties de l'ouvrage, 579 580 à 582 De la construction de l'ouvrage, De la hauteur qu'il faut donner à l'ouvrage, 583 Des phénomènes que présente la réduction des minérais et qui déterminent les dimensions de l'ouvrage et de la cuve, Des circonstances dans lesquelles on obtient de la fonte blanche, 587 La fonte grise naît de la fonte blanche, 588 Examen plus approfondi des circonstances d'où dépendent la marche du fourneau et la nature de ses produits; . 589 à 596 Des phénomènes que présente le fourneau lorsqu'il se dérange par un excès de chaleur, 597 Si le coke est impur, on est quelquefois obligé de mêler du laitier à la charge de minérai, 598 Difficultés que présente la conduite des hauts fourneaux, 599 De la hauteur des hauts fourneaux, 600 Circonstances qui doivent modifier leur hauteur, 601, 602 Du rapport qui doit exister entre l'élévation des fourneaux, la vîtesse du vent et la quantité d'air fourni, 603 à 606 De la largeur des hauts fourneaux, 607 Circonstances qui déterminent leur largeur, 608 à 610 Les cuves des hauts fourneaux à coke sont plus larges que celles des hauts fourneaux à charbon de bois. On rétrécit leur partie inférieure au moyen des étalages, 611 De la forme des étalages, 612 à 614

615

620

621

62

616 à 619

De l'espace occupé par les charges,

Son éloignement de la pierre de fond,

Des dimensions de l'ouvrage,

De la largeur de la tuyère,

Ouverture ou œil de la buse,

| ····)                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| De la position et de l'inclinaison de la tuyère,       | 623             |
| Des fourneaux qui ont plusieurs tuyères,               | 624             |
| Du remplacement des tuyères. — Position des buses      |                 |
| dans la tuyère,                                        | 625             |
| De la forme de l'ouvrage, 626 à                        | 63 <sub>1</sub> |
| Des conditions d'une bonne allure,                     | 632             |
|                                                        |                 |
| De la mise en feu.                                     |                 |
| D. I. I. de l'an Jos houte fourmours à charhon de      |                 |
| De la dessication des hauts fourneaux à charbon de     | 633             |
| bois,                                                  |                 |
| Idem des hauts fourneaux à coke,                       | 634             |
| De la mise en feu, d'après la méthode suédoise,        | 635             |
| The Lands Comment                                      |                 |
| Du travail des hauts fourneaux.                        |                 |
| - N. t. Same of Non-donne to went                      | 636             |
| Travail du premier jour où l'on donne le vent,         | 030             |
| Comment on doit nettoyer le creuset et haler le        | 622             |
| laitier, 637,                                          |                 |
| De la première coulée,                                 | 639             |
| Observations sur le chargement des matières,           | 640             |
| Du chargement en combustible, 641 à                    |                 |
| De la grandeur des charges de charbon et de coke, 644à | 648             |
| De l'assortiment des minérais et de l'emploi des       |                 |
| fondans, 649,                                          |                 |
| Du chargement des minérais, 651,                       | 652             |
| Influence des minérais humides et mal grillés sur      | 1 50            |
| la marche de l'opération,                              | 653             |
| Raisons pour lesquelles on fait varier les charges de  | 151             |
| minérai,                                               | 654             |
| Comment les charges de charbon et de minérai sont      |                 |
| disposées dans le gueulard,                            | 655             |
| De la descente des charges et du nombre d'ouvriers     |                 |
| que nécessite le travail des hauts fourneaux,          | 656             |
| Des dispositions qui précèdent la coulée, 657,         | 658             |
| Dans quel cas on puise la fonte avec des poches.       |                 |

| DES MATIÈRES.                                         | ix  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Comment on y procède Inconvéniens qui en              |     |
| résultent,                                            | 659 |
| De la coulée,                                         | 660 |
| Du changement que subit le fer cru lorsqu'on le tient | 000 |
| long-temps dans le creuset,                           | 661 |
| De l'allure du fourneau,                              | 662 |
| Des circonstances qui dérangent l'allure du four-     |     |
| neau,                                                 | 671 |
| On en juge par la flamme du gueulard,                 | 672 |
| Id. par celle qui sort du creuset,                    | 673 |
| Id. par l'aspect de la tuyère.                        | 674 |
| Du nez, voûte qui se forme au-dessus de la tuyère,    | 675 |
| On juge de l'allure du fourneau par la couleur et la  | -/- |
| nature des scories,                                   | 680 |
| De la manière dont il faut conduire les fourneaux     |     |
| pour donner aux scories une bonne consistance (o.     | 182 |
| On reconnait l'affure du fourneau à la descente des   |     |
| charges,                                              | 683 |
| Comment il faut traiter les fourneaux après avoir     |     |
| nettoye Fouvrage,                                     | 684 |
| Des engorgemens de la cuve et de l'ouvrage; des       |     |
| causes qui les font naître et des movens d'y re-      |     |
| medier,                                               | 685 |
| Examen plus approfondi de la nature et des proprié-   |     |
| tes des différentes espèces de fer cru , obtenues par |     |
|                                                       | 687 |
| Do la Car I a sur I I I                               |     |
| De la fin du travail des hauts fourneaux.             |     |
| De la mise hors,                                      |     |
| De la suspension du travail et des moyens employés    | 688 |
|                                                       | 10  |
| De la durée d'une campagne,                           | 689 |
| De la forme donnée au fer cru; comment on doit le     | 690 |
| LEATHER ADDRES IS COULDS                              | ,   |
| Du hocardage declaitions De la C                      | 691 |
| TT                                                    | 692 |
| п Б                                                   |     |

Du registre qui doit retracer la marche du haut fourneau, 693 Du déchet des minérais; de la consommation de charbon, 694

#### DEUXIÈME DIVISION.

#### GÉNÉRALITÉS SUR LA REFONTE DU FER CRU ET LA FA-BRICATION DES OBJETS COULÉS.

Observations historiques sur l'art de jeter en mou-695 à 697 Des propriétés du fer cru qui doit servir à la fabrica-698, 699 tion des objets coulés, Examen plus approfondi des différentes espèces de fer cru considéré comme matière première des objets 700 à 702 coulés, Conditions d'une bonne fonderie, 703, 704 Des raisons pour lesquelles le fer cru, employé dans les fonderies, doit souvent éprouver une 2e. fu-705, 706 La fabrication des objets coulés se divise en deux branches: la refonte du fer cru et la confection

#### DE LA REFONTE DU FER CRU.

des moules,

707, 708

Des différentes méthodes de refondre le fer cru,

Des changemens que chacune de ces méthodes fait
éprouver à la fonte,

Comparaison entre ces divers procédés,

710

### DE LA REFONTE DU FER CRU DANS DES CREUSETS.

Généralités sur la refonte du fer dans des creusets, 712

| DES MATIÈRES.                                          | жj  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Du nombre des creusets qu'on doit placer dans un       |     |
| fourneau,                                              | 713 |
| De leur qualité,                                       | 714 |
| Du combustible,                                        | 715 |
| De la forme des fourneaux à creuset,                   | 716 |
| De la nature du fer cru qu'on doit refondre dans       | /10 |
| des creusets,                                          | 718 |
| Du déchet,                                             | 719 |
| Des précautions qu'il faut avoir en chargeant le four- | /-9 |
| neau,                                                  | 720 |
| Dans quel cas on fait usage de creusets,               | 721 |
| DE LA REFONTE DU FER CRU DANS DES FOURNEA<br>A CUVE.   | UX  |
| D 6-                                                   |     |
| Des foyers anciennement employés en France,            | 722 |
| De la forme des fourneaux à manche et de leur tra-     |     |
| vail, 723 à                                            |     |
| De la hauteur des fourneaux à manche, 726,             | 727 |
| De leur largeur,                                       | 728 |
| De la position, de l'orifice et du nombre des tuyè-    |     |
| res, 729,                                              | 730 |
| Du volume d'air employé et de la vîtesse du vent,      | 731 |
| De la refonte du fer cru dans des hauts fourneaux,     | 732 |
| De la consommation en charbon de bois et en coke,      | 733 |
| De la coulée,                                          | 734 |
| Du travail des fourneaux à manche, 735 à               | 738 |
| De la durée des parois,                                | 739 |
| Du déchet,                                             | 740 |
| De la quantité de fer cru qu'on peut liquéfier dans    |     |
| un temps donné,                                        | 741 |
|                                                        |     |

DE LA REFONTE DU FER CRU DANS DES FOURS A RÉVERBÈRE.

De la forme des fours à réverbère et des proportions

| 42.3                                                       |
|------------------------------------------------------------|
| qui doivent régner entre leurs différentes par-            |
| ties, 742 à 745                                            |
| De la grille, 746, 747                                     |
| Des portes de la chauffe, 748                              |
| Du pont qui sépare la chauffe du foyer, 749                |
| De la sole, a la l'a l'il salar l'an l'an l'al l' 750, 751 |
| De la matière dont elle est formée, 752                    |
| De la coulée, 753                                          |
| De la porte du foyer, 754                                  |
| De la hauteur de la voûte, 755                             |
| Du rapport de la longueur à la largeur du foyer, 756       |
| Du rampant ou échappement; de ses dimensions, 757, 758     |
| Des dimensions de la cheminée, 759                         |
| Du chargement, 760, 761                                    |
| Du changement que subit le fer cru pendant la fu-          |
| sion: on ne doit jamais négliger d'y avoir é-              |
| gard, 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199               |
| Des précautions nécessaires pendant la fusion, 766 à 768   |
| Des précautions à prendre pendant la coulée, 769, 770      |
| Du déchet en fonte et de la consommation de houille, 771   |
| De la capacité des fours à réverbère, 772                  |
| Des fours à réverbère activés avec le bois, 773, 774       |
| Des fours à réverbère activés avec la tourbe, 775          |
| Parallèle entre les trois méthodes suivies pour re-        |
| fondre le fer cru, fatte le la constitue con 776, 777      |
|                                                            |
|                                                            |

#### DE L'ART DE JETER EN MOULE.

| Du moulage; son objet; ce n'est qu'une partie de           |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| l'art du fondeur, 'man ann ann ann ann ann ann ann ann ann |       |
| Comment on remplit les moules,                             | , , , |
| Des fosses,                                                | 780   |
| Des chaudières et des poches,                              | 781   |
| Des grues,                                                 | 782   |
| Des matières dont les moules sont confectionnés,           | 783   |
| Des étuves qui servent à les sécher, 784 à                 | 786   |

#### DES MATIÈRES. XIII Autre méthode pour sécher les moules, 787, 788 Comment on les enterre, 789, 790 Précautions qu'il faut prendre lorsqu'on remplit les moules, 791 Des jets et des masselottes, 792, 793 De la position des moules pour la coulée, Des évents, 795 Matières dont les moules sont confectionnés, 796 Des châssis, Du moulage en terre grasse, 801 Généralités sur les modèles en cire, 802 Des novaux. 803, 804 Du retrait que prend le fer en refroidissant, Des différentes manières de mouler ou des différentes méthodes employées pour confectionner les moules. - Division du moulage, 806, 807 Observations sur le coulage en coquilles, 808 Note du traducteur. DE LA SABLERIE. Division de cette méthode, 809 Du moulage pratiqué dans le sol de l'usine. De la préparation du sable qui doit servir au mou-Comment on imprime le modèle dans le sable, Comment il faut le faire sortir, 813 Comment on remplit les moules avec la fonte liquide, 814 Simplification des modèles, 815 Des plaques de recouvrement, 816 Même genre de moulage avec des noyaux, 817 De la confection des objets coulés qui demandent une grande dureté, 818

| De la confection des plaques dont les surfaces sont    |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| ornées,                                                | 819 |
| •                                                      |     |
| Du moulage en sable maigre et avec chassis             |     |
|                                                        |     |
| Ce que c'est que le moulage en châssis Moulage         |     |
| avec deux châssis,                                     | 820 |
| Des dimensions et de la disposition des châssis, 821,  |     |
| De la préparation du sable. — Bancs des mouleurs,      | 823 |
| Des procédés à suivre pour former le moule, 824,       |     |
| De la division du modèle,                              |     |
| ·                                                      | 027 |
| On emploie quelquefois plus de deux châssis.           |     |
| Des objets qui doivent être moulés de cette ma-        | Qaa |
| nière, 828,                                            | -   |
| Du moulage en châssis et avec des noyaux,              | 830 |
| Sur l'utilité du sel de cuisine ajouté au sable,       | 831 |
|                                                        |     |
| DU MOULAGE EN SABLE GRAS.                              |     |
| C dat la madara en alla ense                           | 832 |
| Ce que c'est que le moulage en sable gras,             | 833 |
| De la forme des caisses,                               |     |
| De la préparation du sable,                            | 834 |
| Quelles sont les pièces qu'on moule de cette manière,  | 835 |
| Du moulage des bouches à feu,                          | 836 |
| Comment on empêche l'adhérence de deux segmens         | 0.0 |
| de moule et la vitrification de la terre sur la fonte, | 837 |
| Des moules avec des noyaux,                            | 838 |
| Du moulage de la bijouterie,                           | 839 |
|                                                        |     |
| DU MOULAGE EN ARGILE.                                  |     |
|                                                        | 0.7 |
| Ce que c'est,                                          | 840 |
| Du moulage des bouches à feu, exécuté en terre         | 6   |
|                                                        | 84: |
| Des différentes parties d'un moule en terre,           | 84: |
| Des objets nécessaires à un mouleur,                   | 84  |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xv  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Du noyau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 844 |
| Du manteau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 845 |
| De la préparation de la terre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 846 |
| Des tresses de foin et de paille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 847 |
| Des arbres et trousseaux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 848 |
| Des calibres ou échantillons,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 849 |
| Par quel moyen on empêche le noyau et le manteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 049 |
| d'adhérer à la chemise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 850 |
| Comment on noircit les moules,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 851 |
| Des jets,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 852 |
| De l'enterrage des moules dans le sable,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 853 |
| Du procédé suivi pour confectionner les moules en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| terre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 854 |
| De la classification des objets moulés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 855 |
| Etendue de la fabrication de ces objets et surveil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| lance qu'elle exige. — Tableau des objets confec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| tionnés à la fonderie de Gleiwitz et à celle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Malapane, 856,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 857 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
| DU MOULAGE DES STATUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Do lo confession de 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| De la confection des modèles en cire et du coulage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| des statues,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 858 |
| 71 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| DE L'ACHÈVEMENT DES OBJETS COULÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Dr. rettoiement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Du nettoiement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 859 |
| De l'adversement et du ferrement des objets coulés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| De l'adoucissement de la fonte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 861 |
| Tieses Is the state of the stat | 862 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 863 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Des machines employées pour force de constant l'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 867 |
| Des machines employées pour forer de gros cylindres,<br>Note du traducteur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 868 |
| Dog formation of 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07  |
| - CILLLAICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86a |

| Comment on tourne les objets extérieurement, 870,      | 871 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Si l'on peut vernir les objets moulés,                 | 872 |
| Id. bronzer, grand de la la la la                      | 873 |
| Id. enduire d'une couche d'or, d'argent ou             |     |
| de cuivre,                                             | 874 |
| S'il est facile de leur donner les couleurs du recuit, | 875 |
| De la préparation des ustensiles de cuisine,           | 876 |
| De l'étamage des objets coulés,                        | 877 |
| Des procédés suivis pour les couvrir d'un émail, 878,  | 879 |

# CINQUIÈME SECTION.

## DU FER DUCTILE.

| Généralités sur la préparation du fer ductile retiré |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| immédiatement des minérais, dans des feux et         |     |
| des fourneaux à cuve, 880 à                          | 884 |
| Généralités sur la préparation du fer ductile obtenu |     |
| avec la fonte,                                       | 885 |
| De la forme que reçoit le fer forgé, 886,            |     |
| Des machines nécessaires pour étirer le fer,         | 888 |
| Du marteau à soulèvement et de son ordon,            | 889 |
| Du marteau à bascule et de son ordon,                | 890 |
| Du marteau soulevé par la tête, marteau frontal,     | 891 |
| Des cylindres pour étirer le fer,                    | 892 |
| Equipage à cage massive et équipage à colonnes,      | 893 |
| Du parage des barres de fer étirées sous les cylin-  |     |
| dres,                                                | 894 |
| Des différentes variétés de fer ductile,             | 895 |
| Des épreuves qu'on fait subir au fer en barres,      | 896 |
| Sur le dégrossissement du fer                        | 897 |
| Sur le degrossissement du 161 4                      | -91 |

#### DES MATIÈRES.

xvij

#### PREMIÈRE DIVISION.

#### DE LA PRÉPARATION DU FER DUCTILE.

De l'affinage de la fonte et de celui des minérais, 898

### DE L'AFFINAGE DE LA FONTE.

- De l'affinage du fer cru dans les feux et dans les fours à réverbère,
- De la fonte qui convient particulièrement à l'affi-

## DE L'AFFINAGE OPÉRÉ DANS DES FEUX DE FORGE.

- Énumération des différentes méthodes d'affinage, 903
- La méthode allemande les comprend presque toutes, 903

### DE L'AFFINAGE A L'ALLEMANDE.

- Ce que c'est qu'une forge,
- Sur la forme extérieure du fer cru, 906
- De la disposition du fer cru à louper ou à conserver sa liquidité,
- De la qualité des charbons employés dans les feux
- d'affinerie, 908
  De la chaux ajoutée à la fonte, 900
- Des autres additions,
- Sur la quantité de vent nécessaire pendant les différentes périodes de l'affinage,
- De l'aire et du creuset d'un feu de forge,
- Du canal de refroidissement pratiqué au-dessous du fond,
- De la longueur et de la largeur du creuset, 914

| De l'inclinaison des plaques du pourtour,                          | 915   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| De l'inclinaison du fond,                                          | 916   |
| Du vent donné par une ou plusieurs buses,                          | 917   |
| Comment on établit la tuyère d'une manière in-                     |       |
| variable,                                                          | 918   |
| Sur l'avantage des tuyères en cuivre,                              | 919   |
| Sur les dimensions de l'œil de la tuyère,                          | 920   |
| De la position de la buse par rapport à la tuyère,                 | 921   |
| De la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure et                  |       |
| de celle qui est tournée vers la rustine,                          | 922   |
| Distance de la tuyère à la rustine; elles doivent                  |       |
| être parallèles l'une à l'autre,                                   | 923   |
| Sur l'usage de faire avancer la tuyère dans le creuset,            | 924   |
| De la profondeur du feu. Distance de la plaque de                  |       |
| fond à la tuyère. Hauteur de la varme,                             | 925   |
| De l'inclinaison de la tuyère,                                     | 926   |
| Rapport qui doit exister entre la profondeur du feu                |       |
| et l'inclinaison de la tuyère,                                     | 927   |
| Sommaire des principes qu'il faut observer pour                    | . 0   |
| monter ou construire le feu,                                       | 928   |
| Des outils nécessaires aux affineurs,                              | 929   |
| Division de l'affinage en deux périodes principales:               | . 2 - |
| fusion et travail,                                                 | 930   |
| Des différens corps produits par l'affinage.—Scories               |       |
| pauvres ou crues. — Scories riches ou douces.                      |       |
| Sorne. Battitures. Composition d'après des expé-                   |       |
| riences faites en Suède et d'après celles de M.                    | .2.   |
| Berthier,                                                          | 931   |
| Comment l'affineur juge de l'allure du feu,                        | 932   |
| Comment il empêche que le métal ne loupe, ou qu'il                 | 933   |
| ne conserve trop long-temps sa liquidité, De la fusion du fer cru, | 934   |
| De la fusion du fer cru, Du premier soulèvement de la masse,       |       |
| Du soulèvement d'une masse qui est trop dure (fonte                | 7-0   |
| and loungh)                                                        | 936   |
| qui loupe*),                                                       | 7-    |

<sup>\*</sup> Terme d'ouyriers.

#### DES MATIÈRES. XIX Du soulèvement d'une masse conservant un excès de carbonne (fonte qui ne vient pas \*); Idem, d'une masse décarburée convenablement, 938 Deuxième soulèvement, 939 Troisième et quatrième soulèvement, 940 Du travail par refroidissement, 941 Dans quels cas la fonte doit être soulevée à plusieurs reprises, 942 Ce que c'est qu'avaler la loupe, 943 Procédés que l'on suit pour avaler la loupe, 944 Du travail par attachement, 945 Comment on prend du fer par attachement, 946 à 948 Comment on fait la loupe, 949 Comment on la retire du feu, 950 Des signes auxquels on reconnaît une bonne loupe, 95x Manipulation qu'on lui fait subir ensuite, 952 Du marteau et de l'enclume, 953 Des outils du marteleur. 954 Ce que c'est que cingler la loupe, 955 On la coupe en lopins, 956 Comment on les chausse, 957 De leur forgeage, 958 Du nombre des ouvriers employés dans les forges et de la répartition du travail, 959 De la consommation des matières premières, et de la quantité des produits qu'on obtient par semaine, 960 Théorie de l'affinage et moyens de l'abréger, DES PROCÉDÉS D'AFFINAGE DÉRIVÉS DE LA MÉTHODE ALLEMANDE. De l'affinage dit Butschmiede, 963 De l'affinage où la masse forme [toujours un seul gâteau \*\*, 964 \* Terme d'ouvriers.

<sup>\*\*</sup> C'est l'affinage allemand à deux fusions.

| De l'affinage successif et par lopins,<br>De la méthode demi-wallonne,                               | 966        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| De l'affinage dit par attachement,                                                                   | 967        |
| DE LA MÉTHODE WALLONNE.                                                                              |            |
| De la construction du creuset et du travail,<br>De la quantité des produits obtenus par semaine,     | 968<br>979 |
| DE L'AFFINAGE DE SCHMALKALDEN OU Læschfeuerschmiede.                                                 |            |
| v                                                                                                    | -          |
| Affinage de Schmalkalden exécuté dans des creusets de brasque,                                       | 970        |
| DE L'AFFINAGE DE STYRIE A UNE SEULE FUSION                                                           | ₹.         |
| Affinage styrien à une seule fusion, sans préparation du fer cru,                                    | 97.1       |
| DE L'AFFINAGE DE SIEGEN.                                                                             |            |
| Affinage de Siegen à une seule fusion,                                                               | 972        |
| DE LA MÉTHODE OSEMUNDE.                                                                              |            |
| Méthode osemunde, dite marchoise,<br>Méthode osemunde, dite suédoise,                                | 973<br>974 |
| DU MAZÉAGE.                                                                                          |            |
| Des procédés suivis pour griller les blettes, 975,<br>Affinage des blettes grillées ou non grillées, | 976<br>977 |
| DE L'AFFINAGE DIT BERGAMASQUE USITÉ EN CARINT                                                        | HIE.       |
| Des procédés employés dans ce genre d'opération,                                                     | 978        |

# DE L'AFFINAGE DE BOHÊME ET DE MORAVIE. Brechsmiede.

| Des | différentes | varia | ations | de    | ce | mode       | d'a | affinage, |     |
|-----|-------------|-------|--------|-------|----|------------|-----|-----------|-----|
| dit | Brechsmie   | de,   | 100    | ( , 1 |    | 1. 199 . 2 | e', | 1132      | 979 |

#### DE L'AFFINAGE STYRIEN A DOUBLE FUSION DANS DES FOYERS SÉPARÉS.

| Mazéage | styrien, | -74 |  |  |  | 980 |
|---------|----------|-----|--|--|--|-----|
|         |          |     |  |  |  |     |

#### DES MOYENS QU'ON EMPLOIE POUR ACCÉLÉRER L'AFFINAGE DE LA FONTE.

| De la préparation qu'on fait subir au fer cru Ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| périences faites à Rybenick en Prusse (Note du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| traducteur), 981 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 983 |
| Circonstances dans lesquelles il est possible d'ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| célérer la fusion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 984 |
| Des effets combinés du vent et des scories pendant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| l'affinage, 985,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 986 |
| Sur la possibilité d'employer le coke pour affiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| la fonte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 987 |
| Des procédés divers dont on peut faire usage pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| blanchir la fonte grise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 988 |
| Du fine-métal, a contra la contra l'indication de la contra la con | 989 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

#### DE L'AFFINAGE DANS LES FOURS A RÉVERBÈRE.

| Affinage de la fonte dans des creusets placés dans  |
|-----------------------------------------------------|
| des fours à réverbère                               |
| De l'affinage de la fonte sur la sole d'un four à   |
| réverbère,                                          |
| Fonte qui peut être affinée dans les fours à réver- |
| bère, 992, 993                                      |

| xxij TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| T) 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 994 |
| Decele 1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 995 |
| T) 1 1 1 1 2 22 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 996 |
| Do 1944inana dan milana ay la 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 998 |
| Affinage par un procédé mixte avec la houille et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 999 |
| le charbon de bois Note du traducteur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 999 |
| Du déchet et de la consommation de houille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000 |
| DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Objet, avantage et inconvénient de ce travail,<br>Différence entre les fourneaux et les feux où l'on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001 |
| pratique l'affinage des minérais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 002 |
| DE LA RÉDUCTION DES MINÉRAIS DANS LES<br>STUCKOFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Des produits des stuckofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 003 |
| DE TOLERANDO PRINCIPLO PARA TECHNICAL PRINCIPLO PARA TECHNICAL PRINCIPLO PRI | ,   |
| DE L'AFFINAGE PRATIQUÉ DANS LES BAS FOURNEAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X   |
| suédois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Description et produits de ces foyers, hand the second and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04  |
| DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS PRATIQUÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |
| EN ALLEMAGNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Méthodes diverses suivies pour ce genre de tra-<br>vail, 1005, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06  |
| Parallèle entre l'affinage immédiat des minérais et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

leur traitement dans les hauts fourneaux joint à

1007

l'affinage de la fonte,

### DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS, D'APRÈS LES MÉTHODES SUIVIES EN FRANCE.

| Des feux | catalans, | navarrais et | biscayens, | *** | 1008 |
|----------|-----------|--------------|------------|-----|------|
|          |           |              |            |     |      |

#### DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS, SELON LA MÉTHODE CATALANE ITALIENNE.

| Des | feux | usités | en | Corse | et | à | l'île d'Elbe, | . * ** |  | 1009 |
|-----|------|--------|----|-------|----|---|---------------|--------|--|------|
|-----|------|--------|----|-------|----|---|---------------|--------|--|------|

#### DE L'AFFINAGE DE LA FERRAILLE.

| Objet de ce travail,                                    |
|---------------------------------------------------------|
| On peut traiter les débris de fer en les faisant souder |
| ensemble dans des feux de forge,                        |
| On peut les utiliser en faisant souder une certaine     |
| quantité de ce fer aux loupes obtenues dans les         |
| feux ordinaires,                                        |
| De l'affinage de la ferraille par la fusion, avec ou    |
| sans addition de fer cru,                               |
| Traitement de la ferraille dans des fours à réverbère,  |
| dans des creusets ou sans creusets,                     |
| Addition de la ferraille pendant l'affinage de la fonte |
| dans des fours à réverbère,                             |
|                                                         |

#### DE LA RÉDUCTION DES SCORIES.

| Des scories qui valent la peine d'être réduites,    | 1016 |
|-----------------------------------------------------|------|
| Du traitement des scories dans des feux ou dans des |      |
| fourneaux; s'il est plus avantageux de les traiter  |      |
| pour fer cru que pour fer demi-affiné,              | 1017 |

#### DE LA CORRECTION DES FERS VICIEUX.

| Du traitement des minérais ou des fontes donnant du |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| fer cassant à froid ou rouverin,                    | 1018 |

## DEUXIÈME DIVISION.

#### DU DÉGROSSISSEMENT DU FER.

| Des échantillons de fer fournis par les affineurs,      | 1019 |
|---------------------------------------------------------|------|
| Quelles sont les différentes transformations qu'on fait |      |
| subir au fer pour le dégrossir,                         | 1820 |

#### DES FERS PLATINÉS ET FENDUS.

| Généralités sur la manière d'opérer,                 | 1021 |
|------------------------------------------------------|------|
| Des martinets qui servent à faire du carillon, de la |      |
| bandelette et de la verge crénelée,                  | 1022 |
| De la table de l'enclume et de la panne du marteau,  | 1023 |
| Des ordons,                                          | 1024 |
| Du chauffage dans les feux de forge,                 | 1025 |
| Du travail sous le marteau,                          | 1026 |
| De la consommation de matières premières,            | 1027 |
| Imperfections de ce mode de dégrossissement,         | 1028 |

#### DES FENDERIES.

| Description de ces machines,                        | 1029 |
|-----------------------------------------------------|------|
| Du travail des laminoirs et des fenderies,          | 1030 |
| Du chauffage dans des fours à réverbère ou dans des |      |
| feux au moyen de machines soufflantes,              | 103  |
| Du chauffage,                                       | 1032 |
| Du fer qu'il convient de fendre,                    | 1033 |

#### DE LA FABRICATION DU FIL D'ARCHAL.

| Examen | $d\mathbf{u}$ | fer | qu'il | faut | employer | dans | les | tréfile- |      |
|--------|---------------|-----|-------|------|----------|------|-----|----------|------|
| ries,  |               |     | 175   |      |          |      |     |          | 1034 |

#### DES MATIÈRES. XXV Des signes auxquels on reconnaît un fil de bonne qualité, 1035 Comment on prépare le fer pour les tréfileries, 1036, 1037 Du mécanisme des tréfileries, 1038 Des compas de précision pour mesurer le diamètre du fil; des différens échantillons, 1039, 1040 Fabrication et qualité de la filière, 1041 De la vîtesse qu'il faut donner au fil en le tirant à travers la filière, 1042 Des tenailles et des bobines, 1043 De leur mouvement, 1044 Précautions qu'exige l'étirage, 1045 Du recuit et de la couche de protoxide qu'il faut enlever, 1046 Méthodes diverses pour recuire le fil. - Il est important de perfectionner ces procédés, 1047, 1048 Consommation en matières premières, 1049 DE LA FARRICATION DU FER NOIR ET DU FER BLANC. Fabrication de la tôle en général. - Du fer noir et du fer blanc, 1050 Caractères de la bonne tôle. — Du fer qu'on doit employer pour la confectionner, 1051 Dimensions des bidons ou du fer considéré comme

### Du fer noir.

Du chauffage des planches devant la tuyère d'un feu de forge ou dans des fours à réverbère,

| Fabrication de la tôle battue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Id. de la tôle laminée,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1054 |
| De la classification des fers noirs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1055 |
| o and | 1056 |

matière première,

1052

1053

#### Du fer blanc.

Confection de la tôle sous le marteau, 1057

Id. au laminoir, 1058

#### DE LA MISE AU TAIN.

Procédés suivis pour décaper la tôle, 1059
Méthode ordinaire pour l'étamer, 1060
De la classification des fers blancs. — Signes auxquels on reconnaît la qualité du fer blanc, 1061
Consommation de matières premières pour le décapage et la mise au tain, 1062
Des améliorations dont le décapage et la mise au tain sont susceptibles, 1063 à 1066
Mémotre de M. Samuel Parkes, sur la fabrication du fer blanc, avec les notes de M. Karsten,

## SIXIÈME SECTION

## DE L'ACIER.

#### DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ACIER.

- De la désignation des diverses espèces d'acier, 1167, 1168 But du raffinage, 1069
- INFLUENCE DE LA NATURE DES MATIÈRES PREMIÈRES SUR LES QUALITÉS DE L'ACIER.
- On ne peut convertir en acier que de la fonte ou du fer qui soient très-purs,

#### DES MATIÈRES.

xxvii

Des difficultés que présente la fabrication d'un acier entièrement homogène, 1071 De la résistance et de la dureté de l'acier, 1072 Influence du manganèse sur la qualité de l'acier, 1073 Sa résistance dépend de son homogénéité, 1074 à 1076 Propriétés d'un acier de bonne qualité, 1077 But du recuit, 1078 Signes auxquels on reconnaît le bon acier, 1079 Il est très-important de connaître la manière dont l'acier se comporte au feu et à la trempe, 1080 De ses divers modes de fabrication, 1082

#### DE L'ACIER NATUREL.

- De la préparation de l'acier par l'affinage immédiat des minérais.
- De la fabrication de cet acier, 1083
- De la préparation de l'acier par l'affinage de la fonte.
- De l'acier naturel qui se forme dans le creuset lorsqu'on affine la fonte pour fer, 1082 Différence caractéristique entre l'affinage pour acier
- et l'affinage pour fer, De la construction du feu et des propriétés du fer
- cru qui doit servir à la fabrication de l'acier, 1086
- Des procédés suivis dans le nord de l'Allemagne pour fabriquer l'acier avec la fonte grise, 1087
- De la fabrication de l'acier avec de la fonte blanche qu'on liquéfie sans interruption,
- De la fabrication de l'acier avec la fonte blanche qu'on liquéfie à plusieurs reprises d'après la méthode suivie dans le nord de l'Allemagne pour la fonte grise. — Procédé de Siegen,

| AATII                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Des méthodes suivies en France,                           | 1      |
| O mout préparer le fer cru en le transformant en diet-    |        |
| Drocedes suivis dans les monts Urais, 1092, 1095          | 3      |
| 2 / 1/2 comblebles pratiqués dans l'Allemagne me-         |        |
| 1094, 109                                                 | 5      |
| Esbrication de l'acier naturei avec des libions du dessis |        |
| Jo for                                                    |        |
| De l'acier dit sauvage,                                   | 7      |
|                                                           |        |
| DU RAFFINAGE DE L'ACIER.                                  |        |
| 100                                                       | 8      |
| But du rathnage,                                          |        |
| Assemblages des lames ou trousses,                        | , ,    |
| Des four de raffinerie.                                   |        |
| Règles à observer pour raffiner l'acier,                  |        |
| DE L'ACIER DE CÉMENTATION.                                |        |
|                                                           |        |
| Sur quoi est basée la fabrication de ce genre d'a-        |        |
| 1102 0                                                    | 04     |
| angue d'homogénéité. — Woyen a y le-                      |        |
| , 1                                                       | .06    |
| a manufant à empêcher le contact de l'air                 |        |
| 1 1 / ontation                                            | 107    |
| Do la forme des fourneaux de cementation,                 | 110    |
| 1 / am to tion                                            |        |
| Quelles sont les espèces de ter qu'on doit cementes,      | 112    |
|                                                           |        |
|                                                           | 114    |
|                                                           |        |
| a la lation on noids des leis comonate                    | 4 4 64 |
| De la comentation superficielle ou de la                  | 1119   |
| paquet,                                                   | - 9    |

## DE L'ACIER FONDU.

Histoire et but de la fabrication de l'acier fondu, 1120

| DES MATIÈRES.                                            | xxix |
|----------------------------------------------------------|------|
| Des procédés de fabrication,                             | 1122 |
| De la soudabilité de cet acier, 1123,                    |      |
| L'acier lui-même est la meilleure de toutes les matiè-   |      |
| res premières qu'on puisse employer pour fabriquer       |      |
| l'acier fondu,                                           | 1125 |
| De la fabrication de cet acier dans des fourneaux        |      |
| à vent,                                                  | 1126 |
| Idem dans des fours à ré-                                |      |
| verbère,                                                 | 1127 |
| Des creusets, in the let be the relieve to               | 1128 |
| Des flux et des règles à observer dans la liquéfac-      |      |
| tion de l'acier, de les aux dispersions a                | 1129 |
| DE LA TREMPE.                                            |      |
| DE LA TREMPE.                                            |      |
| But de cette opération Quels sont les chan-              |      |
| gemens qu'elle fait subir à l'acier,                     | 1130 |
| De l'augmentation de volume par la trempe,               | 1131 |
| De l'élasticité et de la dureté de l'acier,              | 1132 |
| Sur les différens degrés de trempe, et de leur influence |      |
| sur les propriétés de l'acier,                           | 1133 |
| Comment on donne à l'acier la dureté la plus conve-      | 0.   |
| nable,                                                   | 1134 |
| Des différens milieux réfrigérans dont on peut faire     | 2 5  |
| usage pour la trempe,                                    | 1135 |
| De la cause du phénomène de la trempe,                   | 1136 |
| Des roses,                                               | 1137 |
| Du recuit,                                               | 1130 |
| DE L'ACIER DAMASSÉ.                                      |      |
| De la confection des aciers damassés,                    | 1139 |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

# SUPPLÉMENT A L'ERRATA

## DU PREMIER VOLUME.

| Pages. | Lignes. |                   | Lisez.              |
|--------|---------|-------------------|---------------------|
| 88     | . 14    | plus considérable | moins considérable. |
| 107    | 20      | premier domine    | dernier domine.     |

#### ERRATA DU SECOND VOLUME.

| Pages. | Lignes,   |                     | Lisez.         |
|--------|-----------|---------------------|----------------|
| 12     | dernière. | uneste              | funeste.       |
| 31     | 3         | voici quels         | voici quelles. |
| 85     | 17        | arrondit            | rend.          |
| 241    | 30        | ceux                | celles         |
| 256    | 12        | attache             | adapte.        |
| 279    | . 1       | mouhe               | moufle.        |
| 299    | 1         | ajoutous            | ajoutons.      |
| 331    | 8         | hache laitier       | lâche-laitier. |
| 332    | dernière. | coupe               | loupe.         |
| 335    | 34        | 0,344               | 34,4           |
| 359    | 19        | et                  | est.           |
| 445    | 20        | Berban              | Bergbau.       |
| 446    | 5         | 56,06               | 55,06.         |
| 450    | 6         | Borum               | Bærum.         |
| 500    | 10        | 25 <sup>m</sup> ,50 | 25centim.,50.  |
| 510    | 15        | ange                | auge.          |
| 578    | 6         | éméril              | éméri.         |
|        |           |                     |                |

## MANUEL

DE LA

# MÉTALLURGIE DU FER.

## QUATRIÈME SECTION.

DU FER CRU.

PREMIÈRE DIVISION.

DE LA RÉDUCTION DES MINÉRAIS POUR EN OBTENIR DE LA FONTE.

GÉNÉRALITÉS SUR LES FOURNEAUX EMPLOYÉS POUR LE TRAITEMENT DES MINÉRAIS.

S. 542. Le fonte a été connue bien plus tard que le fer ductile et l'acier: il paraît qu'elle ne fut employée pour la première fois qu'au 15°. siècle; cependant, il est certain que le fer et l'acier durent se trouver d'abord à l'état de fer cru. Si l'emploi de la fonte resta si long-temps ignoré, il faut l'attribuer, soit à l'imperfection où se trouvait l'art des forges, soit à une circonstance particulière: c'est que la fonte obtenue dans les foyers dont on se servait anciennement, formait toujours une masse dure et aigre qui ne pouvait être con-

vertie en objets moulés. Aujourd'hui même, on fait encore une différence entre les fourneaux qui peuvent produire de la fonte de moulage, et ceux dont la fonte est destinée exclusivement pour l'affinage. Cette différence provient au reste de la nature des minérais: les fers spathiques et les fers bruns purs \* donnent une fonte blanche et aigre qui ne peut servir dans les fonderies. Anciennement, on ne traitait que ces sortes de minérais; parce que ce sont les plus réductibles; on devait donc ignorer l'usage du fer cru, jusqu'à ce qu'on eût appris à l'obtenir avec des minérais moins fusibles et non manganésifères \*\*.

543. La réduction des minérais de fer ne pouvant avoir lieu qu'à une haute température, occasionne une grande consommation de charbon et nécessite l'emploi d'un rapide courant d'air. Il s'ensuit que l'économie en combustible est pour le sidérurgiste le point essentiel. Le procédé qui approche le plus de la perfection doit porter cette économie au plus haut degré. Nous avons exposé déjà les raisons pour lesquelles on opère la réduction dans les fourneaux à cuve, c'est-à-dire, dans des fourneaux où le minérai chargé par couches alternatives avec le combustible, est mis en liquéfaction; et ce combustible au lieu d'être cru, ne doit servir qu'à l'état de charbon.

\* Il faut se rappeler que M. Karsten ne comprend pas dans la classe des fers bruns, les hydrates compactes qui ont la même couleur. Ses fers bruns sont des oxides manganésifères qui brunissent au feu au lieu de rougir. Le T.

<sup>\*\*</sup> Il existe aussi des fers terreux limoneux qui sont très-fusibles et dont la fonte peut être convertie en objets moulés; mais, comme ils présentent toujours l'aspect terreux, il est probable que les anciens ne savaient pas les reconnaître. Le T.

Dans les feux dits à la catalane, le minérai fortement grillé, mais non ramolli, est exposé subitement à la chaleur la plus intense; toutes les modifications qu'il doit subir, le ramollissement, la fusion, la réduction et la décarburation du métal réduit, se succèdent alors avec une grande rapidité. Mais dans les fourneaux à cuve, il est exposé peu à peu à des degrés de température de plus en plus élevés, jusqu'à ce que, arrivé devant la tuyère, ou dans la partie du fourneau où la combustion est le plus rapide, il éprouve le plus haut degré de chaleur. C'est aussi pour cette raison que l'entrée de l'air est le plus près possible du fond ou de la sole du foyer, et qu'il ne doit rester au-dessus de ce point que l'espace destiné à recevoir les matières liquides.

544. Ce n'est que par suite de l'imperfection des procédés, que, pour faire sortir la masse fondue, on interrompt la fusion dans les fourneaux à cuve. En suivant des méthodes perfectionnées, on fait écouler de temps à autre la fonte liquide, sans qu'on soit forcé de vider le fourneau, ou de laisser descendre toutes les charges. Pour se débarrasser des scories ou laitiers, qui, dans la réduction des minérais, se séparent du métal, on leur ouvre un passage lorsqu'ils s'amassent dans le foyer, à moins que la construction du fourneau ne soit telle qu'ils puissent s'écouler librement.

545. La cuve ou la cheminée du fourneau est le vide intérieur formé par un mur de pierres réfractaires; il est destiné à recevoir les minérais et le combustible. Ses parties principales sont le gueulard, les environs de la tuyère et la sole. Le gueulard est l'ouverture supérieure par laquelle on introduit les charges. Les environs de la tuyère constituent le

véritable foyer où doit s'effectuer la fusion; ce point est éloigné du gueulard d'une distance plus ou moins grande, qui peut varier entre 3<sup>m</sup>,25 et 14<sup>m</sup>,60 et même entre des limites plus écartées encore. La sole ou la pierre de fond se trouve de 24 à 62 centimètres au-dessous de la tuyère, selon les dimensions du fourneau. L'espace compris entre la tuyère et la pierre de fond s'appelle le creuset; c'est là que les

matières liquides viennent se rassembler.

546. La partie intérieure construite en pierres réfractaires et dont le vide forme la cuve, s'appelle les parois. Il est évident que ces parois doivent s'appuyer contre une forte maçonnerie pour offrir une résistance suffisante. Les fourneaux d'une grande hauteur, alimentés avec des charbons durs dont la combustion doit être activée par un courant d'air très-rapide, reçoivent ordinairement deux ou trois de ces murailles intérieures, qu'on distingue ensuite de la première par le nom de fausses ou contre-parois. Ces murs concentriques ne sont point liés ensemble; ils laissent entr'eux un espace de 16 centimètres, qu'on remplit avec des morceaux de briques réfractaires qui ne doivent pas être trop serrés.

Le double but de cet espace intermédiaire est de concentrer la chaleur, parce que l'air est un mauvais conducteur du calorique, et d'offrir aux parois la facilité de se dilater sans se fendre et sans faire ouvrir l'enveloppe extérieure. Cet espace rempli de cendres, servirait encore mieux comme moyen de contenir la chaleur, parce que les cendres et le fraisil ( on ne pourrait jamais employer ce dernier à cause de sa combustibilité) forment les substances les moins conductrices; mais il ne faut en conseiller l'usage ou celui

du sable que dans le cas où l'on est sûr que la chaleur du fourneau ne devient jamais assez intense pour mettre les parois en fusion: s'il en était autrement, le sable ou les cendres s'écoulant par les brêches, se répandraient dans la cuve et forceraient d'arrêter le fondage. En général, ce n'est que dans les hauts fourneaux à deux contre-parois, qu'on peut employer le sable ou les cendres pour le remplissage entre le deuxième et le troisième de ces murs intérieurs. Les parois, même lorsqu'elles sont simples, ne s'appuient jamais contre la maçonnerie; elles doivent en être séparées par un espace de plusieurs pouces, qu'on remplit légèrement avec des pierres concassées, afin que, sans occasionner aucun dommage, elles puissent obéir à la force expansive de la chaleur.

547. La maçonnerie extérieure porte le nom de double muraillement; sa forme, en elle-même assez indifférente, est réglée souvent d'après celle de la cuve; elle présente l'aspect d'un cône, d'une pyramide quadrangulaire, hexagonale ou octogonale. Le cube, le cylindre et le prisme ne sont point usités; non-seulement ils occasionneraient pour leur construction une dépense inutile de matériaux, mais il en résulterait aussi une trop forte charge sur les fondations. Le double muraillement reçoit toujours un certain retrait, dans le cas même où la cuve du fourneau

est évasée dans la partie supérieure.

548. Il est essentiel, sur-tout pour les fourneaux qui ont une certaine élévation et qui sont destinés à supporter une haute température, de ménager dans la maçonnerie, des canaux pour le dégagement des vapeurs dont la force élastique romprait l'enveloppe extérieure : c'est pour cette même raison et parce

que le double muraillement est toujours dilaté par la chaleur, qu'il faut le consolider avec des barres de fer et des ancres. Les fourneaux coniques portent de gros cercles en fer; ceux dont la forme est pyramidale, sont traversés de plusieurs systèmes de barres de fer retenues à l'extérieur par des ancres. On ne peut se dispenser d'affermir de la sorte les assises que désunissent la dilatation du fourneau et le

retrait provenant des mises hors.

549. En Suède, on trouve encore beaucoup de fourneaux dont le double muraillement ne s'élève que jusqu'à une certaine hauteur (au dessus de l'une et de l'autre embrasure). On le prolonge ensuite avec des cadres de bois disposés l'un sur l'autre et formant entr'eux et les parois, un espace vide qui est rempli avec une terre médiocrement grasse et damée avec beaucoup de soin. Ce genre de construction, qui est très économique, présente un autre avantage, celui de concentrer la chaleur; on peut donc l'appliquer aux petits fourneaux. Les cadres sont consolidés par des barres de fer ou des chevilles de bois. On emploie pour la charpente du bois sec et résineux.

550. Les fondations exigent d'autant plus de soin que le fourneau doit être plus élevé. Leurs dimensions en longueur et en largeur sont ordinairement égales à la hauteur du fourneau lorsqu'il est petit; dans le cas contraire, on ne leur donne que les deux tiers de cette quantité. Leur profondeur dépend de la nature du sol. Un des points importans, c'est d'y ménager des canaux pour l'écoulement de l'eau et des vapeurs. Ces conduits, qui pour les grands fourneaux, sont voûtés ou couverts de plaques en fonte, se croisent à différentes profondeurs, au-dessous de la pierre de fond (pl. 4. fig. 1).

Dans les terrains sablenneux, et particulièrement dans les pays où le bois est encore à bon compte, on établit les fondations sur un pilotage dont les troncs d'arbre enfoncés quelquefois de 20 à 30 pieds de profondeur, sont couronnés par un grillage. Garney prétend que les pilotis sont inutiles; mais il conseille l'emploi des châssis lorsque les terrains ne sont pas assez fermes. Les fondations en simple maçonnerie sont préférables à toutes les autres; leur profondeur doit être déterminée d'après la hauteur du fourneau et la nature du sol. On ne peut, sur cet objet, prescrire des règles générales.

551. En construisant le massif du muraillement. on doit songer aux moyens de pouvoir approcher du creuset, soit pour donner le vent au fourneau, soit pour faire écouler les scories et la fonte; deux embrasures ménagées dans la maconnerie extérieure remplissent cet objet. Les petits fourneaux n'en ont souvent qu'une seule; c'est alors du côté de la tuyère qu'on fait écouler la fonte. Les fourneaux qui ont une grande hauteur, ceux qui sont alimentés avec du coke, reçoivent souvent trois embrasures, parce qu'on leur donne deux tuyères opposées, lorsque le vent fourni par une seule buse ne peut traverser tout le combustible. Les embrasures commencent immédiatement au-dessus des fondations, et sont assez hautes pour qu'un ouvrier puisse s'y tenir debout; elles sont voûtées dans les petits fourneaux; dans ceux qui sont plus grands, la voûte est remplacée par des petites gueuses appelées mardtres (pl. 4, fig. 1).

La face antérieure du creuset où l'on fait écouler les laitiers et la fonte, se nomme le côté du travail; la partie opposée s'appelle la rustine; celle par où l'on donne le vent, est le côté de la tuyère, et l'autre porte le nom de contre-vent Les embrasures se désignent de la même manière que les quatre faces du creuset; mais il existe des fourneaux, ainsi que nous l'avons déjà dit, qui ont une embrasure de travail et deux embrasures de tuyères, et d'autres dans lesquelles l'embrasure du travail est en même temps celle de la

tuyère.

Lorsque les fourneaux sont très-grands, les embrasures ont une largeur égale aux deux tiers de celle des fondations et 2<sup>m</sup>,50 à 5<sup>m</sup>,00 de hauteur mesurée au milieu du côté extérieur; diminuant ensuite de hauteur et de largeur, elles viennent se terminer aux contre-parois du fourneau. Couvertes par une voûte, elles forment des cônes tronqués; si leur surface supérieure est soutenue par des marâtres, elle présente la figure d'un trapèze. La partie du mur intérieur appartenant aux parois, mise à nu par l'embrasure du

travail, s'appelle la poitrine du fourneau.

552. Après avoir achevé la voûte des embrasures, on élève le double muraillement jusqu'au gueulard : pour donner le retrait convenable, on se guide sur l'axe de la cuve. La plate forme supérieure, formée par l'épaisseur des parois, des contre-parois et du double muraillement, s'appelle aussi le gueulard. Cet espace, plus vaste dans les grands fourneaux que dans ceux qui n'ont qu'une plus faible élévation, est souvent entouré d'un mur; mais dans les petits fourneaux, la maçonnerie extérieure est bornée presque toujours à la hauteur même de la plate-forme; quelquefois cependant, on la prolonge en forme de hotte ou de cheminée pour prévenir les accidens que la flamme pourrait occasionner.

En Russie, et particulièrement dans les usines des monts Urals, on emploie la flamme du gueulard pour griller les minérais; il suffit alors de mettre cette cheminée en communication avec un ou plusieurs conduits placés dans une position horizontale ou inclinée, et portant à l'autre extrémité un tuyau vertical qui sert au dégagement de la fumée. Après avoir traversé ces conduits, la flamme les dépasse quelquefois encore, malgré la longueur du chemin qu'elle a parcouru. M. Berthier a proposé dans le journal des mines, n°. 210, des moyens semblables pour utiliser la flamme des hauts fourneaux ou des feux d'affinerie \*.

553. Les fourneaux d'une grande élévation ne portent point de cheminée extérieure, mais on prolonge le double muraillement au-dessus du gueulard, à une hauteur de 10 ou 12 pieds sur une épaisseur de 18 pouces, pour prévenir les incendies et pour empêcher que la flamme ne soit refoulée par les ouragans. L'espace vide, laissé entre les parois, et qu'on remplit ensuite de briques concassées, ne continue pas jus-

<sup>\*</sup> La plupart des maîtres de forge croient avoir remarqué que les conduits où l'on fait passer la flamme qui s'échappe du gueulard, établissent un tirage trop considérable et font brûler le charbon avec trop d'activité dans la partie supérieure de la cuve, ce qui dérange le fourneau. Dans beaucoup d'établissemens où l'on cuisait des briques ou de la chaux avec la chaleur perdue, l'expérience s'est prononcée contre ces fabrications économiques, bannies aujourd'hui de presque toutes les usines. Mais hâtons-nous de faire observer que ce tirage, nuisible pour les fourneaux activés avec du charbon de bois et sur-tout avec du charbon léger, produit un effet avantageux dans les fourneaux où l'on brûle du coke compacte, et ne peut inspirer aucune inquiétude, lors même que le coke est léger. Le T.

qu'à la hauteur du gueulard; il cesse à deux ou trois pieds plus bas, afin que l'eau ne puisse s'infiltrer dans le massif. On devrait, pour cette raison, couvrir toute la plate forme supérieure avec des plaques en fonte.

554. Il est essentiel que les fondations soient assez hautes pour que, dans les grandes eaux, les canaux inférieurs ne soient pas noyés et que la sole soit maintenue toujours en état de siccité. C'est une erreur de croire que l'humidité du sol qui est au-dessous de la pierre de fond, soit avantageuse au succès du fondage: l'expérience a maintes fois démenti cette opinion. On aime à construire les fourneaux qui doivent avoir une grande élévation, sur le penchant d'une montagne, afin de pouvoir communiquer plus facilement avec le gueulard; mais alors on doit avoir soin de mettre la pierre de fond à sec, en faisant des coupures pour saigner le terrain. A défaut d'un emplacement de cette nature, les matériaux sont transportés sur la plate-forme, soit à bras d'homme, soit par des machines: on se sert pour cet effet, de rampes, d'escaliers, de treuils, de baritels, etc., etc.

555. Les machines qu'on emploie pour monter les minérais, les fondans et les charbons sur le gueulard, s'élèvent quelquefois à une grande hauteur au-dessus du toit de l'usine. Il est inutile que le bâtiment qui contient le fourneau soit très-grand, si la fonte ne doit pas être convertie en objets moulés; il suffit alors qu'il présente assez d'espace pour ne pas gêner le fondeur dans son travail et pour pouvoir contenir la fonte après chaque coulée. Les soufflets disposés dans l'intérieur de ce bâtiment pour les petits fourneaux seulement, occupent très-souvent une chambre

ou un édifice particulier, sur-tout lorsqu'ils sont mis en mouvement par une machine à vapeur.

On trouve de nombreux détails sur la construction et la réparation des hauts fourneaux, dans un ouvrage de Garney, traduit du Suédois en allemand,

par M. Blumhoff.

556. C'est de la cuve que dépendent les dimensions de tout le massif de la maconnerie; la cuve en est donc la partie principale: les contre-parois avec le remplissage, le double muraillement et les canaux ne servent qu'à lui donner une plus grande solidité. On peut obtenir de la fonte dans tous les fourneaux, mais la forme donnée au vide intérieur exerce, malgré cela, une grande influence sur la marche du travail, la réduction du minérai et l'économie en charbon.

La nature de ces substances est tellement variable, que jusqu'à présent il a été impossible de trouver pour la construction des fourneaux une loi générale confirmée par l'expérience. Voilà ce qui peut expliquer les nombreuses contradictions qui existent entre les métallurgistes. Du reste, on est obligé de convenir aussi que jusqu'à présent, on n'a recueilli et examiné que très-peu de faits, avec les lumières et la pénétration d'esprit qu'on devait apporter dans ces sortes d'investigations. Les résultats du travail des hauts fourneaux, modifiés par une foule de circonstances accidentelles, demandent beaucoup de temps pour être observés et comparés entre eux avec la précision convenable. Il ne faut donc pas s'étonner, si dans l'état actuel d'une branche d'industrie, gouvernée presque toujours par des maîtres ouvriers qui ne sont guidés que par leur routine et leur entêtement, on a obtenu si peu de lumières sur cet art dont les secrets devraient

être soumis aux méditations d'un observateur profond, et riche en connaissances de toute espèce. A ces dissi-cultés il fauten ajouter une autre non moins importante, c'est l'ignorance des affineurs, dont l'opinion sur la qualité des fontes a été regardée jusqu'à présent comme décisive. Mais leurs plaintes ne sont admissibles que dans le cas où le fer cru renferme quelque substance étrangère, telle que du soufre ou du phosphore; on doit toujours les repousser lorsqu'il ne s'agit que de la plus ou moins grande quantité de carbone contenue dans la fonte, parce qu'il est toujours facile de l'afsi-

ner alors avantageusement.

557. La grande fusibilité des fers spathiques et des oxides bruns, favorise leur traitement. On imprime au fourneau, une allure que pour d'autres minérais on tâche d'éviter avec le plus grand soin. Ceci va devenir plus clair. Une dose déterminée de combustibles ne peut fondre qu'une certaine partie de minérais et en opérer la réduction. Une surcharge de minérais ferait entrer en vitrification une plus grande partie de métal et occasionnerait des engorgemens dans le fourneau, etc., etc. Une diminution dans la charge produirait presque les mêmes effets. Ces accidens plus dangereux et plus nuisibles au travail, se manifesteut plus fréquemment si les minérais sont réfractaires, sur-tout lorsqu'on les traite au coke : en fondant des oxides bruns ou des fers spathiques, on y remédie avec la plus grande facilité, sans que le fer cru en devienne plus mauvais. Il n'en est pas de même avec les minérais difficiles à fondre ni avec ceux qu'on réduit par le coke : un semblable dérangement peut occasionner la cessation du fondage, et même, plusieurs jours après la disparition du danger, il peut exercer encore une uneste influence sur la qualité des produits.

C'est à cause de cette facile réduction des fers spathiques que leur traitement mérite peu d'attention, et que toutes les observations que l'on voudrait faire sur la forme des cuves, ne pourrait trouver aucune application lorsqu'il s'agit de fondre des minérais réfactaires. Ce n'est qu'en étudiant la forme et la conduite des fourneaux alimentés avec le coke, que l'on peut acquérir des lumières sur la construction des foyers, la marche du travail et les mesures à prendre pour remédier aux accidens et les prévenir. Il est facile ensuite d'appliquer ces connaissances au traitement des fers spathiques.

558. Les cuves ont déjà reçu une infinité de figures différentes : leurs sections horizontales étaient quelquefois rondes, elliptiques, carrées, hexagonales et octogonales. On établissait sur chacune de ces formes en particulier, de grandes espérances, que souvent même on s'imaginait avoir réalisées. Leurs coupes verticales étaient soumises aux mêmes variations. La figure de leur plan est très-indifférente; car il est indubitable que les cuves rondes et carrées produiraient le même effet, si leurs sections perpendiculaires à l'axe, prises aux mêmes hauteurs, étaient égales en surface. Il n'en est pas ainsi pour les coupes dans le sens de l'axe, parce que leur forme détermine la grandeur des sections horizontales.

Il est probable que les cuves ont reçu d'abord la forme la plus simple, celle du cylindre ou du prisme (pl. 4, fig. 2). On a dû s'apercevoir ensuite que les matières contenues dans le vide intérieur éprouvaient une trop forte compression dans les parties basses, et ne pouvaient être traversées par le vent; on s'est donc avisé de le rétrécir vers cet endroit (fig. 3).

Guidé par d'autres observations, on a pensé que si les matières en descendant, se répandaient sur une plus grande surface, elles se tasseraient moins fortement et laisseraient plus de jour entre les fragmens : c'est ainsi qu'en partant du principe opposé, on a choisi pour les minérais fusibles la forme d'un cône posé sur la base (fig. 4). Enfin tout en approuvant l'élargissement vers les parties inférieures, on a dû cependant remarquer que le vent ne pouvait traverser toute l'épaisseur de la masse des matières. On a donc fini, en conservant le premier élargissement, par contracter la cuve dans les environs de la tuyère; c'est ce qui a donné naissance à la forme conservée depuis avec certaines modifications pour tous les fourneaux (fig. 5).

L'endroit où la cuve est le plus large s'appelle le ventre. Placé tantôt au milieu de la hauteur du fourneau et tantôt au premier tiers en partant du sol, il a été élargi pour les minérais fusibles traités avec de bons charbons et un vent fort (fig. 6); tandis qu'on l'a diminué de largeur pour les minérais réfractaires fondus avec des charbons légers et un vent faible (fig. 7); mais s'étant aperçu peut-être qu'un rétrécissement considérable produisait encore sur les couches inférieures une trop forte pression, on a descendu l'emplacement du ventre, qu'on a rattaché au véritable foyer a par une autre surface conique b,

ou plutôt par un tors (fig. 8 et 9).

Il n'est pas nécessaire que l'espace dans lequel doit s'opérer la fusion soit très-étroit pour les minérais fusibles; mais ceux qui sont réfractaires et sur-tout ceux qu'on traite avec du coke, ne se réduiraient que d'une manière imparfaite si cet espace n'était pas très-rétréci: le foyer s'appelle alors ouvrage \*. Il est construit avec les pierres les plus réfractaires qu'on puisse se procurer, la partie conique ou en forme de tors qui le rattache au ventre, se nomme étalages. Dans les fourneaux sans ouvrage, les étalages se trouvent confondus avec le foyer où doit s'effectuer la fusion. Lorsqu'on traite des minérais médiocrement fusibles avec des cokes très-durs, dont la combustion ne peut être activée que par une forte machine soufflante, on est obligé de rendre la pente des étalages si rapide, qu'ils perdent leur forme caractéristique et ne paraissent être qu'un prolongement de l'ouvrage (fig. 10).

559. J'ignore s'il existe encore aujourd'hui des fourneaux dont le vide intérieur ait la figure d'un cylindre ou d'un tronc de cône évasé vers le haut, ou d'un tronc de cône placé sur la grande base (fig. 2, 3 et 4). Tous les fourneaux pourvus d'un ouvrage ont toujours un ventre, quelque rapide que soit du reste la pente des étalages. Ils en reçoivent un, lors même que le foyer est très-large, à moins que ce ne soit dans quelque pays où l'art des forges est encore à sa naissance. Mais on n'est pas d'accord sur la forme qu'il faut donner aux cuves au-dessus du plus grand élargissement; il en existe dont la largeur ne varie point depuis l'ouverture supérieure jusqu'au foyer. Dans ces fourneaux on peut regarder toute cette partie comme un prolongement du ventre : cette manière de les construire n'est excusable en quelque façon, que dans

<sup>\*</sup> On désignera par la suite, sous le nom d'ouvrage, toute cette partie de la cuve, y compris le creuset. C'est ainsi qu'on la désigne aussi en France, dans toutes les usines qui me sont connues.

le cas où les charbons sont petits et légers, les minérais terreux et susceptibles de se comprimer fortement.

La majeure partie des cuves se terminent en cône ou en pyramide, et c'est la forme la plus convenable. Il en est d'autres qui sont composées du cône et du cylindre, ou de la pyramide et du prisme. Celles-ci ne peuvent être bonnes que lorsque les angles formés par le ventre et la partie supérieure de la cuve sont arrondis (fig. 13, 14 et 15) de manière à ne former qu'une ligne courbe (fig. 16): elles différent alors très-peu des cuves coniques ou pyramidales (fig. 12); mais leur construction est plus difficile. Elles sont plus exposées à l'éboulement d'une partie des parois, lorsque les pierres ne sont pas très réfractaires ; leur courbure entrave en quelque façon la libre sortie des gaz, et ces inconvéniens ne sont balancés par aucun avantage. La forme indiquée dans la fig. 17, ne peut être employée que pour des fourneaux très bas, des minérais fusibles, des charbons légers et de faibles machines soufflantes.

560. On peut donc ranger tous les fourneaux en deux classes: fourneaux avec ou sans ouvrage. Le choix qu'on doit faire entre eux, est déterminé par la fusibilité des minérais et de leur gangue. Les minérais dont la réduction est très-facile, se vitrifieraient en pure perte dans les fourneaux qui ont un ouvrage, tandis que les minérais réfractaires pourraient à peine entrer en fusion dans ceux qui en sont dépourvus. Les minérais de la première espèce contenant pour l'ordinaire du manganèse, sont traités dans les fourneaux sans ouvrage; ils produisent de la fonte blanche qu'on ne

peut transformer en fer coulé.

D'après cela on a désigné sous le nom de fourneaux de fonderie les hauts fourneaux employés au traitement des minérais non manganésifères, parce qu'on doit en retirer ordinairement de la fonte grise, qui est propre au moulage. On a prétendu même que toutes les fontes destinées à être converties en acier et en fer ductile, devaient être obtenues dans les fourneaux qui n'ont point d'ouvrage, sans considérer que des minérais réfractaires souillés de matières étrangères, exigent, pour donner un bon produit, un traitement tout autre que les fers spathiques ou les oxides bruns. En fondant de bons oxides rouges, des fers spéculaires et magnétiques, non mélangés de substances nuisibles à la qualité de la fonte, on peut préférer de semblables fourneaux. Moins purs, ces minérais doivent être assortis avec des minérais pauvres et fondus dans les fourneaux qui ont un ouvrage. Si, traités dans les foyers larges, tous les minérais pouvaient produire un bonne fonte blanche, il serait inutile de se donner tant de peine pour obtenir constamment de la fonte grise.

561. Dans les fourneaux sans ouvrages, les étalages sont confondus avec le foyer. Il est évident du reste qu'on ne doit pas les classer en fourneaux avec et sans étalages, parce que la pente depuis le ventre jusqu'au foyer est quelquefois plus douce dans les derniers que dans les premiers \*. L'ouvrage devant servir seulement à concentrer et à élever la chaleur, n'est indispensable

11

<sup>\*</sup> Les étalages s'expriment en allemand par le mot de Rast, provenant de Rasten, séjourner, parce que les minérais sont arrêtés ou retardés du moins dans leur descente sur des plans d'une pente douce. Il serait donc absurde de dire que les fourneaux sans étalages, ont dans cette partie une pente plus douce que les autres. Le T.

que pour les charbons légers et les minérais réfractaires. Il faudrait lui donner d'autant plus de hauteur que les uns sont plus tendres et les autres moins fusibles. En augmentant sa largeur, on rapproche le fourneau de la forme de ceux qui n'ont point d'ou-

vrage, ce qui diminue sa température.

Comme on ne peut traiter dans ces sortes de foyers que des minérais fusibles et de bonne qualité, les travaux doivent être très-simples, les accidens peu fréquens et peu dangereux. Fondus le plus souvent sans aucune addition, ces minérais donnent peu de laitiers, et les laitiers ne sont ni assez visqueux, ni assez chauds pour occasionner des engorgemens dans un foyer, qui d'ailleurs, par sa grande largeur, n'est guères susceptible de s'obstruer; et dans le cas où ces accidens se présentent, il est facile d'y remédier sans travailler dans le creuset. C'est pour cette raison qu'on peut fermer le devant ou la poitrine du fourneau, et n'y conserver qu'une petite ouverture pour l'écoulement des matières liquides.

Dans les fourneaux à ouvrage, il en est tout autrement. Les minérais qu'on y traite sont presque toujours réfractaires; les laitiers qu'ils donnent étant trèsvisqueux, sur-tout si la fusion est opérée au coke, s'attachent fortement aux parois de l'ouvrage. Il faut donc travailler souvent dans l'intérieur du foyer, et pouvoir y pénétrer commodément avec les outils dont on fait usage; pour cet effet, on prolonge le creuset au-dessous de la poitrine, jusque dans l'intérieur du bâtiment, en sorte qu'une partie est à jour. C'est à l'aide de cette disposition qu'on peut atteindre avec de grosses barres de fer à tous les points de l'ouvrage qui sont à la hauteur ou au-dessous de la tuyère. Ce

fondage à poitrine ouverte est indispensable pour des minérais réfractaires, quoiqu'on ne puisse nier que les pertes de chaleur ne soient plus fortes que dans le travail à poitrine close. On cherche à diminuer cette perte en laissant sur la partie du creuset qui est à jour, une couche de scories ou de fraisil.

562. Les fourneaux à ouvrage, dont la poitrine est ouverte, s'appellent hauts fourneaux; ceux qui n'ont point d'ouvrage et dont la poitrine est fermée, flussofen, (fourneaux de fusion), et Stuckofen (fourneaux à masse): on ne pourrait admettre une autre division scientifique. C'est à tort que, dans certains pays, on appelle hauts fourneaux les flussofen qui ont 20 à 30 pieds d'élévation. Etablir une classification sur une circonstance aussi fortuite que celle de la hauteur, c'est porter la confusion dans le langage et les idées. La plus ou moins grande élévation ne fait rien à la nature de ces foyers; il existe beaucoup de hauts fourneaux qui sont moins élevés que des flussofen.

Nous avons déjà parlé de la différence des flussofen aux stuckofen (351); ce n'est pas non plus par leur hauteur que dans leur origine ils différaient entr'eux, mais c'est plutôt par la largeur du foyer rétréci davantage dans les premiers, et particulièrement par la manière dont on conduit le travail. Telle est du reste l'imperfection des stuckofen, qu'on ne peut jamais déterminer d'avance l'espèce de produit qu'on obtiendra, puisqu'à côté du fer demi-affiné, il se trouve toujours une plus ou moins grande quantité de fonte.

563. La température se trouve plus élevée dans les hauts fourneaux, lors même qu'ils sont très petits,

qu'elle ne l'est dans les flussofen. En général, ce n'est pas la hauteur du fourneau, mais c'est la force du vent, la qualité du charbon et la concentration du foyer qui élèvent le degré de chaleur. Il s'ensuit que les cuves des flussofen sont moins exposées que celles des hauts fourneaux aux dégradations qui commencent toujours par le foyer. Si le creuset s'élargit, le haut fourneau s'approche des dimensions du flussofen, la température perd son intensité, la fusion et la séparation des matières deviennent incomplètes; on ne peut y remédier qu'en reconstruisant l'ouvrage. Quand bien même les parois sont restées intactes, il faut toujours réparer les étalages: c'est aussi devant la tuyère que se détériorent le plus les fourneaux de fusion qui, d'ailleurs, exigent des réparations semblables.

De la durée des cuves et des foyers dépend celle du fondage; il faut donc se servir pour leur construction, des matériaux les plus réfractaires. On fait ordinairement usage du grès non traversé par des veines ferrugineuses. Quelquefois on emploie aussi le schiste micacé, le tale schisteux, le gneiss et le granit; mais il faut s'assurer d'abord de l'infusibilité de ces roches et être certain qu'elles ne puissent s'égrener par la chaleur. Les grès dont le grain est petit et la pâte réfractaire, doivent avoir la préférence. Lorsqu'il est trop difficile de se procurer ces pierres, on peut construire les parois avec des briques réfractaires fortement cuites, pour en diminuer le retrait; mais ces sortes de cuves ne conviennent pas au minérai calcaire, qui demande, pour fondant, un mélange de quartz et d'argile.

564. On doit mettre beaucoup de soin à la comstruction des parois intérieures, pour égaliser les pierres

à leurs jointures et les dresser au cordeau. On se sert pour cet effet, d'un cadre fait d'après la forme de la cuve ou d'un calibre mobile sur un axe qui se confond avec la verticale passant par le centre; au lieu de mortier, on fait usage d'une pâte liquide d'argile réfractaire. Le succès du fondage dépend en partie des précautions employées dans la construction des parois. On se donne moins de peine pour les stuckofen exposés à un plus faible degré de chaleur et mis hors à la fin de chaque semaine. On ne s'efforce pas non plus de trouver les matériaux les plus réfractaires pour les flussofen et les hauts fourneaux ordinaires; mais la moindre négligence apportée dans la construction des hauts fourneaux qui doivent être alimentés avec du coke, auraient les suites les plus facheuses: les pierres des parois en se fondant, ou si la maconnerie est mal faite, en se détachant par morceaux, forceraient bientôt d'interrompre le fondage.

565. La seule différence du travail des hauts fourneaux à celui des flussosen et à celui des stuckosen,
consiste dans les soins qu'il faut donner aux premiers,
pour que la charge des minérais ne soit pas maintenue
trop faible ou trop forte, ce qui serait encore plus
dangereux; il en résulterait des engorgemens dans
l'ouvrage, auxquels il n'est pas toujours facile de
remédier. Les petits fourneaux sont plus sujets aux
accidens qui proviennent de la nature des minérais,
ou de minérais mal grillés et mal bocardés \*, parce

<sup>\*</sup> Mais il est d'autres causes de dérangement qui agissent fortement sur les grands fourneaux : ce sont les variations de l'atmosphère. Toutes choses égales d'ailleurs, il nous semble que les hants fourneaux de grandes dimensions sont plus difficiles à conduire et

que les causes de dérangement agissent plus fortement sur une petite que sur une grande masse de combustible; ces accidens doivent donc se renouveler très souvent dans les flussofen et les stuckofen; mais on n'en tient aucun compte, à cause de la fusibilité des minérais.

La fusion se fait toujours dans les environs de la tuyère; le point où elle vient s'opérer s'élève à mesure que la température augmente. Toute la distance comprise entre le gueulard et ce point ne sert donc qu'à préparer et qu'à ramollir les minérais. Il est probable que la réduction a lieu au moment même de la fusion; elle doit donc s'effectuer plus tôt pour les minérais fusibles que pour ceux qui sont réfractaires et qui exigent une plus forte concentration du foyer. Si en vertu d'une chaleur très-intense, produite par une trop grande quantité de charbon et par un vent trop fort; ou si, par suite d'une trop grande fusibilité des minérais ou par une trop forte dose de fondant, le point où s'effectue la fusion, s'est trèsélevé, la séparation du fer d'avec le laitier aura lieu à une grande hauteur au-dessus de la tuyère. Arrivés ensuite goutte à goutte au milieu du courant d'air, l'un est oxidé de nouveau et l'autre refroidi, attendu qu'il n'existe pas de charbon dans cette partie de la cuve, qu'il a été brûlé dans les environs où s'opérait la fusion, et que le laitier est trop liquide, pour défendre le fer contre l'action du vent. Quelque chaude et quelque grise que soit alors la fonte, quelque légères et quelque peu colorées que puissent être les

se dérangent plus facilement que les petits; cependant ce n'est qu'avec réserve que nous hasardons cette opinion contraire à celle de M. Karsten. Le. T.

scories, bientôt il se manifestera dans le foyer des signes de refroidissement: on obtiendra à la fois des laitiers légers et des laitiers pesans, un faible produit et de la fonte grise\*. Le fourneau est alors dans une situation dangereuse, il s'éteindrait si l'on ne venait à son secours.

Si par une surcharge de minérais, par un bocardage défectueux, par un mauvais grillage, ou par manque d'air, le fourneau se refroidit, la réduction ne peut s'effectuer en entier, parce qu'elle commence trop tard; une grande partie du fer reste dans les laitiers malgré les charbons dont il est entouré. C'est entre ces deux extrêmes qu'il faut chercher ce qu'on appelle une bonne allure, une marche réglée; elle est caractérisée par la hauteur convenable où s'effectue la séparation des matières; on la reconnaît à une certaine consistance du laitier \*\*. L'allure froide arrive le plus souvent avec des minérais réfractaires et des charbons compactes. Le trop d'échauffement du fourneau est plus à craindre avec des minérais fusibles et des charbons qui brûlent facilement.

<sup>\*</sup> Cette fonte peut aussi devenir blanche, comme on le verra par la suite. Le T.

<sup>\*\*</sup> Nous dirons par conséquent que le fourneau est échauffé ou que son allure est chaude, lorsque le point où se fait la séparation des matières est très-élevé au-dessus de la tuyère, qu'elle est froide lorsque ce point est descendu trop bas. La fonte obtenue dans le premier cas, est pure, chaude, raffinée; dans le deuxième, elle est impure, crue et blanche. Il faut donc entendre par fonte raffinée, celle qu'on obtient par une séparation parfaite du fer d'avec les laitiers; elle jouit d'un plus haut degré de pureté que la fonte crue, lorsque les minérais sont souillés de substances nuisibles; du reste, elle peut être blanche ou grise, mais la fonte crue est toujours blanche.

Le T.

La hauteur du fourneau ne peut contribuer immédiatement à élever le point du foyer où s'effectue la réduction; mais, en raison de sa capacité, la cuve contiendra beaucoup de matières ; la quantité de calorique développée sera très-considérable et la marche du travail deviendra uniforme, parce que les causes nombreuses qui influent sur la température du foyer produiront un effet moins sensible en agissant sur une plus grande masse. Dans les petits fourneaux, au contraire, le plus léger accident fait varier le point de réduction. En augmentant la hauteur de la cuve, on doit augmenter aussi la force de la machine soufflante; afin que le vent puisse vaincre la pression qui lui est opposée par le poids de la colonne des matières. Si, dans ce cas, les minérais sont assez fusibles, le point de réduction s'élevera davantage et la fonte sera plus chaude qu'elle ne le serait si la fusion avait lieu devant la tuyère; ce qui, d'ailleurs, est un procédé trèsimparfait, parce qu'une partie du métal est oxidée de rechef, tandis qu'une autre n'a pas le temps de se réduire.

On imprimait anciennement aux stuckofen cette marche défectueuse; et comme la réduction se faisait devant la tuyère, la fonte se décarburait en partie et se rapprochait du fer malléable. On ne peut se rendre raison de la possibilité d'une semblable manière de procéder, que par les interruptions périodiques du fondage, jointes à la fusibilité du minérai. Si, en retirant le fer du foyer, on n'avait eu la faculté de le nettoyer ou d'enlever les matières durcies et attachées aux parois de la cuve, on n'aurait pas pu continuer le travail sans étouffer le fourneau. Ce n'est en général qu'en vertu de cette fusibilité qu'on peut adopter

une allure si froide, qui, du reste, entraîne une perte de combustible et de minérai; mais on obtient alors, par ce moyen, à cause de la liquidité des scories et de la largeur du foyer, une fonte décarburée, qui, dans les feux d'affinerie, se convertit en fer ductile avec une grande facilité. Si les minérais étaient réfractaires, le fourneau, après s'être dérangé, finirait par s'éteindre. La facile conversion de la fonte en fer ductile, ne peut excuser l'emploi des stuckofen et des petits flussofen; parce qu'on ne doit pas sacrifier le temps, le charbon et le minérai à la commodité et à l'ignorance des affineurs.

## DES STUCKOFEN.

566. L'imperfection des stuckofen (fourneaux à masse), nous dispense d'en parler avec beaucoup de détail. Ils recoivent leur nom de la masse de fer aciéreux qui se rassemble dans le foyer et qu'on fait sortir de temps à autre. Il s'ensuivrait qu'on n'aurait dû s'occuper de ces fourneaux que dans la partie de cet ouvrage où nous traiterons de la préparation du fer ductile et de l'acier, si leur place n'était marquée ici par la nature de leur construction et de leur travail. D'ailleurs le fer qu'ils produisent ne peut se mettre en œuvre; ajouté à la fonte, il doit être soumis encore aux opérations de l'affinage. Les stuckofen qu'on rencontrait en grande quantité dans la Carniole, la Carinthie et la Styrie, ont été remplacés par les flussofen, parce qu'ils occasionnaient une trop forte dépense de matières premières. On les trouve encore dans la Hongrie; ils n'ont que 10 pieds de hauteur; on y suit la méthode esclavonne. J'ignore s'il existe encore des stuckofen en

Allemagne et en France; il faut espérer que ceux de Schmalcalden cesseront enfin d'attirer l'attention des

métallurgistes.

567. Leur hauteur est de 3<sup>m</sup> à 3<sup>m</sup>,73, et quelquefois leur cuve va en augmentant de largeur, depuis le gueulard jusqu'à la sole; mais le plus souvent, ils ont au milieu un ventre; leur forme intérieure est ronde ou carrée. Les parois et la sole sont construites en grès ou en grauwacke, etc., etc. Plus étroits au gueulard que près de la tuyère, ils ont om,78 et même 1m, 10 de diamètre au foyer. La pierre de fond reçoit vers le côté de la coulée, une pente de 5 à 8 centim.; il n'existe presque toujours qu'une seule embrasure pour le travail et la tuyère, et, dans ce cas, on retire les soufflets pour faire sortir la masse qu'on enlève par une ouverture de om,63 de largeur pratiquée au niveau du sol et fermée avec des briques et de la terre glaise quand le fourneau est en activité. La tuyère est rarement en cuivre; on la confectionne en argile; son orifice n'est pas déterminée d'une manière précise.

Pour commencer le travail, on remplit la cuve de charbons, on ferme le trou de la coulée, on introduit le feu par la tuyère et l'on fait agir lentement les soufflets qu'on arrête aussitôt que le combustible est enflammé. On souffle de nouveau lorsqu'il s'embrase au gueulard, et l'on commence alors à charger le minérai avec le charbon par lits alternatifs, ou mêlés ensemble dans les fourneaux qui sont très-petits. La charge de minérai, très-faible d'abord, s'augmente successivement jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la proportion convenable. L'une et l'autre matière sont prises à la mesure; mais on fait varier seulement la

dose de minérai en conservant toujours la même dose de combustible.

Dès que le minérai se présente devant la tuyère, on fait une percée pour l'écoulement du laitier; le fer, traversant les scories qui sont très-liquides, se rassemble sur le fond en une grosse masse appelée Stuck. Cette percée reste toujours ouverte: on enlève les laitiers de l'usine pour en séparer la fonte qu'ils ont entraînée. Lorsque le fourneau contient déjà une certaine masse de fer, on laisse s'entasser les scories devant le trou de la coulée pour conserver la chaleur dans le foyer. Dans certains pays, on fait plusieurs percées à différentes hauteurs, et l'on remonte aussi la tuyère, à mesure que le fer s'accumule dans la cuve.

Ce qui distingue le travail des stuckofen de celui des hauts fourneaux, c'est que la fonte dépouillée des laitiers à mesure que ces derniers se forment, subit continuellement l'action de l'air.

Après s'être aperçu à travers la tuyère, que le fourneau contient une quantité suffisante de métal, on laisse descendre toutes les matières. Souvent aussi on charge plusieurs fois en charbon seulement, et l'on arrête le vent dès que le combustible arrive seul devant la tuyère. On enlève les scories, on débouche le trou de la coulée en renversant le petit mur de briques qui le fermait, et l'on fait sortir la masse à l'aide de ringards et de crochets. Elle est toujours entourée de fonte liquide appelée en Styrie, graglach.

On aplatit la masse sous un gros marteau pour en faire un gâteau de 8 à 10 centim. d'épaisseur. On la coupe en deux lopins soumis ensuite à de nouvelles

opérations. Pendant qu'on la travaille, d'autres ouvriers s'occupent à nettoyer la sole et l'intérieur du fourneau; à murer le trou de la coulée avec des briques; à former une tuyère en argile (si toutefois on n'emploie pas une tuyère de cuivre); à la remettre en place; à remplir le fourneau avec du charbon, si l'on a laissé descendre toutes les charges; dans le cas opposé, on ne ferait que remplir la partie vide. C'est le plus souvent le dimanche soir, qu'on emplit ces fourneaux de charbon; on les allume le lundi matin et l'on met hors le samedi soir. Mélangés d'une grande quantité de fer qu'on retire par le bocardage, les laitiers en contiennent plus de 30 pour cent à l'état de combinaison; leur couleur est le noir foncé; preuve évidente de l'imperfection de ce travail.

## DES FLUSSOFEN.

568. Les blauofen ou flussofen (fourneaux de fusion), ne différaient pas, dans le principe, des stuckofen. On pouvait s'en servir indistinctement pour l'une et l'autre manière d'opérer. En les employant comme fourneaux de fusion, on rétrécissait quelque-fois le foyer; mais la chose essentielle, c'était de laisser sur la fonte une couche de laitier pour la défendre contre l'action de l'air, et de diminuer la dose de minérai par rapport à la charge de charbon, afin d'élever davantage le point où s'effectue la fusion. Le minérai doit être stratifié par couches alternatives et non mélangé avec le combustible, comme on le pratiquait quelquefois dans les stuckofen.

Convaincu par le travail des stuckofen, que les produits étaient d'autant plus liquides que la cuve était

plus haute, on éleva davantage les fourneaux de fusion qui ne devaient donner que de la fonte: leur hauteur fut donc portée de 3 jusqu'à 11 mètres; il en est résulté une grande économie de combustible. L'extrême fusibilité des minérais fournit un moyen facile d'empêcher l'échaussement du fourneau, parce qu'on peut augmenter la charge sans craindre les engorgemens du creuset. Si d'ailleurs cet accident se présentait, il suffirait pour y remédier de ralentir l'action des machines soufflantes (opération qui serait bien dangereuse, si l'on réduisait des minérais réfractaires avec du coke), et d'introduire par la tuyère quelques pelletées de quartz pulvérisé: il se formerait tout de suite un laitier liquide et chaud qui dissoudrait les scories durcies et les masses de fer attachées aux parois de la cuve. On tâche, au reste, d'abaisser plutôt que d'élever le point de la fusion, afin de faciliter le travail des affineurs. Si l'allure est un peu chaude, la fonte étant très-liquide traverse promptement le courant d'air, conserve son carbone et devient plus difficile à traiter dans les feux d'affinerie \*.

C'est aussi pour ménager la cuve que l'on diminue la chaleur en augmentant la proportion de minérai. Après avoir couié quelque temps en fonte de blettes, qui doit être très-chaude, on se voit forcé par cette considération de baisser bientôt la température du fourneau. Pour opérer ce changement à l'instant même,

<sup>\*</sup> Si la température du fourneau n'est ni très-élevée ni très-basse, la fonte conservera tout son carbone et deviendra blanche lamelleuse. Si la chaleur est très-intense, la fonte deviendra grise: mais l'une et l'autre espèce sont plus difficiles à traiter dans les feux d'affinerie que la fonte blanche grenue et caverneuse, appelée en Styrie, floss tendres. Le T.

on projette dans le creuset par la tuyère, quelques pelletées de minérai bocardé.

Le fourneau ne se trouve donc jamais trop échaussé, quand on traite ce minérai fusible chargé toujours en trop forte dose pour produire de la fonte grise; et si cet accident arrivait, il sussirait, pour descendre le point de la fusion et pour dissiper le danger, de donner moins de vent et d'employer les moyens ordinaires de rafraîchir le creuset. Il est évident que la fonte rafsinée obtenue par une allure trop chaude, ne se rapproche jamais du ser ductile, comme la sonte crue qui résulte d'une allure trop froide. En augmentant outre mesure la dose de minérai, on rentrerait dans le travail des stuckosen, et comme on ne chargerait jamais purement en charbon, on finirait par arrêter le sondage et par éteindre le sourneau.

569. On ne peut affirmer qu'il existe un maximum de hauteur pour les flussofen; ce ne serait que dans le cas où la colonne de matières formée par le minérai et le charbon exercerait dans la cuve une si forte pression, que le courant d'air employé à vaincre cet obstacle, devrait être extrêmement rapide; il pourrait arriver alors que le point de la fusion fût porté trop haut, à cause de la fusibilité des matières composant la charge, et qu'il fût impossible de corriger le mal en augmentant la dose de minérai. Mais l'expérience ne s'est pas encore prononcée sur ce point, ni sur la limite au-dessus de laquelle une augmentation de hauteur ne produit plus aucune économie de combustible. Si la machine soufflante est faible, la cuve reste trop froide dans la partie supérieure, et l'on perd les avantages que procure une plus grande élévation.

En traitant des hauts fourneaux, nous parlerons

des rapports qui doivent exister entre la hauteur de la cuve, sa largeur et l'emplacement du ventre.

570. Voici quels sont a peu de chose près les dimensions d'un flussofen de 4<sup>m</sup>,40 d'élévation : la distance depuis la sole jusqu'au ventre est égale à celle du ventre au gueulard; la largeur au gueulard est de 0<sub>m</sub>,63; celle du ventre de 1<sup>m</sup>,57, celle de l'extrémité inférieure de la cuve de 0<sup>m</sup>94.

Un flussofen de 9<sup>m</sup>,50 d'élévation, reçoit 2 à 2<sup>m</sup>,5018 de diamètre au ventre, 1<sup>m</sup>, à la sole et 78 centim. au gueulard. La distance de la sole au ventre est quelquefois de 4<sup>m</sup>,70, quelquefois de 3<sup>m</sup>,14 seulement; dans le premier cas, il est au milieu, dans l'autre au tiers de la hauteur totale. Ces différences dans les fourneaux n'entraînent pas de graves inconvéniens dans le traitement des minérais qui sont faciles à fondre. La distance de la tuyère au fond de la cuve, est en général de 40 à 47 centim., la bouche de la tuyère a de 5 à 8 centim. de diamètre.

571. Pour réparer un fourneau de fusion, on commence par placer sur une couche d'argile de 16 centim. d'épaisseur, la pierre de fond épaisse de 31 à 34 centim. On l'établit de manière à lui donner une légère pente de la rustine vers le trou de la coulée. On reconstruit ensuite de nouveau, la partie inférieure de la cuve. Anciennement on n'employait pour matériaux que de l'argile : on se sert aujourd'hui du grès, si les fourneaux ont une certaine hauteur; les pierres dressées au cordeau, placées sur leurs lits de carrière et rangées par assises, doivent aboutir et se lier parfaitement à la partie intacte des parois. En construisant ce muraillement, on ménage une ouverture pour la tuyère et une autre pour la coulée;

celle-ci a 39 centim. de largeur sur 63 centim. de hauteur, à compter de la sole; mais on la réduit à 18 centim. de largeur après avoir achevé toute la construction.

Une cuve dure ordinairement deux à trois ans avant qu'il soit nécessaire de la reconstruire à neuf; c'est dans les environs de la tuyère qu'elle se détériore le plus: on est obligé, à la fin de chaque campagne terminée au bout de 5 à 7 mois, de réparer le foyer et

de remplacer la pierre de fond.

Lorsque la réparation est achevée, on dessèche le fourneau. Pour cet effet, on bouche le gueulard presqu'en entier; ou brûle d'abord du bois devant la poitrine et l'on finit par porter le feu dans l'intérieur de la cuve. Après avoir chassé l'humidité, on s'occupe à nettoyer la sole, à placer la tuyère, et à fermer avec des briques la partie supérieure du trou de la coulée. de manière qu'il ne reste qu'une ouverture pour l'écoulement de la fonte et du laitier, ouverture qu'on bouche après chaque coulée avec de la terre glaise. Le charbon dont la cuve est remplie en entier ou en partie, brûle doucement pendant plusieurs jours. Après cela on charge en minérai, on fait agir les soufflets avec lenteur et l'on continue de remplir de minérai et de combustible le vide qui se forme au gueulard; les charges de charbon sont constantes, on fait varier seulement la dose de minérai.

Dès que le métal et le laitier arrivent dans le foyer, on procède à la première coulée; ou bien on commence simplement à se débarasser du laitier. La fonte se répand dans des moules plats ou, si on veut la diviser en blettes par l'arrosage, on la fait couler dans un bassin qu'on pratique dans du sable mélangé avec du fraisil,

mais alors elle doit être très-grise \*. La fonte répandue dans le moule s'appelle floss; ce qui a donné à ces fourneaux le nom de flossofen.

Les variations dans les charges dépendent de la nature des minérais et de la qualité du combustible; lorsque les charbons sont durs, secs, sans être en trop gros morceaux, que les minérais sont fusibles, bien séchés et bien grillés, il faut en augmenter la dose. On en voit la nécessité, soit à la tuyère qui, pour lors, est claire et brillante; soit au gueulard dont la flamme vive, vacillante et terminée en dard, n'est pas accompagnée de fumée; soit à la fonte qui est très-chaude et conserve long-temps sa fluidité; soit aux laitiers qui sont très-peu colorés et qui, arrosés avec de l'eau, deviennent caverneux comme la pierre ponce. On reconnaît les signes d'une surcharge de minérais avec la même facilité: la tuyère s'obscurcit, son museau se recouvre de laitiers et de métal durcis, formant une espèce de tube qu'on appelle nez; la fonte, qui coule lentement, est matte; les laitiers sont épais, foncés en couleur et pesans; la flamme du gueulard est très-forte et accompagnée de beaucoup de fumée. Si en même temps, les charges descendent inégalement, il devient nécessaire de corriger l'allure du fourneau.

Il arrive quelquefois que la fonte et la flamme du gueulard ne présentent aucun indice de dérangement, quoique la tuyère s'obscurcisse et que les laitiers soient trop visqueux: cet esset ne provient

<sup>\*</sup> Ces blettes sont des feuilles qui ont quelques lignes d'épaisseur; si la fonte n'était pas grise, elle se figerait trop promptement et se prendrait en masses plus épaisses.

que des minérais mal grillés ou chargés en trop gros morceaux; on y remédie en donnant plus de vent

pour élever le point de la réduction.

572. On ne fait écouler les laitiers séparément que dans le cas où le fourneau est dérangé; à moins que les minérais ne soient pauvres ou qu'ils n'aient besoin de fondans, parce qu'il se forme alors une plus grande masse de scories. Si l'on veut mettre la fonte sous forme de floss, on coule toutes les deux ou trois heures. Pour la convertir en blettes, on la conserve plus long-temps dans le fourneau, afin d'en remplir le bassin qui doit la recevoir. La percée se fait au niveau de la sole; on ferme le trou avec un tampon de terre, aussitôt que la matière est sortie du creuset. L'eau projetée sur la masse liquide, fait figer les laitiers qui surnagent dans le bassin; on les enlève avec des crochets de fer et on les porte sous le bocard, parce qu'ils contiennent encore une grande quantité de fonte, qu'on estime à plus de 6 pour cent. Comme les floss sont aspergés d'eau et refroidis le plus tôt possible, on devrait préférer l'emploi des moules de fer à celui des moules en sable, renouvelés chaque fois et confectionnés avec soin.

Le travail du fondeur est extrêmement facile; il consiste à nettoyer la tuyère avec un crochet et à détacher de temps à autre, avec le ringard, les matières qui se durcissent dans l'intérieur de la cuve. Les laitiers visqueux attachés à la tuyère, prouvent seulement que les minérais sont difficiles à fondre; mais s'il se forme aussi du fer affiné, c'est une preuve que le point de la réduction est trop has.

On ne donne point de vent pendant la coulée, afin de ménager le creuset et de ne pas être incommodé par la flamme. On peut, ou mettre une plaque de fer devant la buse, ou bien arrêter le mouvement des machines soufflantes. Le grand nombre des coulées est une suite de la fusibilité des minérais, de la marche plutôt froide que chaude imprimée au fourneau, et de la largeur du foyer; parce que les scories, si elles étaient retenues dans le creuset, deviendraient trop épaisses, et ne se laisseraient plus traverser par les gouttes métalliques,

573. La fonte très-raffinée obtenue de minérais spathiques, est d'une couleur plus ou moins rouge en sortant du fourneau, coule avec une extrême liquidité et forme après le refroidissement, des surfaces concaves, parce que les bords se refroidissent plus promptement que le centre \*. Tenace, un peu malléable, grise à sa cassure et à facettes, elle ressemble, sous tous les rapports, à la fonte grise ordinaire. Le laitier est liquide, léger, d'une couleur claire et d'un aspect vitreux. On ne cherche pas à obtenir un fer cru de cette nature, parce que des minérais non souillés de substances nuisibles sont traités avec plus de bénéfices pour fonte blanche; il en résulte une économie de charbon dans le haut fourneau, ainsi que dans les feux d'affinerie \*\*.

<sup>\*</sup> On a voulu attribuer cet effet au retrait, quoiqu'il soit prouvé que la fonte, en passant de l'état liquide à l'état solide, se dilate au lieu de se retirer. La seule explication qui me paraisse admissible, c'est que cette fonte sortant avec une grande vîtesse du creuset, forme en coulant, une surface concave, à cause de sa liquidité, et conserve cette surface, parce que les bords se refroidissent très-promptement. Le T.

<sup>\*\*</sup> Ceci ne peut s'appliquer qu'aux minérais manganésifères; les autres, quelle que soit leur pureté, ne doivent être traités que pour fonte truitée. Le T.

La fonte mélée ou truitée, sort aussi du fourneau avec une couleur rouge, mais elle se refroidit plus vîte que l'autre, et conserve par conséquent une surface plane \*. Sa cassure, dont le fond est blanc, se trouve parsemée de petites taches grisâtres: plutôt rayonnante que lamelleuse, elle est, d'ailleurs, plus dure, plus aigre et plus sonore que la fonte raffinée. Le laitier, sans cesser d'être vitreux, devient pourtant plus compacte et plus coloré. Du reste, ce n'est pas non plus avec intention qu'on obtient ordinairement cette espèce de fer cru: on imprime au fourneau une marche plus froide, ou ce qui revient au même, on abaisse encore le point où s'opère la réduction.

La fonte blanche, qui, en sortant du fourneau, paraît moins rouge que la fonte truitée, est aussi moins liquide et se refroidit très-vîte en jetant des étincelles. Sa surface est très rude après le refroidissement, sa cassure blanche, brillante et plutôt lamelleuse que rayonnante. Quoiqu'aigre, cette fonte crue est un peu tenace; elle le devient davantage à mesure qu'elle se rapproche de la fonte blanche pâteuse dont il sera question tout à l'heure. Le laîtier reste encore vitreux, mais sa couleur est le vert foncé ou le bleu noirâtre. Obtenu avec des minérais réfractaires, un semblable fer cru occasionnerait un engorgement du creuset; il faudrait donc changer l'allure du fourneau et remonter alors le point de la réduction. Ce danger n'existe pas si les minérais sont fusibles et s'ils sont traités dans les flussofen. C'est cette espèce de fonte, qu'on cherche alors à obtenir; on donne aux chat-

<sup>\*</sup> N'étant pas aussi liquide que l'autre, la matière fluide n'est pas refoulée avec autant de force vers les bords. — Voyez la note précédente. Le T.

bons la plus grande dose de minérais qu'ils peuvent porter. Il serait même facile de remédier aux suites

d'un refroidissement plus considérable.

Une plus forte surcharge de minérais produit la fonte blanche matte ou pâteuse, qu'on appelle floss tendre, pour la distinguer des deux espèces précédentes qui reçoivent le nom de floss durs. Elle est très-épaisse et d'une couleur blanche en sortant du fourneau, coule avec lenteur, jette des étincelles avec beaucoup de bruit, se fige très-vîte et présente alors une surface rude et inégale. Dans sa cassure, qui est parfaitement compacte, on voit une foule de trous et de soufflures; cette fonte qui a perdu son aigreur est aciéreuse, et donne cependant au feu d'affinerie plus facilement du fer que de l'acier. Le laitier est très-visqueux, d'une couleur foncée et plutôt pierreux que vitreux. Maintenu dans l'allure qui produit cette espèce de fer cru, le fourneau finirait par s'éteindre.

574. Si, au bout de 6 à 8 mois, l'intérieur du fourneau se trouve aggrandi et la pierre de fond rongée,
de manière que sa distance à la tuyère soit de 80 à
94 centim., on doit cesser le fondage, parce que la
réduction du minérai devient trop imparfaite dans un
si large foyer. On ne peut obtenir alors de la fonte
grise qu'en diminuant fortement la charge; les résultats
deviennent incertains; les laitiers contiennent beaucoup de fer, quelle que soit la marche du fourneau;
le travail est donc désavantageux. Mais il s'ensuit qu'on
devrait rétrécir la partie inférieure de la cuve et la
construire avec des matériaux plus réfractaires; ce
serait un moyen infaillible de faire une économic de
charbon, si toutefois les pierres employées à la construction pouvaient supporter le degré de chaleur qui

régnerait alors dans le foyer. On dut échouer lorsqu'on en diminua la largeur et qu'on fit usage des mêmes matériaux. L'emploi d'un courant d'air plus rapide (si l'on est à même de pouvoir augmenter le vent) n'offre qu'une faible ressource pour compenser l'élargissement du foyer: ce moyen ne peut même s'appliquer dans le cas où l'on travaille avec des charbons légers.

575. Le fourneau étant arrêté, il reste dans le fond de la cuve une fonte aciéreuse appelée renard; ce n'est qu'après l'avoir détachée qu'on procède à la réparation du creuset. L'uniformité de la marche du

travail prolonge la durée du fondage.

## DES HAUTS FOURNEAUX.

576. Les hauts fourneaux ne diffèrent des flossofen, que par le rétrécissement du foyer, et par leur
creuset, dont une partie se prolongeant au-dessous de
la poitrine, est à jour. Les étalages qui sont une continuation des parois se rattachent à l'ouvrage, cependant on les en distingue, parce qu'ils subissent ordinairement le sort de ce dernier: ils se détériorent et ils
sont reconstruits avec le creuset, tandis que les parois
de la cuve doivent durer plusieurs campagnes. Il faut
donc pouvoir renouveler les étalages séparément. Un
haut fourneau dont les parois sont achevées, mais qui
n'a pas encore de creuset, présente jusqu'à la hauteur
du ventre, un espace large, dans lequel on établit
l'ouvrage et les étalages.

577. Le plan de l'ouvrage, au lieu d'être arrondi, présente la forme d'un quadrilatère; c'est la plus facile à exécuter, parce que les pierres de la cuve sont ordinairement très-dures et qu'on éprouverait beaucoup de difficultés à les tailler en forme ronde, et à les
faire joindre parfaitement. Lorsqu'on ne peut se procurer d'assez bonnes pierres, on fait le creuset de toutes
pièces avec de l'argile réfractaire et du sable quartzeux qui doit être d'une pureté parfaite. Passées au
tamis, ces deux substances sont intimement mêlées ensemble; le mélange est humecté avec très-peu d'eau,
et battu ensuite à la manière du pisé dans des cadres de
bois, qui lui donnent la forme prescrite. Mais toute
la partie composant le mur antérieur, y compris la
tympe, doit être en pierres, pour offrir une plus grande
solidité\*.

578. Les pierres de l'ouvrage exposées à la chaleur la plus intense, sont sujettes à se fendre et à se déliter, si elles ne sont pas très-sèches; il est nécessaire pour cette raison de les conserver pendant un an dans un endroit couvert et aéré. La résistance qu'elles sont susceptibles d'offrir, ne peut être indiquée par leurs caractères extérieures; on ne doit s'en rapporter

<sup>\*</sup> Cette manière de reconstruire les creusets, usitée exclusivement pour les fourneaux à charbon de bois de petites dimensions, a été employée aussi à Gleiwitz, pour les hauts fourneaux à coke. La construction est facile, prompte et peu dispendieuse. Le fourneau peut être remis en activité au bout de trois semaines; tandis qu'il peut l'être à peine en quarante jours quand on reconstruit l'ouvrage en pierres. Comme il conserve, dans le premier cas, beaucoup plus de chaleur, il entre plus tôt en plein rapport, et donne même de la fonte grise après la première coulée. Mais, malgré les éloges donnés à ce genre de construction par M. l'inspecteur des fonderies de Gleiwitz, il paraît pourtant que les creusets confectionnés en terre battue durent moins long-temps que ceux qui se construisent en grès réfractaire. Archiv. für Bergbau und Hüttenwesen. T. 2, cahier 1, page 116 et suiv.

qu'à l'expérience: cependant, il ne faut jamais employer des pierres contenant beaucoup de mica et d'amphibole, ou dont la couleur brune annoncerait

la présence du fer.

L'ouvrage s'élargit ordinairement depuis la sole jusqu'à son extrémité supérieure. Les pierres reçoivent le retrait prescrit. Taillées avec les meilleurs outils, elles ne doivent présenter aucune inégalité à leurs surfaces: toute espèce de bosse ou de ressaut devient une cause de destruction. Il faut que leur lit soit parfaitement horizontal; ce n'est jamais en leur donnant une position inclinée à l'horizon qu'on doit former le retrait. La surface qui est dans l'intérieur de la cuve, doit être très-unie et travaillée avec la plus grande précision.

579. Le nombre des pierres employées dépend de leurs dimensions et de celles de l'ouvrage: on peut le construire avec huit blocs: on pourrait le faire aussi avec une vingtaine; mais il faut tâcher cependant de se procurer de très-grosses pierres pour diminuer le nombre des joints. Elles ne sont pas dressées ou placées de bout l'une à côté de l'autre \*: on les superpose, et si une seule longueur n'est pas suffisante, on emploie deux blocs; mais il faut que le joint tombe

hors du foyer.

Si l'ouvrage était divisé en deux parties, par un plan vertical, parallèle à la tympe et passant par la tuyère, l'une s'appellerait l'avant et l'autre l'arrière foyer; si le plan, passant toujours par la tuyère, était horizontal, l'une serait la partie supérieure, et l'autre la partie

<sup>\*</sup> On construit quelquefois la rustine avec une seule pierre placée de bout. Le T.

inférieure de l'ouvrage; cette dernière s'appelle aussi creuset. La partie qui est au jour porte le nom d'avant creuset\*.

580. Lorsque l'on reconstruit l'ouvrage, on commence d'abord par placer la pierre de fond, qui, établie sur une couche de sable de 16 à 32 centim. d'épaisseur, recoit une position horizontale (pl. 4, fig. 1). Après avoir déterminé l'axe de la cuve avec la plus grande exactitude, de manière qu'il se confonde avec celui de l'ouvrage, on place la rustine (b) en lui donnant l'inclinaison convenable \*\*. Ses côtés contre lesquels viennent s'appuyer les autres pierres, sont taillés d'après l'évasement prescrit. La partie antérieure de l'ouvrage reste ouverte le plus long temps possible, afin qu'on puisse approcher les matériaux plus commodément. On place les costières (c) et l'on continue d'élever l'ouvrage du côté de la rustine. Quoiqu'il serait avantageux que chaque costière ne fût composée que d'une seule pièce, asin qu'on pût éviter le joint, il est rare de pouvoir se procurer de si grandes pierres, parce qu'elles doivent dépasser la rustine de toute son épaisseur; on est donc obligé de les composer, ce qui donne lieu aux arrière et aux avant-costières.

Sur l'une des arrière-costières, on place la pierre de tuyère, dans laquelle est creusée une ouverture, qui doit être assez grande pour que l'on puisse enlever et replacer la tuyère avec facilité \*\*\*; mais il ne faut

<sup>\*</sup> L'espace que nous désignerons sous le nom d'ouvrage supérieur, porte aussi le nom de petite masse inférieure. Le T.

<sup>\*\*</sup> Cette inclinaison, d'après ce que nous avons vu, dépend de la fusibilité des minérais et de la nature des charbons. Elle doit se rapprocher d'autant plus de la verticale que les minérais sont plus réfractaires, ou que le charbon est plus léger. Le T.

<sup>\*\*\*</sup> Le trou pour la tuyère est percé ordinairement dans la

pas que la pierre soit affaiblie inutilement. Sur l'autre costière, on range une ou plusieurs assises dont la première s'appelle le contre vent. La rustine, composée quelquefois de différentes pièces, est élevée

d'abord jusqu'à la naissance des étalages.

Après avoir achevé la construction des trois faces de l'ouvrage, on ferme la partie antérieure à l'aide d'une grosse pierre (f) surmontée de plusieurs autres qui sont plus petites (g). La première qu'on appelle la tympe, reposant sur les costières, vient s'appuyer contre la pierre de tuyère et celle du contre-vent. Les costières la dépassent et forment par leur prolongement l'avant creuset, couvert en partie par la tympe. Enfin les quatre faces de l'ouvrage se terminent au même plan horizontal. Pour fermer le creuset par devant, on place entre les costières une pierre appelée dame \* (b). Le creuset reste alors ouvert en partie par le haut; de sorte que, si l'on appuie les ringards sur la dame, on peut, en les glissant sous la tympe, atteindre jusqu'à la rustine et à tous les points qui sont à la hauteur et au-dessous de la tuyère \*\*. On doit conserver ensuite entre la dame et l'une des costières, ordinairement celle du contre-vent, une ouverture de 6 à 8 centim.; c'est le trou de la coulée, qui règne dans

\* Ce mot vient de l'allemand damm, qui signifie digue, parce que cette pierre forme une digue qui retient la fonte dans le creu-

set. Le.T.

pierre placée sur la costière; ce ne serait que dans le cas où cette dernière serait trop épaisse qu'on y pratiquerait une partie de cette ouverture. Si la tuyère est en argile, on encastre dans la costière une plaque de fonte, qui remplace le plat de la tuyère et sur laquelle s'appuient les buses. Le T.

<sup>\*\*</sup> La dame est de plusieurs pouces plus basse que la surface inférieure de la tympe, afin de faciliter le travail du fondeur. Le T.

toute la hauteur du creuset, et qu'on bouche avec de la terre glaise: la largeur de la dame est donc de 6 à 8 centim. plus petite que l'écartement des deux costières.

581. La tympe soumise plus que toutes les autres pierres aux changemens de température, souffre davantage aussi pendant le travail du fourneau. Pour empêcher qu'elle ne se fonde et pour la garantir du contact de l'air, on la garnit à l'extérieur avec une plaque de fonte, d'une forte épaisseur. Cette plaque repose sur une barre de fer de 8 centim. d'équarissage, disposée en travers sur les deux costières. Il est nécessaire que cette barre soit en fer forgé, afin qu'elle ne soit pas trop sujette à se fondre. Elle sert en même tems de point d'appui aux ringards lorsqu'on travaille dans le creuset.

582. L'espace compris entre les pierres de l'ouvrage et le muraillement extérieur, se remplit avec du sable, des briques ou des pierres concassées, etc., etc. Il est essentiel de murer la tympe et la pierre de tuyère, autant qu'il est possible, pour les dérober à l'influence de l'air extérieur, sans empêcher cependant qu'on puisse approcher du creuset et de la tuyère. Le quadrilatère formé par l'extrémité supérieure de l'ouvrage, se rattache, par les étalages, aux parties de la cuve qui sont restées intactes. Les parois se construisent en briques réfractaires, fortement cuites. Si l'on employait des briques qui n'eussent point subi l'action de la chaleur et qui éprouvassent un retrait considérable, ce serait commettre une grande faute, dont l'effet deviendrait funeste, à moins qu'on fit usage d'un vent faible et de mauvais charbons.

583. La hauteur de l'ouvrage dépend de celle du

fourneau: variant entre 1m, 25 et 2m, 05, elle n'a que 1m,25 dans les fourneaux de 5 à 6m d'élévation; 1<sup>m</sup>,56 à 1<sup>m</sup>72 dans les fourneaux de 7<sup>m</sup>, à 9<sup>m</sup>,50 de hauteur; 1m,88 dans les fourneaux qui sont plus élevés encore, et au moins 2m,05 dans les fourneaux alimentés avec du coke. Il est donc évident que la chaleur deviendra d'autant plus intense que l'ouvrage dans lequel la fusion doit s'effectuer, sera plus rétréci et plus élevé. Il existe, au reste, un certain rapport entre les dimensions du foyer, la nature des minérais, la qualité du combustible, la force du vent, la hauteur et la largeur du fourneau. Cependant, il faut préférer en général, les ouvrages élevés à ceux qui n'ont qu'une faible hauteur; mais on manquerait son but, si, en les élevant et en les rétrécissant davantage, on ne pouvait employer à leur construction des matériaux plus réfractaires.

584. Pour juger des dimensions qu'il faut donner à la cuve et à l'ouvrage, il est nécessaire de serappeler les phénomènes de la réduction des minérais : c'est en général la nature et la qualité des matières premières qu'on doit considérer pour cet objet, ainsi que pour la force qu'il faut donner à la machine soufflante; et il est pourtant rare qu'on y ait suffisamment égard. On croyait que la fusion, la réduction et la carburation du métal étaient trois opérations séparées, qui avaient lieu à des périodes différentes; mais le fer doué d'une si grande affinité pour le carbone, ne peut se réduire sans qu'il se charge d'une certaine quantité de cette substance: il n'existe aucune raison qui s'y oppose, puisque les minérais sont toujours entourés de charbon. Les essais en petit manqués par défaut de chaleur, nous prouvent d'ailleurs que la désoxidation peut seulement

s'effectuer après que les minérais ont passé à un certain état de mollesse. C'est pour cela que ceux qui sont réfractaires se réduisent difficilement et qu'on n'obtient qu'une masse agglutinée non réduite ou imparfaitement vitrifiée, lorsque la température n'a pas été assez élevée pour fondre les matières et pour développer l'action du carbone sur l'oxigène contenu dans les minérais.

Si les scories de fer, quoique plus fusibles que la plupart des minérais réfractaires, exigent un si haut degré de chaleur pour abandonner leur oxigène, on ne doit l'attribuer qu'à l'intimité de la combinaison de ce corps avec le fer dans les oxides vitrifiés : la réduction est difficile lors même que les oxides vitrifiés proviennent d'oxides terreux, et que, pendant la fusion, ils n'ont éprouvé aucun changement dans leurs parties constituantes.

585. La supposition que le fer, dans un premier état de pureté, se charge peu à peu de carbone, est contraire à tous les faits observés pendant la réduction des minérais. Il est probable que cette assertion ne doit son origine qu'à la présence hypothétique de l'oxigène dans la fonte blanche et qu'à la quantité de carbone supposée plus grande dans la fonte grise. On ne peut nier que la fonte grise ne soit produite uniquement dans le cas où la dose de charbon est plus forte qu'elle ne devrait l'être pour opérer la réduction des oxides; mais il ne s'ensuit pas que la fonte blanche soit obtenue parce que le carbone considéré comme réactif a manqué dans l'opération; car l'expérience journalière nous prouve que la fonte blanche qui résulte d'une allure très-dérangée, exige pour sa formation plus de combustible que n'en demande la fonte grise.

Gardez-vous donc de croire que si, par une surcharge de minérais, le point de la fusion est descendu très bas et que la fonte soit devenue trèsblanche, le fer réduit n'ait pu trouver assez de charbon pour s'en saturer; il arrive au contraire qu'on en retire alors par le creuset une grande quantité qui n'a pas eu le temps de brûler. Qu'on n'objecte pas le fait d'expérience, que dans les fourneaux alimentés avec du charbon de bois, un vent fort produit souvent une fonte moins grise qu'un vent plus faible: car si le courant d'air est plus fort, les descentes des charges sont plus rapides, et la proportion de charbon et d'oxigène n'est pas changée. Il s'ensuit donc aussi que le rapport du charbon au minérai reste le même \*. Mais nous faisons observer, au contraire, que dans les fourneaux à coke, il est souvent impossible d'obtenir de la fonte grise en diminuant la dose de minérais; on n'y parvient qu'en augmentant le courant d'air. On peut donc affirmer de la manière la plus positive, que la sous-espèce blanche de la fonte grise ne doit pas toujours sa naissance à une trop faible proportion de charbon.

586. Les minérais fusibles, quand bien même ils ne contiennent point de manganèse, ainsi que les scories de forges, sont très-disposés à donner de la fonte blanche. Si l'on est obligé de les traiter pour fonte grise, on consomme plus de charbon qu'on n'en brûle pour réduire des minérais réfractaires de même richesse. C'est aussi pour cette raison que la fonte devient blanche par une forte addition de fondans. Si le combustible est en proportions démesurées, une

<sup>\*</sup> On verra plus bas, que c'est la rapidité de la descente des charges qui produit souvent de la fonte blanche. Le T.

partie du fer cru se trouve oxidée de nouveau, entre en vitrification, et le fourneau, quoique la fonte soit très-grise, paraît surchargé de minérais. Le meilleur moyen qu'on puisse employer pour obtenir de la fonte grise avec des oxides fusibles, est de baisser la température en diminuant le courant d'air, lorsque, par une construction défectueuse, ou par des charbons trop légers, le fourneau est disposé à donner de la fonte blanche \*.

587. D'après les observations qui ont été faites jusqu'à présent, on obtient de la fonte blanche:

ou ce qui revient au même, par un excès de fondans, par des charbons légers, et par un vent trop fort, sans que le fourneau soit déréglé dans sa marche;

20. Par une surcharge de minérais qui dérange le fourneau;

3°. Par une trop douce pente des étalages; par un vent dont la vîtesse n'est pas proportionnée à la nature du combustible, sans que la marche du fourneau en soit dérangée;

4°. Par un manque de chaleur, bien que le fourneau suive du reste une bonne allure;

5°. Par un dérangement du fourneau, qui, sans pouvoir être attribué à une surcharge de minérais, provient de l'irrégularité dans la descente des charges, et des éboulemens qui en sont le résultat, etc., etc.;

6°. Par une trop forte compression que la colonne des matières renfermée dans la cuve, exerce sur les couches inférieures. Concentrée alors dans le creuset,

<sup>\*</sup> Le but qu'on se propose, particulièrement, c'est de diminuer la rapidité des descentes et la trop forte combustion du charbon dans les parties supérieures du fourneau. Le T.

la chaleur ne peut s'élever jusqu'aux étalages et au ventre. Du reste, l'allure du fourneau paraîtra bonne, les scories et la flamme ne donneront aucun signe de

dérangement.

Pour obtenir de la fonte grise, il est nécessaire que tout le fourneau soit pénétré d'une chaleur intense, que le vent puisse traverser convenablement la colonne de matières, et sortir du gueulard avec régularité; que le laitier ne soit ni trop liquide ni trop visqueux, enfin que la température s'élève au plus haut degré dans

l'ouvrage.

588. On peut conclure de ce que la fonte blanche contient autant de carbone que la fonte grise produite par les mêmes minérais, et de ce que celle-ci se forme seulement dans le cas où la température du fourneau est très-élevée; on peut conclure, dis-je, que la deuxième doit son existence à la première, qui ne demande qu'un haut degré de chaleur pour changer de couleur. Mais ce n'est pas d'une manière subite que ce changement peut s'opérer. Entrete-nus assez long-temps à une haute temperature, les culots de fonte blanche obtenus dans les essais deviennent gris, sans prendre une plus forte dose de charbon. D'ailleurs, on sait assez que les opérations chimiques exigent plus ou moins de temps et ne peuvent s'exécuter instantanément.

589. Il résulte de ce principe appliqué aux faits qui accompagnent la réduction des minérais dans les hauts fourneaux, que la fonte reste blanche, lorsque le point où s'opère la fusion est descendu trop bas, ou, ce qui revient au même, lorsque la réduction a lieu vis-à-vis ou au-dessus de la tuyère, soit qu'il faille en accuser un manque de chaleur, soit qu'on doive l'attribuer à

l'élargissement du foyer; mais on obtient aussi de la fonte blanche, lorsque, par un vent trop fort, comparativement à la nature du combustible, le point de la fusion a été très-élevé au-dessus de la tuyère, et que les matières deviennent trop liquides pour pouvoir s'arrêter le temps convenable dans la plus haute température. Alors la fusion et la réduction sont parfaites; mais la fonte blanche qui en est le résultat, se dérobe trop promptement à la chaleur concentrée pour pouvoir se changer en fonte grise; quelquefois aussi la température qui règne dans l'espace compris entre la tuyère et le point où s'opère la fusion, n'est pas assez élevée pour produire ce changement.

590. Il faut donc distinguer soigneusement la fonte blanche provenant d'une surcharge de minérais, de celle qu'on obtient avec une juste proportion de toutes les matières employées à la fusion. Dans le premier cas, la réduction est imparfaite, parce que le fourneau manque de chaleur; dans le deuxième, les minérais

sont réduits complétement.

La surcharge de minérais est tantôt l'effet d'une inattention du chargeur, tantôt aussi elle provient d'une plus grande richesse des minérais, ou d'une plus ou moins grande quantité d'eau dont ils sont imbibés; quelquefois aussi, elle est due à l'humidité ou à la légéreté des charbons. Il s'ensuit que le chargement des minérais doit se faire au poids et non à la mesure; parce qu'on peut admettre en général que ceux qui sont humides ou riches, pèsent plus que ceux qui sont secs ou pauvres. Quant aux charbons, on doit les prendre à la mesure en conservant toujours la même charge; leur degré d'humidité est si variable qu'il arrive souvent que les charbons les plus pesans sont précisément

ceux qui produisent le moins d'effet; en les prenant au poids, on pourrait donc commettre les plus graves erreurs \*.

Si l'allure du fourneau avait été dérangée par une semblable surcharge de minérais, il ne faudrait pas augmenter la force du vent, parce qu'on ne pourrait élever ni le point de la fusion ni la chaleur qui doit régner au dessus de la tuyère; un courant d'air plus fort ne servirait qu'à refroidir et à durcir la masse fondue.

591. Si le juste rapport du minérai au combustible se manifeste par l'aspect des laitiers, qui ne doivent être ni pesans ni foncés en couleur, et si, malgré cela, on obtient de la fonte blanche, le point où s'effectue la réduction est alors trop élevé ou trop bas; mais c'est toujours un manque de chaleur qui empêche la conversion de la fonte blanche en fonte grise, à moins que la trop grande liquidité de la matière ne la dérobe trop promptement à l'action d'une haute température. Ce dernier cas ne se présente que pour les minérais trop fusibles, ou rendus tels par un excès de fondant; il est possible alors que la vîtesse du vent soit proportionnée au charbon. En augmentant la dose de minérais, on ferait baisser le point de réduction, mais on refroidirait le fourneau, ce qu'il faut éviter, lors-

<sup>\*</sup> On pourrait croire, au premier abord, que si les charbons de bois dur sont mêlés avec des charbons tendres, ce qui ne devrait jamais être, il faudrait charger au poids. Cependant, il n'en est pas ainsi; l'ouvrier, en remplissant les mesures, peut corriger en quelque façon l'erreur provenant des charbons de bois blanc, parce qu'il les distingue facilement. Mais en pesant les charges, on double l'action nuisible de l'eau, parce que les plus mauvais charbons, les charbons humides sont précisément ceux dont la pesanteur spécifique est la plus considérable. Le T.

qu'il s'agit d'avoir de la fonte grise. Si l'on diminuait cette dose, la fusion s'opérerait plus tôt et la fonte serait soumise un peu plus long-temps à l'action d'une chaleur concentrée; mais la dépense en charbon serait très-forte, et il pourrait arriver néanmoins que la fonte fût encore blanche à cause de sa grande liquidité. On n'a donc qu'un moyen de faire baisser le point de réduction: c'est de diminuer la chaleur dans la partie supérieure du fourneau, en donnant moins de vent, ce qui fait diminuer aussi la rapidité de la descente des charges. On ne doit recourir à ce moyen que dans le cas où il serait impossible d'assortir les minérais avec d'autres et de former un mélange plus réfractaire.

C'est se donner un problème bien difficile à résoudre, que de vouloir obtenir de minérais très-fusibles, impurs et devant être traités pour fonte grise, beaucoup de fer avec une faible dépense en charbon. Ces sortes de minérais doivent être exposés progressivement à une chaleur de plus en plus élevée et maintenus quelque temps à la plus haute température. Il faut les traiter dans des fourneaux très-larges, par rapport à leur hauteur. Cependant, pour économiser le charbon, on doit resserrer un peu l'ouvrage et l'élargir rapidement au-dessus du point où s'opère la fusion; du reste, sa largeur peut augmenter avec la force du vent et la densité des charbons.

592. Si la fonte blanche obtenue, n'est pas le résultat d'une trop grande fusibilité ou d'une surcharge de minérais, ce qu'on reconnaît à la consistance, au poids et à la couleur des laitiers, la faute provient alors de la construction du fourneau ou du vent dont la vîtesse n'est pas proportionnée à la nature du charbon: quelquefois aussi, c'est à l'une et à l'autre cause qu'on doit l'attribuer. Un vent trop fort, par rapport à la combustibilité du charbon, fait remonter le point de la fusion à une trop grande hauteur; la température qui règne alors entre ce point et la tuyère, ne suit plus une loi croissante assez rapide pour chan-

ger la fonte blanche en fonte grise.

Il résulte de ces principes que le danger d'obtenir de la fonte blanche par un courant d'air trop rapide, est d'autant plus grand que le charbon est plus léger et plus inflammable. On pourrait même s'imaginer un point où la fonte resterait toujours blanche, quelle que fût la diminution des charges en minérai; parce que le charbon qui est très-léger se détruit promptement sans donner beaucoup de chaleur, et que le changement de la fonte blanche en fonte grise exige un bien plus haut degré de température que la réduction du minérai. En diminuant la dose de ce dernier, on diminuerait aussi la quantité de calorique employée à la fusion, et l'on pourrait obtenir de la fonte grise; mais il en coûterait trop de combustible. Il vaut mieux donner moins de vent, afin qu'on puisse concentrer la combustion sur un espace déterminé, et empêcher que le charbon ne se consume trop fortement dans la partie supérieure du foyer \*. En faisant usage de charbon léger, toutes choses étant

<sup>\*</sup> D'après ce que nous venons de voir, la plus forte chaleur doit régner dans l'espace compris entre la tuyère et le point de la fusion. Il faut donc que les charbons ne soient pas trop consumés avant d'y arriver: c'est ce qui oblige quelquefois de diminuer le vent. On sait d'ailleurs (363) que les charbons légers ne produisent pas tout leur effet lorsque le vent est trop rapide.

Le T.

égales d'ailleurs, on obtient, en employant peu de vent, de la fonte grise en petite quantité, tandis qu'avec un vent fort on aurait un produit plus considérable en fonte blanche.

Une trop grande rapidité du courant d'air est d'autant moins à craindre que le charbon brûle plus difficilement. On n'obtient jamais de la fonte blanche par excès de vent, si le fourneau est alimenté avec du coke compacte, qui demande un air très-dense, pour développer dans la combustion toute la chaleur qu'il est susceptible de produire. En général, moins les charbons sont inflammables, plus on peut élever le point de la fusion, sans craindre qu'ils ne se consument en pure perte; mais alors il faut donner aux étalages une pente plus rapide.

593. Si le charbon brûle avec trop de lenteur, le point de la fusion descend trop bas et la fonte devient blanche, quoique le minérai soit employé en justes proportions avec le combustible. Dans les fourneaux alimentés avec le charbon végétal, cet accident provient assez rarement d'un courant d'air trop faible ou d'une trop grande ouverture de la buse; il est plutôt le résultat de l'élargissement du foyer. Mais en faisant usage de coke, on obtient quelquefois de la fonte blanche, lors même que l'ouvrage est rétréci. On ne peut attribuer ce phénomène qu'à l'air dilaté par la chaleur de l'été ou peut-être aussi à un état électrique particulier. Au reste, ce n'est pas en diminuant la proportion de minérai, qu'on parvient alors à élever le point de la fusion; il ne reste d'autre moyen que d'augmenter l'activité de la machine soufflante.

594. Enfin il peut arriver aussi que la fonte soit

blanche, malgré le juste dosage de la charge et quoique les laitiers soient légers et peu colorés. Pour lors, c'est le peu de fusibilité des minérais, ou le refroidissement des régions supérieures de la cuve, ou un obstacle opposé à la circulation du vent qui a fait baisser le point de la fusion. Si les minérais sont réfractaires de leur nature, on doit élever l'ouvrage et le rétrécir ainsi que la cuve, pour donner une pente assez rapide aux étalages. Si le manque de fusibilité est la suite d'un mauvais choix des fondans ou des fautes commises dans le grillage et le bocardage, on doit augmenter le courant d'air pour porter le point de la fusion à une plus grande hauteur. Si le vent ne peut circuler ni sortir par le gueulard, on obtient de la fonte blanche, lors même qu'il règne une chaleur intense dans l'ouvrage; on doit en accuser alors ou la forme des étalages dont la pente est trop rapide, ou celle de l'ouvrage dont l'évasement est trop considérable, ou enfin le tassement du combustible. Ce tassement peut provenir soit des charbons menus qui se rapprochent de la nature du fraisil au moment où ils sont introduits dans le fourneau, soit des charbons qui, détériorés par l'humidité, éclatent et se réduisent en petits fragmens lorsqu'ils éprouvent l'action de la chaleur. Cet effet a lieu principalement dans les fourneaux alimentés avec du coke contenant une forte dose de houille éclatante ou de charbon minéral: le fraisil qu'il donne forme une brasque qui obstrue l'intérieur de l'ouvrage et ferme le passage à l'air; forcé alors de sortir par le creuset, le vent peut entraîner avec lui du laitier et du fer cru.

595. Quand le foyer s'élargit trop fortement, la chaleur n'est plus assez concentrée. Pour parvenir

alors à une séparation complète des matières, on doit ou diminuer la dose de minérais, ou augmenter la force du vent. Mais cette dernière ressource a ses bornes; parce qu'une partie du charbon, s'il était léger, brûlerait en pure perte, et que, pour le coke compacte, il serait impossible d'augmenter le courant d'air au degré convenable. Dans un si large foyer, les matières ne sont plus assez bien retenues, le charbon ne produit plus son maximum d'effet, les minérais tombent par masses dans le creuset où ils ne subissent qu'une réduction imparfaite : plus ils sont réfractaires, plus la séparation du fer d'avec les scories est incomplète et plus la consommation en charbon est considérable, sur-tout lorsqu'on tâche d'avoir de la fonte grise; mais on obtient ordinairement un mélange des deux espèces de fer cru, et une grande partie des minérais entre en vitrification.

596. Il faut donc que le fourneau qui doit produire de la fonte grise, reçoive dans toutes les parties de la cuve, depuis le gueulard jusqu'à la sole, des degrés de chaleur convenables et proportionnés à la nature du minérai et du combustible; c'est une condition sine qua non. La fonte blanche ne peut se convertir

en fonte grise:

1°. Si, par une surcharge de minérai, la tempé-

rature est trop abaissée;

2°. Si, malgré un dosage convenable, les matières ne peuvent, à cause de leur extrême fluidité, séjourner le temps convenable dans la partie du fourneau où la température est le plus élevée (589-591);

3°. Si l'ouvrage seulement manque de chaleur et que la cuve ait reçu le degré de température nécessaire; effet qui proviendrait d'un vent trop fort ou

d'un charbon trop léger (592);

4°. Si en vertu d'une très-lente combustion, la cuve et l'ouvrage manquent de chaleur à la fois (593);

5°. Si le minérai, sans y être préparé, est exposé su-

bitement à la plus haute température (594);

6°. Enfin, si le foyer se trouve élargi, de manière qu'il ne soit plus possible d'y concentrer la chaleur.

Ce n'est donc qu'à l'action d'une forte chaleur qu'est dû le changement de la fonte blanche en fonte grise. Ce changement, résultat d'une modification particulière dans la combinaison du métal avec le carbone, est suivi du départ d'une partie des matières étrangères contenues dans le fer cru, provenant de minérais impurs. La vérité de ce fait est frappante dans le travail des fourneaux alimentés avec le coke: on trouve toujours une plus grande quantité de souffre ou de métaux terreux, dans la fonte blanche que dans la fonte grise, dont la pureté va en augmentant avec le degré de chaleur qui règne dans le foyer. Si le coke laisse beaucoup de cendres après la combustion, et s'il donne peu de chaleur, la fonte grise est chargée de métaux terreux; mais la fonte blanche obtenue avec du coke semblable, en contient une bien plus forte dose, et elle est quelquesois si épaisse, qu'on peut à peine la faire sortir du creuset. Des minérais impurs ou des minérais réduits avec le coke doivent toujours être traités pour fonte grise; parce que, dans l'affinage, on ne peut corriger les vices du fer cru qu'avec des pertes considérables de temps, de métal et de combustible.

597. Une allure trop chaude est également nuisible; il en résulte toujours un déchet considérable et un laitier visqueux, qui éteindrait le feu, si l'ouvrage s'était déjà élargi; parce que le vent ne pourrait traverser la masse du combustible et que la chaleur ne serait pas assez forte pour ramollir les matières durcies et attachées aux parois du foyer \*: il y a bien moins à craindre si l'ouvrage est neuf et resserré, cependant un fourneau à coke maintenu dans cette allure pendant l'hiver, étousserait en peu-de jours \*\*. Il s'ensuit qu'on ne doit pas négliger les premiers indices de ce dérangement, l'obscurcissement de la tuyère. On doit ralentir aussitôt le mouvement des machines soufflantes et faire sortir du foyer les masses durcies. Les hauts fourneaux alimentés avec du charbon de bois sont plus faciles à conduire dans ces sortes de circonstances; malgré cela, il est essentiel de diminuer le vent. Quelquefois on introduit dans le fourneau un peu de sable fin ramassé sur la plate-forme du gueulard: ce sable coule entre les charbons, arrive dans l'ouvrage, fond et dissout les matières figées. On emploie aussi pour cet effet le cuivre, que l'on jette dans le creuset; mais ce sont des moyens qui ne doivent servir qu'à la dernière extrémité.

Il ne faut pas confondre les laitiers dont nous venons de parler avec les laitiers visqueux qu'on obtient, sur-tout dans de petits fourneaux, en traitant des minérais très-réfractaires, ou mal grillés ou mal bocardés. Dans ce cas, on doit élever la chaleur dans l'ouvrage en augmentant la vîtesse du vent, afin de

<sup>\*</sup> Ces laitiers deviennent très-visqueux sur-tout en arrivant dans l'ouvrage, où, soumis à une faible chaleur, ils sont refoidis par le vent; puisque les charbons ont été consumés dans la partie supérieure de la cuve. Le T.

<sup>\*\*</sup> C'est pendant l'hiver que le vent produit le plus d'effet; cette marche du haut fourneau est donc alors plus dangereuse que pendant l'été. Le T.

liquésier les matières qui salissent la tuyère et la recouvrent d'une voûte. Les cokes impurs mêlés de schistes, particulièrement les cokes agglutinés, produisent cet effet qu'on ne peut empêcher qu'à force

de fondans.

508. Il paraît que le coke laisse des cendres d'autant plus réfractaires qu'il est plus compacte et plus difficile à brûler. Le laitier qui en résulte est si visqueux qu'il occasionne des engorgemens à la moindre diminution de température. Pour prévenir ces accidens, on ajoute souvent au minérai un dixième ou un huitième de laitiers parfaitement vitrifiés. Au reste, nous avons déjà fait sentir la nécessité de bien choisir et de bien proportionner les fondans, afin que le mélange ne devienne ni trop réfractaire ni trop fusible. Dans le premier cas, le laitier qui serait trop liquide, ne pourrait défendre le fer contre l'action du vent; il en résulterait d'ailleurs un balancement des matières contenues dans le creuset, ce qui fait figer une partie de scories ou de fonte. Trop tenaces, les laitiers ne se laissent pas facilement traverser par les gouttes de métal, dont ils retiennent une assez grande quantité à l'état de mélange.

599. Quelque simple que paraisse le travail des hauts fourneaux, puisqu'il ne s'agit que d'entretenir la température à un degré convenable pour obtenir de la fonte raffinée, on éprouve cependant des difficultés dans l'application de ce principe; parce que chaque minérai et chaque combustible exigent un traitement particulier : ces difficultés augmentent à mesure que les minérais sont plus réfractaires et que les cokes sont

plus compactes.

En traitant du minérai fusible avec du charbon de

bois d'une bonne qualité, on peut négliger, à bien des égards les règles relatives à la construction des fourneaux : le travail peut suivre une bonne marche, lors même que la forme de l'ouvrage est vicieuse et que la pente des étalages n'est pas proportionnée à la combustibilité du charbon, ni au degré de fusibilité du minérai; on n'en éprouve d'autre inconvénient que de consommer une plus grande quantité de combustible. Il en est tout autrement avec les fourneaux à coke. Si l'on commettait des fautes de cette nature dans leur construction, on ne pourrait ni régulariser leur marche ni obtenir de la fonte grise. Mais, si les défectuosités dans la construction des fourneaux à charbon de bois entraînent après elles une plus grande dépense de combustible, il est de l'intérêt des maîtres de forges de soumettre la forme donnée par l'usage, au raisonnement basé sur une saine théorie, et de ne pas suivre la vieille routine, sous prétexte d'avoir obtenu jusqu'alors de bonne fonte.

600. Il n'est pas indispensablement nécessaire que les fourneaux aient une grande hauteur, pour qu'ils puissent produire de la fonte grise; on peut l'obtenir lors même qu'ils sont très-bas, si l'ouvrage est assez resserré; mais il n'est pas moins vrai que dans les fourneaux qui ont peu d'élévation, les matières passent trop rapidement à une haute température; ce qui rend la réduction d'autant plus incomplète que le minérai est plus réfractaire. S'il était très-fusible, il se réduirait parfaitement dans ces sortes de foyers: remarquons, toutefois, que la fonte blanche ne pourrait séjourner assez long-temps au centre de la chaleur et qu'elle se changerait d'autant moins en fonte grise que le vent serait plus fort; ce travail est donc imparfait.

Si les fourneaux étaient plus élevés, le produit serait plus considérable, le laitier plus pur et la qualité de la fonte plus uniforme. Les petits fourneaux, trop sujets à être refroidis par des circonstances accidentelles, subissent des variations considérables dans leur allure; et si, pour remédier à cet inconvénient, on voulait donner à l'ouvrage une élévation disproportionnée à celle de la cuve, on parviendrait sans doute à réduire les minérais plus complètement et à obtenir de la fonte grise, mais le produit journalier serait diminué.

Les petits fourneaux ont encore un autre désavantage, c'est de consommer trop de charbon. Les minérais ne séjournent pas assez long-temps dans la partie supérieure de ces foyers; ils ne sont pas suffisamment préparés, et contiennent encore des matières vaporisables en arrivant dans l'ouvrage; d'où il suit que les charbons doivent en porter une moindre quantité, puisque le dégagement des gaz, la fusion et la réduction s'exécutent presqu'en même temps. Il est donc incontestable que les fourneaux qui ont une grande hauteur, produisent une économie en combustible.

601. Plus le fourneau est élevé, toutes choses égales d'ailleurs, plus la température du gueulard doit diminuer, puisque la partie supérieure de la cuve est alors plus éloignée du point où s'opère la fusion. Des charbons légers, qui ne développent pas une grande quantité de chaleur, une faible machine soufflante, qui donne peu de vent, bien que l'air expiré par la buse puisse avoir la pression convenable; ces charbons et ces soufflets, dis-je, qui ne pourraient échauffer la partie supérieure de la cuve, rendraient une grande

hauteur superflue; elle serait même nuisible, si le vent n'était pas assez fort pour traverser la colonne de matières et pour sortir par le gueulard. Lorsque le charbon de bois est compacte et que la machine soufflante est assez puissante pour fournir beaucoup de vent avec la pression convenable, on doit donner aux fourneaux une grande élévation, afin d'utiliser toute la chaleur développée par le combustible.

Des minérais qui contiennent beaucoup de zinc, dont l'oxide, après avoir été volatilisé, se dépose et rétrécit la partie supérieure de la cuve, ne peuvent être traités dans les fourneaux d'une grande hauteur, parce que la formation de la cadmie est favorisée par une grande distance du gueulard au foyer de la chaleur: lorsque ces dépôts retombent dans l'intérieur du fourneau, ils absorbent beaucoup de calorique pour se volatiliser de nouveau.

Les fourneaux à coke, qui reçoivent toujours un vent rapide, doivent être très-hauts, afin que toute la chaleur produite par le combustible soit mise à profit. On peut admettre en principe général que la hauteur des fourneaux doit être proportionnée à la force du vent et à la compacité du charbon. Si le charbon est pesant et que la machine soufflante soit faible (quoique le vent puisse avoir la pression convenable), on ne doit pas donner une grande hauteur au fourneau; il en serait presque de même, si le charbon était très-léger et que la machine soufflante eût une plus grande force; on pourrait accélérer alors la descente des charges, en lançant dans le foyer une grande masse d'air; mais on ne parviendrait pas à élever la température à un très-haut degré.

Un fourneau d'une grande hauteur, est non-seule-

ment très-dispendieux à construire, mais il exige aussi des machines particulières pour le transport des matières sur la plate-forme du gueulard; tandis qu'une simple rampe suffit à cet effet pour les petits fourneaux. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas donner à ces foyer une élévation superflue. Si le charbon était très-léger, s'il provenait de bois de sapin et que la machine soufflante fût faible, une hauteur de 6 à 8 mètres serait suffisante; mais des minérais réfractaires ne pourraient alors se réduire que d'une manière imparfaite.

En disposant de soufflets qui puissent fournir un volume d'air assez considérable sous la pression voulue, on doit donner aux fourneaux au moins 9<sup>m</sup>,50 d'élévation lors même que les charbons sont légers.

Si le charbon est de bois dur et que la machine soufflante ait le degré de force nécessaire, le fourneau ne doit jamais avoir moins de 11 mètres de hauteur. Une plus grande hauteur est préjudiciable lorsque les minérais contiennent du zinc, à moins qu'on ne dispose d'un vent très-fort.

Les fourneaux à coke doivent avoir, selon la qualité du combustible, 13 à 16 mètres de hauteur, afin que toute la chaleur dégagée puisse servir à la réduc-

tion du minérai.

602. Il faut aussi que la grosseur des charbons et la nature des minérais entrent en considération: de gros charbons non friables et des cokes boursoufflés doivent être brûlés dans des fourneaux plus élevés que ceux où l'on brûle des charbons qui s'écrasent, et de petits cokes susceptibles de se tasser fortement. Cependant, si les minérais traités avec ces petits charbons ne sont pas terreux ou ocreux, ils pourront laisser

assez de passage au vent. Quant aux minérais pulvérulens, on doit craindre qu'ils ne coulent au travers des couches de charbons, si la pression de la colonne de matières est considérable. Il faut donc employer des fourneaux moins élevés pour ces sortes de minérais traités avec de petits charbons.

603. Lors même que le fourneau est construit selon les règles de l'art, le succès de l'opération peut encore être imparfait, si la vîtesse du vent n'est pas proportionnée à la nature du combustible. Un air dont la pression est trop faible, n'opère qu'une lente combustion, quand même il est porté en grande masse dans le fourneau; la chaleur ne peut alors acquérir une forte intensité. Un vent trop rapide consomme les charbons promptement et sans qu'ils puissent produire tout leur effet, souvent même il les pousse vers le contre-vent, ce qui peut occasionner des descentes obliques. Il s'ensuit qu'on doit chercher avant tout la vîtesse du courant d'air qui convient à la nature du charbon pour obtenir le maximum d'effet; mais il faut avoir égard aussi à la largeur du foyer. Lancé dans un vaste espace, le vent se dilate promptement; il faut donc que dans ce cas, il reçoive une forte pression. Voilà ce qui prouve évidemment la défectuosité des larges foyers; car la masse du combustible n'y brûle jamais avec la rapidité convenable: une partie est exposée à un vent trop rapide et une autre à un vent qui n'a pas assez de vîtesse.

On voit d'après ce que nous venons de dire, qu'il est essentiel de rétrécir le foyer du fourneau, autant que la qualité des matériaux employés à sa construction peut le permettre. Lorsqu'il commence à s'élargir, il faut donner le vent par deux côtés op-

posés; c'est l'unique moyen de brûler les charbons avec une vîtesse à-peu-près uniforme. Quand on ne souffle qu'avec une seule buse, on est obligé quelque-fois d'en diminuer l'orifice, pour renforcer la pression du vent; mais il en résulte un grave inconvénient, si l'on emploie des charbons légers. Il en serait de même si, en brûlant du coke compacte, on voulait augmenter seulement la masse d'air par un plus grand élargissement de la buse. Dans le premier cas, une partie du charbon se consumerait trop vîte et sans produire assez d'effet; dans le deuxième, la température ne serait pas augmentée, les charges descendraient seulement avec une plus grande rapidité.

604. Nous manquons encore d'expériences précises sur les pressions qu'on doit donner à l'air pour brûler les différentes espèces de charbons avec la vîtesse convenable, et développer le maximum de chaleur. Cependant on peut admettre en général que les colonnes d'eau faisant équilibre, ces pressions doivent avoir les

hauteurs suivantes:

|                                         | HAUTEURS DES COLONNES D'EAU. |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ESPÈCES DE CHARBONS.                    | MESURES<br>métriques.        | MESURES<br>du Rhin. |
| Charbon très-léger provenant de sapin   | 31 à 46                      | Pieds.<br>1 à 1 1/2 |
| Charbon de sapin de bonne qualité       | 46 à 63                      | 1 1/2 à 2           |
| Charbon de pin silvestre et de bois dur | 63 à 94                      | 2 à 3               |
| Coke tendre et facilement inflammable   | 125 à 188                    | 4 à 6               |
| Coke dur et compacte                    | 188 à 251                    | 6 à 8               |

605. La quantité de vent lancé dans le foyer avec une vîtesse proportionnée à la nature du combustible, doit dépendre de la hauteur du fourneau. Plus la machine soufflante peut fournir d'air sous la pression voulue, plus on consume de charbon et plus on obtient de fer dans un temps donné. Il est évident d'ailleurs que la chaleur doit augmenter, si l'on brûle à la fois plus de charbon avec la rapidité convenable; c'est ce qui prouve l'avantage de donner beaucoup d'air aux fourneaux qui ont une grande élévation. Il n'en est pas tout-à-fait ainsi pour les petits fourneaux, puisqu'une grande partie de la chaleur s'échappe par le gueulard, et que les minérais entrent trop rapidement en fusion. Cependant il faut employer de préférence des soufflets qui donnent beaucoup de vent; parce qu'on est plus en état alors de régulariser le jet d'air, d'élever la température et d'augmenter par conséquent la proportion du minérai.

606. On ne peut toutefois prétendre que la quantité d'air expiré par la buse soit déterminée d'une manière rigoureuse par la hauteur et la largeur du fourneau; car ce n'est que la vîtesse du vent qui peut influer sur l'effet produit par le combustible. Mais, comme l'intensité de la chaleur dépend de la masse de charbon brûlé à la fois, on doit fournir nécessairement un volume d'air plus considérable à un grand fourneau, qu'à celui dont les dimensions seraient plus faibles; sans cela la hauteur du premier ne remplirait pas son objet, parce que la cuve resterait froide dans la partie supérieure. Un fourneau qui est plus haut, qui reçoit une plus grande quantité d'air qu'un autre, peut recevoir aussi plus de largeur au foyer. Ce qu'on perd d'un côté par un manque de con-

centration, on le gagne de l'autre par une plus grande quantité de calorique dégagée; c'est pour cette raison qu'on parvient à élever le degré de chaleur dans un foyer qui s'est élargi, en augmentant aussi la bouche de la buse.

Il s'ensuit que le fourneau doit être d'autant plus haut et d'autant plus large, qu'il reçoit une plus grande masse d'air, afin que toute la chaleur dégagée soit mise à profit. Un fourneau alimenté avec du charbon de bois, et dont la hauteur est de 40 pieds, donnera plus de fonte et dépensera moins de combustible, s'il reçoit 2000 ppp. d'air par minute, que s'il n'en recevait que 800; nous supposons d'ailleurs que le vent soit animé de la même vîtesse.

607. Pour ce qui est de la largeur du fourneau, on sait qu'en général la chaleur est plus instense dans les foyers qui sont resserrés. Moins ils s'élargissent par conséquent depuis le point où s'effectue la fusion, plus les matières doivent parvenir rapidement à une haute température. Il s'ensuit que pour des charbons légers, des minérais réfractaires, des soufflets qui donnent peu de vent, la cuve doit être moins large au ventre qu'elle ne le serait si les soufflets étaient puissans, les charbons compactes et les minérais fusibles.

Arrivées dans la partie du fourneau la plus large, les matières s'étendent et se préparent, les unes à la combustion, les autres à la fusion. Le ventre augmente la chaleur de la cuve, empêche le tassement des matières, facilite le passage au vent et diminue l'effet d'une disproportion accidentelle de minérai et de charbon. Un fourneau large peut recevoir eu général une plus grande quantité de calorique qu'un fourneau étroit, et il peut en céder une plus grande partie sans

être dérangé. Dans les cuves trop étroites, les minérais arrivent trop vîte, à une haute température; fusibles, ils sont réduits trop rapidement et donnent de la fonte blanche; réfractaires, ils ne sont pas assez préparés et descendent en morceaux dans le creuset. Ce qu'on dit des minérais s'applique en quelque façon aux cokes qui, lorsqu'ils sont compactes, ne séjournent pas assez long-temps dans un ventre trop étroit, et ne sont pas suffisamment préparés à la combustion. Mais, si le ventre avait un excès de largeur, les minérais pourraient se faire un passage à travers les charbons et se présenter en masses solides devant la tuyère. Les dimensions du ventre dépendent donc à la fois de la compacité du combustible, de la fusibilité des minérais et de la force de la machine soufflante.

608. Puisque les cuves larges sont susceptibles de recevoir une plus grande quantité de calorique que celles qui sont étroites, il semble que les premières doivent convenir sur-tout aux minérais réfractaires, aux charbons légers et à de faibles machines soufflantes; afin que ces minérais puissent séjourner plus longtemps dans de larges ventres plus échauffés que des ventres étroits; ce qui est contraire aux principes que nous avons établis dans le paragraphe précédent. Mais cette contradiction disparaît, lorsque l'on considère qu'une grande largeur serait superflue, si la machine soufflante était trop faible; parce que les charbons brûleraient avec trop de lenteur et ne dégageraient pas assez de chaleur pour échauffer cette partie de la cuve: un excès de largeur serait donc plutôt nuisible qu'utile. Il s'ensuit que des minérais réfractaires resteraient trop froids dans un ventre qui aurait une grande largeur, tandis que des minérais fusibles traités

dans une cuve étroite entreraient trop tôt en fusion et traverseraient les couches de charbon.

600. Si la vîtesse du vent est proportionnée à la compacité du charbon, la hauteur et la largeur du fourneau paraissent déterminées principalement par la quantité de combustible brûlée à la fois, tandis que la nature du minérai ne semble influer qu'indirectement sur cette détermination. Plus on consume de charbon dans un temps déterminé, plus on doit donner de hauteur au fourneau, afin d'employer toute la chaleur dégagée. Il en résulterait qu'un fourneau alimenté avec le charbon le plus léger, pourrait recevoir les mêmes dimensions qu'un fourneau chargé avec le coke le plus compacte, pourvu que les poids des combustibles consommés de part et d'autre, dans des temps égaux, fussent les mêmes, si la faible pesanteur spécifique et la friabilité du charbon tendre n'occasionnaient pas un tassement trop considérable, et ne produisaient pas un obstacle purement mécanique\*. Quoi qu'il en soit, il est certain que les fourneaux ont recu jusqu'à présent très peu de hauteur, parce que.

<sup>\*</sup> Lors même que cet obstacle n'existerait point, on ne pourrait donner aux deux fourneaux des hauteurs égales; car celui qui est alimenté avec du charbon léger n'acquerrait jamais un si haut degré de chalcur que l'autre, parce qu'à masses égales, le charbon de bois occuperait plus de volume que le coke; la quantité de calorique dégagée par le premier, serait donc répandue dans un espace plus vaste et les charges seraient d'ailleurs plus fréquentes, ce qui est une cause de refroidissement. Le fourneau à charbon de bois resterait par conséquent plus froid dans sa partie supérieure que le fourneau à coke. Le maximum de hauteur trouvée pour celui-ci ne pourrait donc convenir pour le premier. Quant à la largeur, elle dépend en grande partie de la vîtesse du vent qui doit être beaucoup plus grande pour le coke que pour le charbon léger (604). Voyez au reste le paragraphe 611. Le T.

vu la faiblesse des machines sousslantes, il eût été préjudiciable de leur en donner davantage. On a été obligé ensuite de les rétrécir, à mesure que les minérais devenaient plus réfractaires, quoiqu'on eut mieux fait d'augmenter le vent ainsi que la hauteur des cuves, et d'employer pour la construction des ouvrages, des matériaux plus réfractaires; mais, dans un grand nombre d'établissemens, on se voit forcé d'adopter les petits fourneaux par l'impossibilité d'augmenter convenablement la force motrice.

610. Si donc on pouvait renforcer indéfiniment l'action des machines soufflantes, la nature du minérai ni celle du charbon n'exerceraient point d'influence sur la détermination de la largeur et de la hauteur du fourneau \*. Une machine soufflante qui donne 37 mèt. cubes d'air par minute (1200 ppp. Rhin), paraît assez puissante pour un fourneau à charbon de bois de 12<sup>m</sup>,55 (40 p. du Rhin) de hauteur, sur une largeur au ventre de 3<sup>m</sup>,14 à 3<sup>m</sup>,76 cent. (10 à 12 p. du Rhin); nous supposons d'ailleurs que le vent ait la vîtesse qui convient à la nature du charbon. Des soufflets qui ne fournissent que 6 à 9 mètres cubes d'air (200 à 300 ppp. du Rhin), peuvent activer à peine un fourneau

<sup>\*</sup> Quand bien même on pourrait augmenter indéfiniment l'action des soussels, on aurait tort de croire que les hauts fourneaux alimentés avec des charbons légers, pussent recevoir une hauteur égale à celle qu'il serait possible de donner aux fourneaux à coke, puisque les premiers n'atteindraient jamais le même degré de chaleur que les autres. Si jusqu'à présent les fourneaux ont reçu une faible hauteur, parce qu'on était trop borné par l'imperfection des machines soussels, il ne s'ensuit pas qu'on doive consulter uniquement la force du vent pour déterminer l'élévation de ces foyers; mais il faut avoir égard aussi à la nature du combustible. (Voyez les paragraphes 601 et 602). Le T.

de 6<sup>m</sup>, 27 de hauteur (20 p. du Rhin), sur une largeur au ventre de 1<sup>m</sup>, 56 (5 p. du Rhin). Si la force motrice est petite, il faut donner au fourneau d'autant moins de hauteur que le charbon est plus compacte, puisqu'on est obligé de proportionner la vîtesse du vent à la densité du combustible, et de diminuer par conséquent le volume d'air lancé dans le fourneau.

611. Bien que les dimensions des hauts fourneaux paraissent dépendre principalement du volume d'air fourni sous la pression convenable, on est pourtant obligé de consulter la nature des minérais et la qualité des charbons sur le rapport qui doit exister entre la largeur et la hauteur du fourneau. Sa partie supérieure acquiert d'autant plus de chaleur que la cuve est plus étroite. Des charbons légers qui développent peu de calorique et des minérais réfractaires, exigent donc des cuves moins larges que celles où l'on brûle des charbons forts et des minérais fusibles; on suppose d'ailleurs que la hauteur est aussi grande qu'elle peut l'être, eu égard à la quantité de vent donnée par les machines soufflantes.

Il existe encore une raison déduite d'un effet purement mécanique, qui oblige de donner au vide intétérieur des fourneaux à charbon de bois, une largeur moins grande qu'aux cuves des fourneaux à coke : c'est que les charbons légers sont déplacés facilement par le vent, de sorte qu'une partie pressée contre les parois opposées à la tuyère, brûle alors sans développer beaucoup de chaleur. Cet inconvénient se fait d'autant moins sentir avec les cokes, qu'ils sont plus pesans et plus compactes. En se servant de charbons légers, il vaut donc mieux augmenter la hauteur que la làrgeur de la cuve.

Si les minérais sont réfractaires et que les charbons soient légers, on rapproche quelquefois le ventre trèsprès du point où doit s'opérer la fusion; les étalages reçoivent alors une pente très-douce. Le but de ce genre de construction en usage dans les montagnes du Harz, est de mieux soutenir les matières, de retarder leur descente dans le foyer, et sur-tout de raccourcir la distance qui sépare le ventre du point de fusion, afin que les charbons ne puissent pas trop se consumer dans les régions supérieures du fourneau; mais on remplirait bien mieux cet objet en élevant le point de fusion, sur-tout parce que les minérais, lorsqu'ils sont à moitié fondus, s'attachent quelquefois à ces sortes d'étalages, dérangent la régularité des descentes et tombent ensuite par masses dans le creuset. On ne pourrait adopter une semblable forme de haut fourneau pour des minérais fusibles et pour des charbons durs, tels que des cokes qui demandent un vent trèsfort, parce qu'il se formerait à chaque instant des masses agglutinées et figées contre les parois. Si au contraire la pente des étalages est trop rapide, le vent se trouve refoulé dans l'ouvrage par les matières, qui n'ayant pas un appui suffisant, glissent sur un plan incliné, se resserrent et ferment le passage à l'air. D'après les expériences qu'on a faites en Silésie, il paraîtrait qu'un angle de 66 à 70 degrés avec l'horizon, présente l'inclinaison la plus convenable.

612. A égalité de hauteur, les fourneaux chargés en charbon pesans et en minérais fusibles, doivent avoir plus de largeur que les fourneaux chargés en charbons légers et en minérais réfractaires; il s'ensuit que les étalages des premiers seront plus longs que ceux des derniers. Rigoureusement parlant, il ne

devrait pas y avoir de différence entre les inclinaisons des étalages, si le vent était doué d'une vitesse convenable. Mais si cette vitesse est trop forte, on doit adoucir la pente des étalages, parce que les minérais entreraient trop rapidement en fusion et donneraient de la fonte blanche. Si la pression du vent est trop faible, eu égard à la densité des charbons, il faut donner aux étalages une pente plus rapide, afin que leur partie inférieure soit maintenue à un plus haut degré de chaleur, et que les matières liquides ne puissent s'y

figer aussi facilement.

613. On donne ordinairement aux petits fourneaux alimentés avec des charbons légers et animés d'un faible degré de chaleur, des étalages très-inclinés; mais on ferait mieux d'augmenter la hauteur du fourneau et de rétrécir le ventre. Si le vent est fort, les étalages doivent faire au moins un angle de 60 degrés avec l'horizon. Quant aux fourneaux à coke, on ne doit pas dépasser la limite de 66 degrés, parce que les couches inférieures des matières seraient trop fortement comprimées et refouleraient le vent dans l'ouvrage. Si l'on dispose de charbons friables et légers, il faut donner aux étalages une pente plus douce, attendu que le vent, qui doit avoir peu de vîtesse, ne saurait pénétrer à travers des matières très-resserrées. On pourrait alors les incliner à 50 degrés.

614. Il est essentiel que les étalages viennent se rattacher aux parois par une ligne courbe, asin que les charges ne soient pas arrêtées ni comprimées brusquement dans leur descente. En général la cuve doit s'élargir insensiblement depuis le gueulard jusqu'au ventre, et se rétrécir ensuite de la même manière jusqu'à l'ouvrage, sans présenter aucun angle vif. L'en-

droit où finit le ventre doit être imperceptible; sa plus grande largeur est donc un peu au-dessus des étalages. Les rétrécissemens et les élargissemens subits occasionnent toujours des irrégularités dans l'allure du fourneau.

Les pierres des étalages doivent être travaillées à la règle et avec beaucoup de soin, afin de se lier parfaitement aux pierres de l'ouvrage terminé en dessus par un quadrilatère.

615. Le gueulard reçoit une largeur plus ou moins grande. En le rétrécissant, on concentre la chaleur dans l'intérieur de la cuve, mais on comprime les matières davantage. On ne doit donc le rétrécir que dans le cas où le vent est fort, que le charbon est léger et que le minérai n'est pas susceptible de se tasser fortement. Il faut le rendre très-large quand on dispose d'un minérai ocrcux, de menus charbons et d'une faible machine soufflante. On ne doit jamais lui donner la forme d'un entonnoir renversé, en l'élargissant subitement vers le bas; parce que les matières, dont la descente serait d'abord trop rapide, se répartiraient alors inégalement: le minérai plus pesant que le combustible déplacerait ce dernier et commencerait à le traverser, même dans la partie supérieure de la cuve.

Un fourneau de 12<sup>m</sup>,55 de hauteur (40 p. du Rhin) et de 3<sup>m</sup>,45 à 4,08 de largeur au ventre (11 à 13p. du Rhin), pourra n'avoir que 47 centim. (18 p°. du Rhin) de diamètre au gueulard, si le minérai qu'on y traite ne se tasse pas fortement; dans le cas contraire, lorsque le minérai est terreux et qu'il ferme le passage à l'air, on donne au gueulard une largeur de 94 à 140 centim. (3 à 4 1/2 pieds du Rhin).

616. Les dimensions de l'ouvrage dépendent de celles du fourneau, un ouvrage qui serait trop haut pourrait occasionner la destruction des parois de la cuve. Cependant, il est certain que ceux qui ont 1m,25 à 1m,56 (4 à 5 p. du Rhin) sont trop bas, et qu'en les élevant davantage on obtiendrait de la fonte plus grise et l'on consommerait moins de charbon. Des minérais réfractaires, de faibles machines soufflantes et des charbons légers exigent des ouvrages étroits et élevés; mais leur hauteur et leur rétrécissement sont presque toujours limités par la qualité des matériaux employés à leur construction ; lorsqu'ils sont étroits et hauts, on peut à peine y obtenir de la fonte blanche, parce que la chaleur y est toujours assez intense pour opérer le changement de la fonte blanche en fonte grise; enfin dans les ouvrages étroits, les charbons ne sont pas déplacés par l'action du courant d'air. et les minérais ne descendent pas en morceaux devant la tuyère.

617. Les ouvrages bas et larges ne peuvent être donnés qu'aux fourneaux que l'on charge en minérais fusibles et de bonne espèce, parce qu'on ne craint point alors d'obtenir de la fonte blanche. Ce serait certainement une amélioration essentielle pour les flussofen, que d'y construire un ouvrage, n'eût-il que 3 p. de hauteur sur 18 pouces de largeur; le travail qui pourrait encore avoir lieu à poitrine close présen-

terait un avantage incontestable \*.

On ne pourrait toutefois donner des ouvrages à ceux de ces foyers qui doivent produire de la fonte blanche, qu'on tâche d'obtenir dans une grande partie de la Styrie. Le T.

<sup>\*</sup> L'auteur a vu depuis un flussofen pourvu d'un ouvrage, c'est celui de Bergen, dont l'allure paraît plus avantageuse que celle de tous les autres. Voyage Métallurgique de Karsten, page 434.

Les fourneaux dans lesquels on traite des minérais réfractaires souillés de matières étrangères, doivent avoir des ouvrages hauts et resserrés, afin qu'ils puissent donner de la fonte grise avec le moins de charbon possible. Ces ouvrages ne devraient pas avoir au-dessous de 1m,88 (6 p. du Rhin) d'élévation, et plus de 47 centim. (18 pouces du Rhin) de largeur à la tuyère. Pour les fourneaux à coke, on est obligé de dépasser la dernière de ces limites, parce qu'on ne pourrait se procurer des matières assez réfractaires pour supporter le haut degré de chaleur que produit la rapidité du courant d'air. Les ouvrages de ces fourneaux reçoivent 57 centim. de largeur à la tuyère (22 pouces du Rhin); mais on tâche de remédier à l'inconvénient qui résulte d'une si grande largeur, en augmentant leurs hauteurs qui peuvent varier entre 1m,88 et 2m,35 (entre 6 à 7 1/2 p. du Rhin).

618. On évase l'ouvrage vers le haut, pour faciliter la descente des charges. La largeur dans la partie supérieure est ordinairement d'un tiers plus grande que celle qui est prise à la hauteur de la tuyère; si l'une est de 63 cent., l'autre n'en aura que 42. Ce retrait serait trop fort pour les ouvrages qui n'auraient pas 1<sup>m</sup>,88 de hauteur, parce qu'il occasionnerait une si forte pression sur les couches inférieures des matières que le vent ne pourrait plus les traverser. Il suit de là que dans les fourneaux qui sont très-hauts, les parois des ouvrages ne sont pas aussi fortement inclinés que dans

les petits fourneaux.

619. L'écartement des deux costières s'appelle largeur, et la distance de la tympe à la rustine est la longueur de l'ouvrage. La dernière est ordinairement un peu plus grande que la première. Le but de cette disposition est de ménager la tympe exposée continuellement aux variations de température; mais cette différence de la longueur à la largeur de l'ouvrage produit aussi une différence dans l'inclinaison des étalages, dont la pente devient plus rapide du côté de la rustine et de celui du travail que des deux autres côtés, si les quatre faces sont terminées à la même hauteur. Quoi qu'on fasse, il en résulte toujours des irrégularités plus ou moins fortes dans la descente des

charges.

Si la différence de la longueur à la largeur de l'ouvrage est très-sensible, elle devient préjudiciable à
l'allure du fourneau; si elle est petite, on peut la
tolérer pour ménager la tympe. En général on devrait
toujours rendre carré le plan supérieur de l'ouvrage.
On pourrait donc reculer la tympe d'une quantité
égale à son retrait, la tailler d'aplomb et donner
ensuite aux pierres qu'elle supporte, le retrait qu'elles
doivent avoir. L'axe de l'ouvrage correspondrait de
cette manière à l'axe de la cuve et l'on atteindrait le
but proposé: celui de ménager la tympe en lui laissant
la plus grande épaisseur possible. La ligne ponctuée
p q (fig. 1) indique le retrait que la pierre aurait dû
recevoir, si pour l'éloigner davantage du centre de la
cuve, on ne l'avait pas taillée verticalement.

620. Le fourneau reçoit le vent par la tuyère qui est en argile, en fer ou en cuivre. Les tuyères d'argile sont les plus imparfaites. On ne s'en sert que pour de petits fourneaux et des minérais fusibles, parce qu'elles ne permettent pas de régulariser le jet d'air. Les tuyères en fer sont défectueuses aussi, puisqu'on ne peut ni les clargir ni les rétrécir; il faut donc leur préférer les tuyères en cuivre dont l'ouverture peut être agran-

die ou diminuée à volonté.

On distingue dans la tuyère trois parties principales : le plat, le pavillon et le museau. Le plat est la partie plane sur laquelle la tuyère est placée; le pavillon est l'ouverture la plus large; le museau est la partie antérieure qui avance dans le fourneau et qui reçoit une épaisseur de 6 à 8 millimètres (1/4 à 3/8 pouce du Rhin), afin qu'elle puisse mieux résister à l'action de la chaleur. L'ouverture du museau s'appelle œil ou bouche. On a souvent varié la forme de cet orifice, en y mettant beaucoup de mystère; on l'a rendu rond, carré, demi-rond et l'on attribuait à ces figures diverses le succès du fondage. Il est évident que la bouche doit être semblable à l'ouverture de la buse; lorsqu'on se sert de plusieurs buses, sa forme est indifférente, pourvu qu'elle ne fasse pas refluer en arrière une trop grande quantité de vent.

Si la tuyère est très-large, son museau, ne se trouvant pas suffisamment rafraîchi par le vent, finit par entrer en fusion, sur-tout lorsque les matières descendent sans être entièrement liquéfiées; le vent perd d'ailleurs une partie de sa pression et la fonte devient blanche, quelque légers et quelque peu colorés que soient les laitiers. Dans ce cas, il suffit de rétrécir cet orifice pour obtenir de la fonte grise.

Une tuyère qui est trop étroite devient froide, les matières s'y figent et peuvent produire un nez, sans aucune autre cause; la vitesse des descentes est diminuée, et l'on perd une grande quantité de vent. Il faut donc que l'ouverture de ce tuyau soit un peu plus petite que l'œil de la buse, si les soufflets donnent peu de vent, et qu'elle soit plus large, si la machine souf-flante fournit un volume d'air plus considérable.

621. La distance de la sole à la tuyère dépend de la

hauteur de l'ouvrage: dans les fourneaux à coke où il règne une très forte chaleur, les tuyères sont placées à une hauteur de 57 à 60 centim. (22 à 23 p. du Rhin) au dessus du fond.

Dans les fourneaux à charbon de bois, lorsqu'ils ont une grande élévation, la tuyère est à 47 centim. (18 p°. du Rhin) du fond. Enfin dans ceux dont l'ouvrage est très-bas, la tuyère ne se trouve qu'à une hauteur de 31 à 36 centim. (12 à 14 p°. du Rhin) au-dessus du fond de la cuve. Les creusets ne peuvent contenir alors qu'une très-petite quantité de fer.

En général, dans tous ces foyers, la tuyère peut être placée de 10 à 13 centim. (4 à 5 p°. du Rhin) plus bas que dans les fourneaux à coke; parce que la vîtesse du vent ni la pression exercée par la colonne des matières n'y sont pas aussi grandes que dans ces derniers; parce que la fonte liquide n'est pas poussée avec autant de force dans l'avant-creuset, et que le bain n'est pas dépouillé si facilement de la couche de scories qui le recouvre; en un mot, parce que le vent n'est pas si fortement comprimé dans l'ouvrage.

Si la pierre de fond n'est pas refroidie par l'humidité du terrain, la tuyère doit toujours être placée à une hauteur de 42 centim. (16 pouces du Rhin), afin que le creuset puisse contenir une assez grande quantité de matières; la fonte devient alors plus chaude et plus liquide. Si le vent est donné à une trop faible hauteur, il fait bouillonner les scories, lors même que le fourneau est en bonne allure \*.

<sup>\*</sup> Le bouillonnement, ou, selon l'expression des ouvriers, le gargouillement des scories qu'on aperçoit par la tuyère, indique ordinairement une fonte blanche. Le T.

622. On ne peut rien affirmer de positif sur le diamètre que doit avoir l'œil de la buse, parce qu'il dépend entièrement et de la pression de l'air déterminée par la nature du combustible, et de l'effet produit par la machine soufflante; plus cet effet est fort, plus on peut élargir la buse et augmenter le volume d'air lancé dans le fourneau. Elle n'est trop large, qu'autant qu'elle se trouve disproportionnée à la force des soufflets. Elle est trop étroite, si la pression de l'air est telle que le charbon brûle avec une trop grande rapidité. Les charges descendent alors trèsvîte; mais il en résulte aussi une plus forte consommation de combustible, et la fonte pourrait devenir blanche, lors même que le point de fusion serait trèsélevé. Dans le premier cas, on doit diminuer les bouches des buses, ce qui diminue aussi le nombre des charges pour un temps donné; mais la réduction devient plus complète et il en résulte une économie en charbon; dans le deuxième, on les élargit pour donner au fourneau une plus grande masse d'air dont la densité soit proportionnée à celle du combustible.

Plus on élargit les buses, plus on augmente aussi la production journalière; et comme le degré de chaleur s'accroît par la combustion d'une plus grande quantité de charbon, l'avantage qui résulte des fortes machines soufflantes est évident, si toutefois le fourneau a les dimensions convenables.

623. Il paraîtrait au premier abord que la direction de la tuyère devrait correspondre à l'axe de la cuve, afin que l'air pût se répandre uniformément dans tout l'ouvrage, d'autant plus que la tympe étant déjà reculée (619) semble moins exposée que la rustine; mais il en est autrement: le vent qui se cher-

che toujours un passage à l'endroit de la moindre résistance, se porte avec le plus d'activité vers la partie antérieure. C'est pour cette raison que l'on rapproche la tuyère de 3 à 5 centim. de la rustine; souvent même on la tourne de ce côté en la faisant dévier de sa direction de 5 à 8 degrés, afin que l'air se répartisse dans l'ouvrage d'une manière uniforme. Mais il ne faut pas que ces mesures de précaution soient poussées trop loin, parce que la fusion du minérai deviendrait incomplète dans l'avant-foyer. On ne devrait même changer la direction de la tuyère que dans les cas pressans : lorsqu'une grande partie de la tympe aurait été mise en fusion.

Quelques maîtres fondeurs s'imaginent que le succès de leur travail dépend de l'inclinaison donnée à la tuyère : ils feraient mieux de la placer horizontalement. Dirigée vers le haut, elle porte la chaleur dans la partie supérieure de la cuve, ce qui augmente la vîtesse de la descente des charges; mais la marche du fourneau se dérange, le produit du minérai diminue et la consommation de charbon devient plus considérable, parce que le vent ne peut traverser convenablement l'épaisseur de la colonne des matières. La chaleur est alors trop faible du côté du contre-vent, ce qui peut occasionner des descentes obliques et des éboulemens. Si l'on incline la tuyère vers le bas, on perd une grande partie du vent, on renforce la pression exercée sur le bain, on refroidit le laitier, on produit un engorgement du creuset et l'on augmente le balancement des matières qu'il contient.

624. Il serait inutile d'employer plusieurs tuyères, si l'ouvrage n'avait qu'une faible largeur, égale à peuprès à 31 centim. Mais la fusibilité des matériaux qui servent à la construction ne permet pas qu'on adopte une forme si resserrée : il faut donc donner le vent par deux tuyères opposées, afin qu'on ne soit pas obligé d'augmenter outre mesure la pression de l'air, pour brûler avec une rapidité convenable les charbons qui sont près du contre-vent. On aurait tort de placer deux tuyères de front; la pierre de tuyère se trouverait d'ailleurs trop affaiblie par une semblable disposition.

En Angleterre, on a essayé nouvellement d'employer trois tuyères: une est placée du côté de la rustine et les deux autres le sont sur les deux costières. Il ne peut manquer d'en résulter un avantage, si le foyer a de grandes dimensions, et si les soufflets fournissent une très-grande masse d'air. Il est bien entendu que le vent doit conserver toujours la pression exigée par la densité du combustible, soit qu'on fasse usage d'une seule tuyère, soit qu'on en ait deux. Mais il vaut bien mieux employer deux buses placées dans deux tuyères opposées, que d'en avoir une seule dont l'orifice soit égal à la somme des deux, quoique l'on perde toujours un peu de vent par l'emploi de plusieurs buses.

625. Si par suite du travail, l'ouvrage s'élargit fortement, la tuyère peut se fondre : il faut alors l'enlever et la placer plus en arrière. Il est évident que cette opération est très-nuisible au fondage; on ne doit donc s'y décider que dans le cas où elle devient indispensable. Lorsqu'on est obligé de changer la tuyère pour défaut de dimensions, on ne doit pas reculer la nouvelle tuyère; si l'on ne peut l'avancer davantage, il faut du moins lui conserver l'ancienne position.

On enveloppe la tuyère avec une couche d'argile et

l'on tâche, en la rafraîchissant le plus possible, de la couvrir d'un peu de fonte, qui s'affine et qui la protége contre l'action de la chaleur; mais on ne réussit pas toujours à lui donner une enveloppe de fer demiaffiné et c'est une raison de ne procéder à un changement que lorsqu'on ne peut l'éviter.

Si l'ouvrage s'est déjà élargi, il faut que la bouche de la tuyère soit rigoureusement égale à l'orifice de la buse, quelle que soit du reste la force du vent, afin que le cuivre soit suffisamment rafraîchi et qu'il

ne puisse être attaqué par la chaleur.

La buse est placée à 7<sup>cent.</sup>, 8 de l'extrémité de la tuyère; il faut l'avancer, si le vent n'a qu'une faible vîtesse, afin qu'il soit mieux contenu. Dans les usines où l'on fait usage de deux buses disposées dans une seule tuyère, les maîtres fondeurs prétendent souvent que la réduction du minérai et l'allure du fourneau, dépendent particulièrement de la direction qu'il faut donner à ces conduits. Le point essentiel est de les diriger de manière qu'on perde le moins de vent possible.

626. La pierre de fond est composée quelquesois de plusieurs pièces, qui doivent être si bien assemblées que les joints soient à peine visibles: leur position doit être horizontale. La fonte s'écoulerait avec plus de facilité, si la pierre de fond était légèrement inclinée vers la dame; mais la sole de l'avant-creuset deviendrait trop froide après la coulée. Une pente vers la rustine est nuisible, parce qu'on est souvent obligé de nettoyer le creuset entièrement, afin que la fonte restée sur la sole ne puisse pas s'y figer, ni refroidir les matières liquides qui viennent y tomber.

Il n'existe pas une pierre dans l'ouvrage qui n'ait

déjà reçu une position particulière. Ces constructions irrégulières se sont perpétuées dans les établissemens, sans avoir été soumises à un examen raisonné. Souvent elles n'ont d'autre but que de cacher l'ignorance des maîtres fondeurs.

627. En Suède, les creusets sont plus larges vers la rustine que vers la tympe, la différence est de 3 à 5 centim.; en Russie, on leur donne une forme opposée. Ces irrégularités, sans objet d'ailleurs, sont préjudiciables en ce que le vent pénètre difficilement dans les coins les plus éloignés et que les diverses faces de l'ouvrage sont alors différemment inclinées par rapport à la tuyère.

Dans certains pays, on rend la rustine et le contrevent plus longs que le côté de la tympe et celui de la tuyère. Cette disposition est blâmable, en ce qu'elle tend à dérober à l'action du vent, l'angle mort formé par la rustine et le côté de la tuyère. Souvent aussi la pierre de tuyère s'avance dans l'intérieur du foyer, ce qui rend la pente des étalages correspondant au contre-vent beaucoup plus rapide que l'autre : il ne peut résulter de cette construction qu'un succès médiocre, même dans le traitement de minérais fusibles. Les fondeurs suédois prétendent que la tympe au lieu d'être parallèle à la rustine, doit se placer de manière que le côté de la coulée en soit éloigné d'un à deux pouces de plus que l'autre; parce que, disentils, le vent pénètre alors avec plus de force dans l'angle de la coulée. Mais cette forme ne peut non plus présenter aucun avantage.

628. Il faut éviter en général toutes les formes irrégulières, principalement lorsque les étalages en reçoivent des inclinaisons différentes. Il n'existe pas des motifs assez forts pour autoriser de semblables constructions. L'axe de l'ouvrage doit toujours se confondre avec celui de la cuve; il est vicieux de le rapprocher plus d'un côté que de l'autre. L'objet d'un semblable déplacement est de ménager une des faces de l'ouvrage, mais il est rare qu'on remplisse cet objet; tandis que les moyens employés ne manquent jamais de produire un effet nuisible sur l'allure du fourneau. Il en résulte des descentes obliques, des éboulemens, des chutes et une inégale répartition du vent qui se porte principalement du côté où les éta-

lages ont la pente la moins rapide.

629. L'élévation de la tympe au-dessus de la sole est sujete à contestation : quelques-uns disposent cette pierre de façon que sa surface inférieure soit de niveau avec la tuyère; d'autres l'élèvent au-dessus de ce point de 3 à 5 centimètres; d'autres l'abaissent de cette quantité, ce qui cependant ne peut avoir lieu que dans le cas où les minérais donnent un laitier trèsliquide qui ne puisse obstruer la tuyère. En l'élevant au-dessus du jet d'air, on refroidit l'ouvrage inutilement, et l'on présente trop d'issue au vent. Ce qui me paraît le plus avantageux, c'est de placer la tympe, dans les cas ordinaires, à la hauteur de la tuyère, et de la descendre un peu pour mieux fermer la poitrine du fourneau, si les minérais sont très-fusibles.

L'épaisseur de la tympe influe sur la longueur du creuset et de l'avant-creuset, ce qui semble indiquer un rapport entre cette épaisseur et les dimensions de l'ouvrage. Mais la grosseur de cette pierre paraît dépendre sur-tout de la température qui doit régner dans le foyer; plus cette température sera élevée, plus on pourra donner d'épaisseur à la tympe sans craindre de trop diminuer la chaleur de l'avant-creuset et d'y faire figer les matières: on doit la rendre le plus épaisse possible, afin d'en retarder la destruction. Quelquefois elle n'a que 52 centim. de grosseur; si

l'ouvrage est plus grand, elle en reçoit 73 à 78.

630. La hauteur de la dame dépend de la distance de la tuyère à la sole; lorsque cette distance est petite, que les pressions exercées par le vent et la colonne des matières sur la surface du bain, sont faibles et que le laitier n'est pas visqueux, on peut mettre la partie supérieure de la dame de niveau avec la tuyère. Mais si le minérai produit des scories épaisses disposées à obstruer ce conduit d'air, lorsque le fourneau se dérange, on abaisse la dame de 39 millimètres: il est indispensable qu'elle soit plus basse que la tuyère, si le laitier doit s'écouler spontanément.

On arrondit quelquesois le côté intérieur de la dame convexe; mais cette forme qui gêne lorsqu'on veut nettoyer le creuset ne présente aucune utilité. La distance de la tympe à la partie supérieure de la dame, est de 31 à 36 centim. (12 à 14 pouces du Rhin), si l'ouvrage est grand, et de 21 à 26 centim. (8 à 10 pouces du Rhin), s'il a de faibles dimensions. Quand on a lieu de craindre que l'avant-creuset ne se refroidisse par l'emploi de coke impur, on en diminue la capacité en prolongeant la face intérieure de la dame,

c'est-à-dire, en l'inclinant davantage (fig. 1).

631. Le côté extérieur de la dame est couvert d'une plaque de fonte légèrement creusée pour l'écoulement des scories. Cette plaque se trouve percée du côté de la coulée de quelques trous dans lesquels sont placées des barres de fer, qui retiennent une autre plaque disposée de champ; on l'appelle ordinairement Gen-

tilhomme. C'est entre cette derniere et la joue de l'embrasure qu'on pratique dans le sable une longue rigole destinée à recevoir la fonte liquide qu'on veut couler en gueuse.

Je ne connais point de fourneau qui ait deux embrasures de coulée et dans lequel on puisse travailler sur deux côtés opposés. Une disposition de cette nature ne présenterait point d'avantage, parce que

le foyer serait trop fortement refroidi.

632. Si la forme de la cuve n'est pas appropriée à la force de la machine soufflante, à la qualité du minérai et à l'inflammabilité du charbon, et si la vîtesse du vent n'est pas proportionnée à la densité du combustible, on en consomme nécessairement une

grande quantité en pure perte.

La régularité de la marche du travail exige aussi que les matériaux employés à la construction de la cuve, soient très-réfractaires. Il ne faut pas craindre les frais qu'entraînent l'achat et le transport des pierres de l'ouvrage : le maître de forges doit les chercher quelquefois au loin; la durée du fondage, la qualité des produits et l'économie en charbon, le dédommageront amplement de ses dépenses. Il est un pays renommé pour l'excellente qualité de ses fers, où il règne à cet égard la plus grande négligence; mais le travail des hauts fourneaux s'y trouve encore dans un état d'imperfection extrême. L'emploi de mauvais matériaux dans la construction de l'ouvrage, occasionne des pertes considérables aux propriétaires de hauts fourneaux; cependant cette raison d'intérêt, si puissante ailleurs, n'a pas eu jusqu'ici assez de poids pour vaincre leurs anciennes habitudes.

## De la mise en feu.

633. Pour mettre un fourneau en activé, on commence par le sécher, ce qu'on appelle fumer. Cette opération exige beaucoup de précautions, si la cuve a été construite à neuf. On ferme d'abord avec de l'argile l'ouverture de la tuyère, pour modérer le courant d'air. Après avoir nettoyé le creuset auquel il manque encore la dame, on allume devant le fourneau avec du bois sec un petit feu, qu'on rapproche peu à peu de l'intérieur de l'ouvrage. Il doit se passer plusieurs jours avant que le feu puisse être porté dans l'avant-creuset, sur-tout si l'ouvrage à de grandes dimensions et que les pierres éclatent facilement.

C'est donc par une douce chaleur qu'on chasse d'abord les vapeurs épaisses. On jette ensuite du charbon embrasé dans l'intérieur du creuset : le feu de braise est entretenu pendant deux à quatre jours ; on emplit après cela tout l'ouvrage avec du charbon frais ; de nouvelles charges succèdent aux premières, à mesure qu'on aperçoit par le gueulard que la couche supérieure commence à rougir. La dose de combustible introduite dans le fourneau en une seule fois est assez indifférente.

Pour empêcher que les charbons incandescens ne se répandent dans l'avant-creuset et pour être à même d'enlever les cendres à mesure qu'elles se forment, on fait avec des ringards à hauteur de la tuyère, une grille qui supporte le combustible.

On charge de cette façon et sans minérai jusqu'à ce que le charbon paraisse au gueulard. Si le fourneau est très-grand et que les parois n'aient pas été renouvelées, on peut abréger l'opération en remplissant la

cuve en une seule fois, lorsqu'on est arrivé à moitié ou aux deux tiers de sa hauteur. Il en serait autrement si, reconstruite à neuf, la maçonnerie était trèshumide; alors il faudrait non-seulement emplir la cuve peu à peu, intercepter le courant d'air en fermant l'ouverture de la tympe et celle du gueulard avec des briques et des plaques de fonte, mais projeter aussi de nouveau charbon dans les vides formés par la descente des charges et continuer de cette manière pendant huit à quinze jours.

Préparé de la sorte, le fourneau reçoit avec chaque charge de charbon, une petite dose de minérai fusible qu'on augmente insensiblement et qui cependant doit rester très-petite; car ce n'est que lorsque le fourneau est en pleine activité qu'il est possible de connaître et d'employer toute la charge de minérai que le charbon

peut porter.

Dès que le minérai ou le métal paraît dans l'ouvrage, on se hâte de nettoyer la sole, d'enlever les ringards, de placer la dame, de fermer le trou de la coulée avec du bouchage (de la terre glaise mêlée quelquefois de fraisil), d'arranger la tuyère ainsi que la buse et de donner le vent. On fait d'abord agir les soufflets avec beaucoup de lenteur, afin que la température, vu la faible charge de minérai, ne puisse s'élever assez fortement pour mettre les pierres de l'ouvrage et des étalages en fusion. On augmente le vent à mesure que des charges plus fortes se présentent dans l'ouvrage; mais ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 jours qu'il doit recevoir la vîtesse qui convient à la densité du combustible.

634. La dessication d'un fourneau à coke plus lente encore, demande aussi de plus grandes pré-

cautions. Le feu de houille allumé devant le fourneau ne doit être approché du creuset que très lentement; ce n'est qu'au bout de huit jours qu'on peut l'introduire dans le foyer : on l'entretient alors avec du coke et l'on procède comme pour les fourneaux à charbons de bois.

On est obligé, pendant cette opération appelée chauffage, de nettoyer la sole de six en six heures. Quelques ringards enfoncés au dessous de la tympe jusqu'à la rustine, appuyés à l'extérieur sur une barre de fer qu'on place sur les deux costières, et retenus par des poids suspendus à leur extrémité, servent à supporter une plaque de fonte qui empêche le coke de tomber dans le creuset, pendant qu'on s'occupe à enlever les cendres et le fraisil. Dès que ce travail est achevé, on retire les ringards et la plaque, afin que le creuset puisse se remplir de nouveau de coke incandescent.

Il faut plus de temps pour dessécher et pour remplir graduellement les fourneaux à coke que les fourneaux à charbon de bois, parce que le coke brûle avec plus de lenteur que ce dernier. On ne doit pas précipiter cette opération : un fourneau mis trop vîte en activité se fend intérieurement, ce qui entraîne des pertes de chaleur et une prompte dégradation. Si les parois n'ont pas été reconstruites à neuf, le coke employé à la dessication brûle avec une plus grande rapidité, parce qu'il y a moins de chaleur absorbée pour la vaporisation de l'humidité; on peut alors accélérer la descente des charges. Il ne s'agit pour cet effet, que de nettoyer fréquemment le creuset, et d'augmenter le passage de l'air au-dessous de la tympe. Si la cuve est neuve, on diminue ce passage,

en fermant légèrement l'ouverture du creuset avec des briques ou bien avec une plaque de fonte.

Lorsque le fourneau rempli de coke est suffisamment échauffé, on ajoute aux charges de combustible une légère dose de minérai mêlée d'une forte addition de chaux, pour entraîner les cendres en fusion. Il est en général très essentiel de faire précéder les charges de minérai d'un mélange de matières très-fusibles, afin de pouvoir donner le vent aussitôt que ces matières commencent à paraître, et avant que le minérai arrive dans l'ouvrage. Cette disposition est nécessaire à cause de la viscosité des scories qui pourraient engorger la cuve et l'ouvrage, dès le commencement de l'opération; c'est pour cette raison qu'on doit mêler avec les charges, du laitier pur et bien vitrifié, dont on diminue la dose à mesure qu'on augmente celle du minérai.

Aussitôt que les premières gouttes de laitier paraissent devant la tuyère, on nettoie le creuset, on place la dame, etc., etc. Les soufflets se meuvent d'abord très-lentement, car ce n'est qu'au bout de huit jours que le vent doit recevoir une vîtesse pro-

portionnée à la nature du combustible.

635. Dans plusieurs pays et particulièrement en Suède, on a la mauvaise habitude d'achever le creuset entièrement, ou de placer la dame avant d'avoir fumé le fourneau. On répand sur la sole une couche de sable de quatre à six pouces d'épaisseur; on remplit toute la cuve avec du charbon frais, en disposant au fond quelques matières inflammables et l'on y met le feu; quelquefois on allume aussi par le haut.

On modère le tirage au commencement, en plaçant des briques ou une plaque de fonte devant l'ouver-

ture du creuset, et en fermant le gueulard de la même manière. L'air nécessaire à la combustion arrive par

des trous pratiqués dans les plaques.

La mise en feu, d'après la méthode suédoise, est très-longue, avantage que peut présenter aussi la méthode allemande, puisqu'on est maître de ralentir la combustion; mais en Suède, le creuset se remplit de fraisil, de cendres vitrifiées et de laitiers visqueux, à tel point qu'il se passe plusieurs jours avant qu'il soit entièrement nettoyé. Le charbon est remplacé à mesure qu'il se consume. Au commencement de l'opération, le feu s'éteint quelquefois par défaut d'air. Si les cuves sont neuves, on est obligé d'enflammer à plusieurs reprises les vapeurs qui se dégagent; il en résulte toujours une détonation qui, quoique légère, se prolonge depuis le gueulard jusque dans l'ouvrage. Si l'on allume par le haut, une partie des vapeurs sont refoulées dans la cuve; et si l'on allume par le bas, on échauffe l'ouvrage trop vîte, parce qu'il faut au commencement un seu assez vif pour embraser le charbon. Telles sont les défectuosités inhérentes à la mise en feu usitée en Suède.

## Du travail des hauts fourneaux

636. Après avoir donné le vent, le fondeur doit avoir grand soin que les matières solides ne se tassent pas, ne se compriment pas dans le creuset, et que la fonte, ainsi que le laitier, puisse s'y loger et en remplir peu à peu toute la capacité.

L'avant-creuset, lors même qu'il ne contient pas une très-grande quantité de scories, doit être bouché avec du fraisil ou avec de la terre glaise, si la rapidité du courant d'air l'exige, afin qu'on ne perde par cette ouverture que le moins de chaleur possible.

Si la dame est trop haute pour laisser écouler les scories, on les hale lorsqu'elles s'élèvent jusqu'à la tuyère; on enfonce à cet effet des ringards dans l'avant-creuset, on soulève la première couche de matières, on la retire et l'on fait sortir ensuite le laitier liquide avec le crochet appelé croard, et quelquefois aussi avec une pelle. Si pendant cette opération, le fondeur s'aperçoit que des matières durcies se sont attachées à la tympe ou aux costières, il les enlève avec le ringard: son devoir est de sonder l'ouvrage dans toute sa longueur. S'il rencontre des pierres tombées de la cuve ou des masses figées, il les retire du creuset; mais il doit exécuter ce travail avec une grande célérité, pour ne pas trop refroidir l'avantcreuset qu'il recouvre avec du fraisil aussitôt que l'opération est terminée.

Si les scories doivent s'écouler librement sur la dame, on doit fermer l'avant-creuset avec des matières très-compactes, afin que ces scories retenues dans l'ouvrage puissent acquérir une grande fluidité. Lorsqu'elles ont atteint la hauteur de la tuyère, on perce la couche d'argile qui recouvre l'avant-creuset. Le laitier s'écoule alors par l'ouverture pratiquée vis-à-vis du milieu de la dame. Cette manière de procéder, lorsqu'elle est praticable, doit être préférée à l'autre, parce qu'il y a moins de chaleur perdue et que les scories séjournant davantage dans le foyer, deviennent plus chaudes, plus liquides, et se laissent mieux traverser par les gouttes métalliques; tandis que le laitier de hâlage, qui est très-visqueux, renferme toujours des grains de fonte en grande quantité.

Lorsque l'ouvrage et l'avant-creuset ont de grandes dimensions, il faut avoir soin que la communication de l'un à l'autre ne soit jamais interrompue par le tassement des matières, qui se compriment sous la tympe: on occasionnerait, en négligeant cette précaution, un durcissement des scories ou de la fonte contenues dans l'avant-creuset. On y laisse passer le vent pendant quelques instans avant de le fermer avec du fraisil ou de la terre glaise, afin de l'échauffer convenablement.

637. Dans les fourneaux alimentés avec du charbon de bois, les opérations à exécuter pour hâler ou faire écouler les laitiers et nettoyer le creuset, ne présentent aucune difficulté; mais dans les fourneaux à coke, ce travail devient extrêmement pénible, à cause du fraisil et de la viscosité des scories; c'est principalement pour se débarrasser de la première de ces substances, qu'on est obligé de nettoyer le creuset fréquemment et avec le plus grand soin. Cette matière incombustible, si elle n'était pas enlevée à temps, se mêlerait avec le laitier, le rendrait si tenace et si gluant qu'on ne pourrait le retirer de l'ouvrage qu'avec beaucoup de peine.

Le nettoyement du creuset doit s'exécuter régulièrement de 6 en 6 heures. Si le coke contient des parties schisteuses et qu'il donne naturellement un laitier visqueux, on doit redoubler d'attention, sur-tout lorsque l'ouvrage commence à s'élargir et que la chaleur n'est plus assez forte pour entretenir les matières

dans un état de liquidité parfaite.

638. Lorsqu'on veut nettoyer l'ouvrage, ce qui exige toujours la présence de tous les ouvriers du haut fourneau, le fondeur commence par détacher les laitiers durcis qui obstruent la tuyère, et par intercepter le courant d'air. Il enfonce ensuite son ringard dans l'avant-creuset pour enlever la première couche de matières: c'est là qu'il rencontre fréquemment des masses de laitier durcies, fixées aux costières, à la tympe et à la dame; il les détache à coups de ringard. Lorsque la partie supérieure de l'avant-creuset est nettoyée, un ouvrier fait sortir avec le croard (espèce de crochet plat et rectangulaire), le laitier liquide; tandis qu'un autre placé sur le coté, détache avec un petit ringard les scories durcies et figées contre les faces des avant-costières.

Le laitier retiré du fourneau, est arrosé d'eau et transporté aussitôt hors de l'usine.

Après avoir terminé cette première opération, on enfonce le long des deux costières et jusqu'à la rustine deux ringards, qui, appuyés ensuite contre la tympe et maintenus dans une direction convergente, puis retirés du foyer avec les plus grands efforts, amènent avec eux du laitier visqueux mélangé de fraisil: un ouvrier l'enlève de l'avant-creuset avec une pelle, tandis qu'un autre vient à son secours avec le ringard. Si ce laitier était très-liquide, on pourrait, au lieu de pelle, se servir du croard, mais on ne doit jamais employer cet outil lorsque les scories sont disposées à se boursouffler, ou bien lorsqu'il n'y en a que trèspeu dans l'ouvrage, parce qu'on enleverait en même tems une trop grande quantité de coke.

On tire le laitier à plusieurs reprises selon la largeur de l'ouvrage et selon la quantité amenée chaque fois.

Les ringards qu'on emploie pour donner du jour, soulever et tirer les scories, ont differentes dimensions d'après l'usage auquel ils sont destinés.

Le travail est d'autant plus facile qu'il y a plus de fonte dans le creuset : les matières sont alors plus liquides et plus maniables; c'est pour cette raison qu'on l'exécute immédiatement avant la coulée.

Lorsque le creuset est nettoyé et qu'on ne veut point couler la gueuse, le fondeur fait ôter par son aide la plaque de fonte qui intercepte le courant d'air, laisse passer le vent pendant une minute ou deux au-dessous de la tympe, soit pour échauffer l'avant-creuset, soit pour chasser le fraisil qui peut s'y trouver encore et qui se répand alors dans toute l'embrasure du travail comme une pluie de feu. Cela fait, il referme la tuyère, donne quelques coups de ringard sous la tympe pour empêcher le tassement des matières et entretenir la communication de l'intérieur du foyer avec le dehors, tire à l'aide d'un crochet, du coke incandescent sur le devant, jette dans l'avant-creuset du fraisil qu'il couvre d'une couche de terre glaise, et débouche la tuyère pour la seconde fois.

Si l'on coulait la gueuse, on profiterait du moment de la coulée pour échauffer l'avant-creuset, en laissant passer le vent sous la tympe.

Lorsque le fourneau est dérangé, et qu'il se forme des scories corrosives, qui se figent très promptement par l'action du vent, attaquent l'ouvrage et occasionnent des engorgemens, on doit nettoyer le creuset plus fréquemment. Quelquefois on est obligé d'y procéder toutes les deux heures; mais en ce cas il faut mettre la plus grande célérité dans l'exécution de ce travail, pour ne pas trop refroidir l'ouvrage.

639. On coule la fonte au bout de vingt-quatre heures, ou seulement après deux ou trois jours, selon les dimensions du creuset. La gueuse obtenue à la première et à la deuxième coulée, est ordinairement blanche, bien que la proportion de minérai soit trèsfaible par rapport au charbon \*. Souvent même on obtient de la fonte blanche pendant plusieurs jours encore, lorsque le fourneau n'a pas été desséché convenablement et qu'il a reçu une cuve neuve. Les parois absorbent alors tant de chaleur par la vaporisation de l'humidité, que le fourneau ne peut acquérir le degré de température nécessaire au changement de la fonte blanche en fonte grise. C'est encore pour cette raison, que le charbon ne doit recevoir qu'au bout d'une quinzaine de jours, toute la charge de mi-

nérai qu'il peut porter.

On doit user de beaucoup de ménagement pour ne pas surcharger le fourneau pendant les premiers jours, parce qu'il se formerait des engorgemens qui pourraient exercer une influence très-préjudiciable sur le travail de toute la campagne. Pour augmenter les charges pendant la première quinzaine, on doit consulter chaque fois l'allure du fourneau et être certain qu'il se trouve dans une situation favorable. Lorsque les parois et le muraillement ont acquis le degré de chaleur qu'ils doivent conserver, une surcharge accidentelle ne peut plus avoir des suites aussi graves, parce que les murs peuvent céder une portion de calorique et restituer en partie celui qui se trouve absorbé par un excès de minérai. Il suit de là, que les parois, les contre-parois et le remplissage, se pénétrant, lorsqu'ils ont une forte épaisseur, d'une grande quantité de calorique, doivent retarder le moment

<sup>\*</sup> La première fonte obtenue dans des fourneaux alimentés avec du charbon de bois, est ordinairement très-grise; elle est toujours blanche dans les fourneaux à coke. Le T.

où le fourneau se trouve en plein rapport, mais ensuite, ils contribueront aussi à la régularité de la marche, en atténuant les accidens fâcheux qui pourraient naître d'une surcharge de minérai.

Nous supposons toutefois que le fourneau soit isolé, et qu'il ne puisse céder son calorique qu'à l'atmosphère, comme tous les corps bons ou mauvais conducteurs; car si la cuve était taillée dans le roc, on ne pourrait jamais charger toute la dose de minérai que le charbon porterait dans d'autres circonstances.

640. A mesure que les charges descendent, elles laissent au gueulard un vide, dont la profondeur se mesure avec une barre de fer courbée à angle droit, et qu'on appelle bécasse. Il est essentiel que ce vide ne devienne jamais si profond qu'une charge de charbon et de minérai ne puisse pas le remplir; car une grande quantité de matière introduite à la fois dans le fourneau pourrait le refroidir. La négligence du chargeur a par consequent une influence très-nuisible sur la marche du travail et doit toujours être suivie d'une punition sévère.

641. Il est essentiel que le charbon soit le plus sec possible; il faut donc le conserver sous des hangars. Le coke se tire des meules immédiatement avant son emploi; on ne devrait jamais en avoir pour plus de vingt-quatre heures.

Le combustible est chargé à la mesure et il ne l'est jamais au poids (590): il faut faire en sorte que le volume de la charge reste toujours le même. On y parvient le plus sûrement en mesurant le charbon avec un cylindre qui, confectionné en tôle forte, supporté sur quatre roulettes de fonte et pourvu d'un fond mobile que l'on peut enlever par un mécanisme simple, se trouve

conduit sur un châssis en fer immédiatement au dessus de l'ouverture du gueulard, où on le décharge en retirant le fond mobile.

Cette manière de mesurer le charbon et de le verser dans le fourneau, est pratiquée sur-tout pour le coke, parce que les suites d'une légère variation dans les charges, sont plus graves en faisant usage de ce combustible qu'en employant le charbon de bois; mais il est aussi plus facile de mesurer le coke, puisqu'on l'introduit dans le fourneau en plus faible quantité.

Lorsque les charges de charbon de bois sont tellement grandes, que l'emploi d'un cylindre en fer devient incommode à cause de son poids, on doit se servir au moins de caisses en bois supportées sur des roulettes.

Si la machine qui sert à élever les matières sur la plate-forme du gueulard n'est pas assez puissante pour enlever d'une seule fois toute la dose de coke, on peut charger à plusieurs reprises, parce que ce combustible s'enflamme si lentement qu'il peut rester dans le gueulard sans être couvert de minérai. Il n'en est pas de même avec le charben de bois, qui, exposé au contact de l'air, entrerait en combustion.

Vouloir mesurer les charges par un certain nombre de rasses, ou paniers d'une forme ellipsoïdale, ce serait adopter une méthode très-défectueuse; parce que les rasses n'ont pas toutes la même capacité, et que le chargeur ne peut les remplir également bien. Cette manière de procéder exigerait un ouvrier trèsintelligent et très-attentif.

642. Dans le cas même où le charbon est mesuré avec la plus grande exactitude, l'esset produit peut néanmoins varier d'une charge à l'autre, si, comme on le pratique dans plusieurs usines, les essences de bois sont mélées ensemble. Ces sortes de variations sont moins fréquentes dans les fourneaux à coke, si toutefois ce combustible provient d'un seul banc et si l'on a soin de ne carboniser dans une seule meule que de la houille d'une même couche et d'une même qualité; ce qui d'ailleurs est indispensable, puisque les différens charbons de terre exigent chacun un mode de carbonisation particulier. Il faut pour cette raison mélanger les cokes d'espèces différentes, en proportions déterminées, ou bien alterner les charges.

643. C'est un procédé extrêmement vicieux que de mêler le charbon dur avec le charbon tendre, parce que l'un peut supporter une bien plus grande quantité de minérai que l'autre. De sorte qu'en ne prenant accidentellement que du charbon dur, on fait une dépense inutile, et si au contraire, on charge plusieurs fois en charbon tendre, le fourneau se refroidit et la fonte devient blanche.

La grosseur et la siccité des charbons influent également sur l'effet qu'ils peuvent produire: humides, trop brûlés, en petits fragmens, ils se tassent et se consument sans développer beaucoup de chaleur. Il faut pour cette raison, que le chargeur ait assez d'intelligence pour diminuer la charge de minérai, lorsque le charbon se trouve être de mauvaise qualité: cependant, ce n'est que pour les fourneaux qui sont petits qu'on doit lui laisser cette latitude; dans ceux qui ont de grandes dimensions, il se fait d'une charge à l'autre une espèce de compensation. Les chargeurs de ces foyers, comme ceux des fourneaux à coke, ne doivent par conséquent avoir d'autre soin que de remplir les mesures avec la plus scrupuleuse exactitude; mais il est sous-entendu alors que le charbon de bois

tendre doit être séparé de celui qui provient de bois dur : le contraire serait d'ailleurs la preuve d'une ad-

ministration des plus vicieuses.

De très-gros charbons laissent entre eux de si grands interstices que les minérais peuvent couler au travers des lits du combustible, tandis que les petits charbons contiennent beaucoup de sable, interceptent le passage à l'air et se consument sans donner beaucoup de chaleur. Il faut donc que les cœurs (les petits charbons qui sont très-brûlés et qui proviennent du centre de la meule) soient employés seulement pour le grillage des minérais et pour d'autres opérations de ce genre, et que les trop gros charbons soient brisés par le chargeur, qui d'ailleurs doit s'arranger de manière que les plus gros occupent la couche inférieure et les plus petits la couche supérieure du combustible.

644. Le volume des charges dépend de la capacité du fourneau. Trop fortes, elles refroidiraient les régions supérieures de la cuve, ce qui présente de grands inconvéniens, si le minérai contient du zinc, parce que la formation du dépôt ou de la cadmie en est favorisée. Les petites charges sont traversées ou déplacées par le minérai, ce qui occasionne des chutes, des descentes obliques et des éboulemens. Il s'ensuit que le volume des charges, proportionné d'ailleurs à la largeur du ventre, doit augmenter à mesure que le charbon est plus léger, plus susceptible d'être déplacé, et à mesure que le minérai est plus friable, plus pes ant ou d'une forme plus arrondie. C'est aussi pour cette raison que les charges en coke peuvent être plus faibles que les charges en charbon de bois.

645. On ne peut indiquer exactement le point où

le minérai, supporté continuellement par la couche de charbon, commence à fondre; il est probable que c'est à l'entrée de l'ouvrage et, dans le cas seulement d'un dérangement du fourneau, devant la tuyère, que s'effectue la fusion.

La chaleur, considérée dans une tranche quelconque de la cuve, doit être d'autant plus intense
que la couche de charbon arrivée à cette tranche est
plus épaisse. Il s'ensuit que du minérai fusible, disposé à entrer trop tôt en liquéfaction, exige des
charges plus faibles que ceux du minérai réfractaire.
Cependant si les lits de charbon et de minérai ont
une trop grande épaisseur, la cuve ne sera plus assez
échauffée dans les régions élevées. Il résulte de là, qu'il
existe un maximum et un minimum pour chaque
largeur du fourneau, et pour chaque espèce de minérai et de charbon. Ce n'est donc que par l'expérience qu'on peut connaître la quantité de charbon
dont une charge doit se composer \*.

646. Les volumes des charges de charbon employées en Silésie pour des fourneaux de g<sup>m</sup>,41 à 12<sup>m</sup>,55 (30 à 40 p. du Rh.) d'élévation, sont de 866 à 927 décimètres cubes (28 à 30 ppp. du Rh.).

En Suède et en Norwége, la charge en charbon est ordinairement de 1545 décimètres cubes (50 ppp. du Rh.) pour des fourneaux de 9<sup>m</sup>,41 de hauteur.

En Russie, les charges sont souvent de 2473 dé-

<sup>\*</sup> Il est probable que le charbon de ces charges qui sont trèsfortes provient de bois résineux. — A Longuyon, où l'on dispose
de charbons durs et de minérais assez réfractaires, le volume des
charges est tout au plus de 479 décimètres cubes (ou 14 pppde roi), et l'allure du fourneau qui a 24 pieds d'élévation, me paraît
très-avantageuse. Le T.

cimètres cubes, pour des fourneaux de 12<sup>m</sup>,55 de

hauteur et de 2<sup>m</sup>,50 de largeur au ventre.

Si l'on considère que le charbon est brûlé en partie au moment où il arrive à la hauteur des étalages, on doit sentir la nécessité d'employer des charges assez fortes pour qu'elles ne soient pas traversées alors par la matière qui est dans un état pâteux. Un ventre de 2<sup>m</sup>,51 de largeur présenterait une superficie de 4<sup>m</sup>,9 carrés; une charge de 1545 décimètres cubes répartie sur cette surface n'aurait plus que 31 centimètres d'épaisseur, abstraction faite et de la compression qu'éprouvent les matières et du charbon qui aurait été brûlé précédemment. D'après cela, les charges usitées en Silésie seraient trop faibles principalement pour des minérais friables, si, à cause de la présence du zinc, on ne craignait pas de refroidir le gueulard. C'est pour cette raison que l'on doit employer des charges moins fortes pour un fourneau qui a peu d'élévation que pour celui dont la hauteur serait plus grande, lors même qu'ils auraient tous les deux la même largeur au ventre.

647. Plusieurs métallurgistes prétendent avoir trouvé une économie dans la diminution des charges; d'autres ont proposé même de faire un mélange de toutes les matières. Mais ce n'est que pour des minérais fusibles, traités dans des fourneaux étroits et d'une faible hauteur que les petites charges peuvent présenter quelqu'avantage. Quant au mélange de toutes les matières introduites dans le fourneau, il produirait un engorgement aussitôt qu'il serait descendu devant la tuyère; à moins que le minérai extrêmement fusible ne donnât un laitier très-liquide. Il est évident du reste, qu'une partie pourrait fondre et se réduire;

qu'une autre entrerait en vitrification; que les charbons seraient tellement enveloppés de laitier et de matières pâteuses, qu'ils brûleraient avec une extrême lenteur; enfin qué le produit de l'opération serait hétérogène, en ce qu'une partie se trouverait à l'état de fer demi-affiné et l'autre à l'état de fonte blanche.

Le travail suit une marche d'autant plus uniforme, et la chaleur est d'autant plus intense que les couches de minérai sont mieux soutenues par le combustible. Il s'ensuit que les charges qui sont petites doivent occasionner de fréquentes irrégularités, ce qui n'a pas lieu pour les charges volumineuses, parce que les premières sont plus susceptibles de produire un mélange de matières, et que le vent est alors disposé à se répartir inégalement.

648. Le coke, qui est moins combustible que le charbon de bois, peut être chargé en bien plus faible dose que celui-ci, parce qu'en arrivant au ventre. il n'est pas si fortement diminué de volume. Les charges de coke usitées en Silésie, pour des fourneaux de 12<sup>m</sup>,55 (40 p. du Rh.) de hauteur, sur une largeur de 3m, 45 à 3m, 76 (11 à 12 p. du Rh.), n'étaient anciennement que de 371 décim. cubes (12 ppp. du Rh.); de sorte qu'au ventre l'épaisseur de la couche de combustible se trouvait être à peine de 4 à 5 centim. Ces faibles charges occasionnaient souvent des irrégularités dans la marche du fourneau ou dans la descente des matières. On les a par conséquent changées, et on les fait à présent de 742 et même de 1113 décim. cubes. Pour ce qui est de la consommation de combustible, on ne s'est aperçu d'aucune dissérence en faisant varier les charges entre 371 et 1484 décim. cubes (12 et 48 ppp. du Rhin). En continuant à les prendre de 742 litres seulement, on n'avait même d'autre raison que d'éviter les erreurs en comptant, parce qu'on ne pouvait enlever avec la machine en une seule fois, que 371 litres ou 12 p. cubes du Rhin.

649. On réduit les minérais seuls ou mêlés ensemble (311-317, 342-346). Le premier cas a lieu lorsqu'ils sont faciles à fondre; souvent ils le sont à un tel point que, traités dans les hauts fourneaux, ils donnent presque toujours de la fonte blanche, parce qu'ils entrent trop tôt en fusion. Il est possible même que certains minérais, à cause de leur grande fusibilité, ne puissent jamais donner de la fonte grise, quelle que soit d'ailleurs la proportion de charbon employée, sur-tout lorsque, par un rapide courant d'air, le point où s'effectue la fusion est porté à une grande hauteur. Si avec de semblables minérais on voulait obtenir de la fonte grise, il faudrait employer un vent très-faible, ce qui ferait perdre une grande partie de l'effet que le charbon peut produire. On les traite ordinairement dans les flussofen, dont la température est peu élevée, à cause de la largenr du foyer, et alors on les charge en très-forte dose par rapport au charbon; mais on les réduirait avec une plus grande économie de combustible dans les hauts fourneaux, et, à moins qu'ils ne fussent extrêmement fusibles, on en retirerait de la fonte grise, parce qu'il faudrait éviter de les charger en aussi grande proportion, vu que le foyer d'un haut fourneau est bien plus rétréci et par conséquent plus sujet à s'engorger que celui d'un flussofen. Cependant l'emploi des hauts fourneaux pour le traitement d'un minérai riche et facile à fondre, n'est réellement avantageux que dans le cas où l'on est à même de l'assortir avec un minérai pauvre, afin que la masse de laitier produite soit assez considérable pour protéger la fonte contre l'action du courant d'air.

650. En assortissant \* les minérais on a pour but d'obtenir des mélanges d'une richesse et d'une fusibilité moyenne, ou bien d'employer en faible dose des minérais d'une qualité médiocre. On ne peut donc établir à ce sujet aucune règle générale : tout est dé-

terminé par la nature de la gangue.

La quantité et la nature du fondant employé dépendent également de la composition du minérai : on ne peut les connaître que par l'expérience. Le manque de ces matières stériles qui favorisent la fusion, se manifeste par la viscosité et quelquefois aussi par la pesanteur ou la crudité du laitier. L'excès de fondant se reconnaît par la fluidité des scories qui, dans ce cas, sont corrosives, avides de fer et se trouvent accompagnées de fonte blanche, quoiqu'il règne dans le fourneau une haute température. Si, dans ce cas, on augmentait encore la quantité de fondant, le laitier deviendrait visqueux et obscurcirait la tuyère, lors même que le charbon serait en proportion convenable.

651. Les minérais qu'on veut assortir ensemble ainsi que le fondant, sont uniformément répandus par couches et en dose voulue sur un emplacement ad hoc; de sorte que les charges prises sur le tas et à la mesure se trouvent dosées convenablement. Si

<sup>\*</sup> Assortir les minérais c'est mélanger diverses espèces, asin qu'on puisse les traiter avec plus de facilité dans le haut fourneau, et en obtenir de meilleurs produits. Le T.

le chargement se fait au poids, on peut aussi mêler d'avance les minérais, mais il faut peser chaque fois le fondant.

Nous avons indiqué au paragraphe 590, les raisons pour lesquelles les charges de minérai doivent être

prises au poids plutôt qu'à la mesure.

652. On introduit le minérai dans le gueulard, soit avec la pelle, soit avec une caisse appelée bache, en comptant le nombre de pelletées ou de baches, soit à l'aide d'un cylindre en fer, qui contenant toute la dose de minérai prise au poids, est transporté immédiatement au dessus de l'ouverture de la cuve, d'où

il verse la charge dans le fourneau.

Le chargement au volume est très-défectueux:

1°. parce que les vases qui servent de mesures ne contiennent jamais une égale quantité de minérai; 2°. parce qu'on fait nécessairement abstraction de l'eau dont ils sont imbibés, à moins qu'on n'accorde au chargeur la latitude de varier la dose, ce qui serait aussi très-vicieux. Il est évident que ces méthodes sont d'autant plus imparfaites que les baches ont moins de capacité. Lorsqu'on ne peut charger à l'aide d'un cylindre en fer, on doit peser chaque bache séparément. Il est donc essentiel que le chargeur ait une balance à sa disposition; si l'on négligeait d'en faire usage, on ne pourrait compter sur aucune régularité dans le travail.

653. Le minérai mal bocardé, humide ou mal grillé, exerce sur la marche du haut fourneau une influence d'autant plus nuisible que ce dernier est plus petit. Mis trop promptement en fusion dans ces sortes de foyers et sans avoir subi une préparation suffisante, ce minérai donne toujours de la fonte blanche; les

fourneaux de faibles dimensions se refroidissent d'ailleurs très-vite par les pertes de chaleur que la vaporisation de l'eau leur fait éprouver.

Un minérai réfractaire ou mal préparé à la fusion produit de la fonte blanche, lors même que la proportion de charbon est très-considérable. Quelquefois même on retire du creuset des fragmens demi-fondus ou à l'état vitrifié. Une semblable allure du fourneau entraîne une immense consommation de matières. donne de mauvais produits et occasionne souvent des

engorgemens dans l'ouvrage.

Le minérai humide refroidit le fourneau d'une manière étonnante; on est donc obligé d'en diminuer la charge, pour conserver le degré de chaleur voulu. Celui qui est ocreux et friable, qu'on ne peut sécher que difficilement et qui s'imbibe d'une grande quantité d'eau, devrait être conservé à couvert, afin qu'on puisse le tirer des halles, du moins pendant l'hiver et les temps de pluie. Dans la belle saison, il n'y a point d'inconvénient à le prendre sur des tas qui sont en plein air; sur-tout lorsqu'en a la précaution d'enlever toujours la couche supérieure desséchée par le soleil.

Si les minérais humides sont mêlés d'argile, il arrive souvent qu'ils s'agglutinent et descendent en fortes masses dans le foyer. Ces masses, qu'on retire du creuset et qui pourraient engorger tout l'ouvrage, se composent d'un mélange de scories visqueuses et de minérais demi-réduits. De semblables accidens peuvent mettre un fourneau à coke dans le plus grand danger; si le combustible produit beaucoup de fraisil, le fourneau se refroidit alors à tel point, tant par l'humidité des minérais que par le travail dans l'ouvrage, qu'on a de la peine à le maintenir en activité.

654. On est dans l'usage de charger toujours la même quantité de charbon et de ne faire varier que la dose de minérai. En se servant constamment des mêmes matières, on pourrait croire au premier abord que la proportion de minérai reconnue la plus convenable, lorsque le fourneau est en bonne allure, ne devrait jamais être changée. Mais les variations dans la quantité d'eau mêlée ou combinée avec le minérai et le charbon, l'élargissement successif de l'ouvrage, les brèches qui se font dans la cuve et dans les étalages, l'inégal effet des machines soufflantes, la négligence des chargeurs et des fondeurs, ainsi que mille autres causes accidentelles, forcent souvent de diminuer la dose de minérai, afin qu'on puisse obtenir de la fonte raffinée, entretenir le même degré de chaleur et prévenir les engorgemens de l'ouvrage. Il arrive presque toujours que les circonstances qui nécessitent une semblable diminution sont passagères, et que plus tard on peut augmenter les charges en y procédant avec ménagement. A ces variations, plus fréquentes dans les fourneaux qui ont de faibles dimensions que dans ceux dont la hauteur est considérable, correspondent aussi des changemens dans la nature de la fonte.

La marche du travail se reconnaît à la flamme du gueulard, à celle de la tympe, à l'aspect de la tuyère, à celui du fer cru, à la descente des charges et principalement à la nature des scories. C'est en observant cette marche qu'on peut savoir s'il faut augmenter ou diminuer la proportion de minérai.

655. Le chargement se fait de manière que, dans un fourneau à charbon de bois, le combustible se trouve toujours couvert par le minérai, tandis que dans un

fourneau à coke, c'est quelquefois le contraire; on verse le combustible sur le minérai introduit d'abord dans le gueulard. Cette méthode, adoptée seulement pour le coke compacte et difficile à brûler, sert à le préparer à la combustion. Dans tous les cas, il faut étendre le charbon et le minérai avec un rable ; ce n'est que pour de petit charbon et du minérai friable qui se tassent fortement, ou bien dans des fourneaux d'une grande hauteur et généralement dans toutes les circonstances où l'on doit craindre que le courant d'air ne puisse s'élever à travers les matières, qu'il faut jeter le minérai dans le gueulard en tas arrondi, afin que l'air et les gaz trouvent des issues le long des parois de la cuve. On ne doit pas verser le minérai d'un seul côté pour remédier à quelque défaut de construction, pour forcer le vent de se chercher un passage du côté opposé où la pente des étalages est plus rapide. De semblables moyens manquent toujours leur but et peuvent occasionner des engorgemens, des descentes obliques et des chutes de matières.

Lorsque le fondant n'est point mêlé avec le minérai avant qu'ils soient versés dans le gueulard (651), on doit avoir soin de le répandre uniformément sur toute

la charge.

656. Le nombre des charges qui peuvent descendre dans les 24 heures, dépend principalement de la quantité de vent qu'on donne au haut fourneau. Mais, l'effet de la machine soufflante restant le même, la vîtesse de la descente sera d'autant plus grande que la température du fourneau sera plus élevée. C'est pour cette raison que les charges se succèdent plus lentement, pendant la première quinzaine qui suit la mise en feu, que lorsque le fourneau est en plein rapport.

C'est encore en vertu du même principe que l'humidité du charbon ou du minérai retarde la descente
des charges et qu'une trop forte accumulation de scories dans l'ouvrage produit le même effet, probablement parce que le vent rencontrant trop d'obstacles
ne peut conserver une vîtesse suffisante, ce qui a lieu
sur-tout dans les fourneaux à coke dont les laitiers
sont si visqueux. En se débarrassant de ces laitiers,
un fondeur habile fait dans un temps donné, descendre quelques charges de plus qu'un ouvrier né-

gligent ou mal-adroit.

Les petits fourneaux sont desservis convenablement par 3 hommes, dont un fondeur et deux ouvriers occupés à préparer, à transporter, à charger les matières employées à la fusion et à la combustion. Les fourneaux de grandes dimensions exigent pour ces travaux 4 hommes, sans compter le fondeur. Comme ces ouvriers sont relevés de leur travail de douze heures en douze heures, les petits foyers exigent deux fondeurs avec quatre chargeurs, et les grands, deux fondeurs avec 6 ou 8 chargeurs. Du reste, le nombre des manceuvres dépend des localités; car le travail du fourneau considéré en lui-même, n'exige réellement que deux fondeurs et deux chargeurs.

657. Lorsque le creuset est rempli, qu'il ne reste que peu de distance de la surface de la fonte à la tuyère, on procède à la coulée \*. Le fondeur commence alors par nettoyer la tuyère et par enlever de l'ouvrage les masses durcies et les laitiers visqueux (637, 638), opération qui, pour les fourneaux à coke,

<sup>\*</sup> Dans beaucoup d'usines on coule après un nombre de charges déterminé. Le T.

est indispensable et qui précède toujours le moment où l'on veut couler la fonte. On prépare ensuite les rigoles par lesquelles le fer cru est conduit dans les moules. Pour cet effet, on bèche le sable afin qu'il soit moins tassé; quelquefois même, on tapisse l'intérieur de ces canaux, lorsqu'ils sont déjà formés, avec du sable frais mêlé de fraisil. La rigole principale, celle qui aboutit au fourneau, reçoit un élargissement considérable, formant une espèce de bassin à l'endroit où se termine la plaque ou pièce de fonte appelée gentilhomme.

On est obligé de lâcher le fer liquide dans un semblable réservoir, parce qu'il doit sortir du foyer avec impétuosité, afin que le trou de la coulée ne puisse s'obstruer et que l'ayant-creuset ne soit pas trop refroidi. Ce réservoir est terminé ordinairement du côté antérieur par une plaque de fonte percée d'une ouverture, qu'on peut fermer entièrement ou en partie avec une pelle revêtue d'une couche d'argile. Au moyen de cette disposition, on est maître de faire couler la fonte dans les moules avec plus ou moins de vîtesse.

Après avoir achevé le bassin et les rigoles, on se prépare à faire la percée; pour cet effet, on commence par enlever la terre avec une pelle, jusqu'à ce qu'on aperçoive la couleur du feu, à laquelle on reconnaît le trou de la coulée; ensuite on perce le bouchage à coups de ringard. Il est essentiel qu'on pratique l'ouverture au niveau de la sole, afin qu'il ne puisse pas rester de fonte dans le fourneau. Le courant d'air doit être intercepté pendant ce travail et celui qui le suit immédiatement, parce qu'on ne coule jamais qu'après avoir nettoyé le creuset.

658. Le trou de la coulée est quelquefois si forte-

ment obstrué par du fer et des laitiers durcis mêlés avec le bouchage, qu'on a beaucoup de peine à l'ouvrir. Quelquefois même ces matières résistent au ringard et aux coups de masse appliqués à l'extrémité de cette barre de fer. Dans ce cas, on est obligé de les couper avec une hache. Ce travail est à la fois pénible pour l'ouvrier et préjudiciable au fourneau: il endommage la sole et refroidit l'avant-creuset.

Il est donc essentiel que le trou de la coulée soit entretenu net et en bon état; que le fondeur enlève le fer et les laitiers figés contre la dame et la costière avec le plus grand soin; qu'il ne ferme jamais cette ouverture avec de l'argile ou du sable seulement, mais qu'il se serve pour cet effet de terre mêlée de fraisil. Placé avec négligence, le bouchage est entraîné souvent par la fonte, qui, lorsqu'elle est très chaude, parvient à se frayer un passage et à se répandre dans l'usine.

Dès que le creuset est vide et qu'on a fini de reboucher le trou de la coulée, on doit fermer aussi l'avant-creuset, après l'avoir rempli de charbons incandescens tirés de l'intérieur du foyer, et après avoir donné quelques coups de ringard sous la tympe pour empêcher le tassement des matières. Il est nécessaire qu'on ferme le creuset avec soin; après avoir terminé cette opération, on débouche la tuyère et l'on remet la machine soufflante en activité.

659. Lorsque le fer cru est destiné à l'affinage, on coule la gueuse régulièrement toutes les 12, 18 ou 24 heures, selon la rapidité de la descente des charges, la capacité du creuset et la richesse du minérai. Mais on ne peut rien statuer à cet égard, lorsque la fonte doit être convertie en fer coulé, parce qu'on dépend

ordinairement du travail des mouleurs \*. Cette manière irrégulière de procéder dérange la marche des petits fourneaux; et comme beaucoup de moules ne peuvent être remplis avec de la fonte dirigée à l'aide de rigoles, on la puise dans l'avant-creuset avec des poches de fer couvertes d'argile \*\*. Pour retenir alors la couche de laitier qui, se renouvelant toujours, viendrait recouvrir le bain, le fondeur fait avec les scories les plus liquides, un tampon cylindrique dont la longueur mesure l'écartement des deux costières et dont le diamètre est presqu'égal à la hauteur du creuset. Dès que ce tampon est refroidi, l'ouvrier le place sur la fonte, l'enfonce dans le bain et le pousse sous la tympe de manière que la communication de l'intérieur de l'ouvrage à l'avant-creuset, interrompue dans la partie supérieure, reste libre dans le bas, et laisse un passage à la fonte, qui d'ailleurs tend à soulever le bouchon et le presse contre la tympe. Après avoir exécuté ces préparatifs, on nettoie la surface du bain et l'on commence à puiser le fer cru.

Il est évident qu'une partie de la fonte doit rester dans le creuset, parce qu'il est impossible de retenir les scories assez bien pour pouvoir l'épuiser jusqu'à la dernière goutte. Lorsqu'on a fini, on enlève le tampon, on retire, au moyen de ringards, le laitier visqueux qui s'est amoncelé dans l'ouvrage, on nettoie la tuyère, on remplit l'avant-creuset de char-

<sup>\*</sup> On oblige ces ouvriers de tenir leurs moules prêts à des heures déterminées. Le T.

<sup>\*\*</sup> Les poches ou cuillers sont moitié en fer et moitié en argile; chaque mouleur prépare la sienne avant la coulée, et la fait sécher sur le laitier. Le T.

bons incandescens, on le ferme avec du fraisil et l'on remet les sousslets en mouvement.

Si le fourneau avait de grandes dimensions et que la matière liquide exerçât une très-forte pression contre l'avant-creuset, cette méthode de puiser la fonte présenterait des inconvéniens, parce qu'on serait obligé d'arrêter le mouvement des soufflets trop longtemps, ce qui pourrait occasionner des engorgemens, sur-tout si l'ouvrage s'était élargi déjà : on perdrait d'ailleurs une grande partie de métal qui serait mêlée avec les laitiers visqueux dont l'intérieur du creuset se remplit, et une autre partie qui ne serait qu'à demifondue.

660. Lorsque le travail du moulage le permet, on ne manque point de fixer l'heure de la coulée. Dans ce cas, le creuset se trouve à peu près rempli de fonte, quand on commence à puiser. La quantité de métal qu'il contient peut varier selon sa capacité, entre 600 et 2500 kil. On peut, sans danger, retenir la fonte long-temps dans les fourneaux à charbon de bois pour en rassembler une grande masse, parce que le vent n'a pas assez de force pour dépouiller le bain de la couche de scories qui le couvre, ce qui arriverait dans les fourneaux à coke activés toujours par de fortes machines soufflantes. Cependant il ne faut jamais retarder l'heure de la coulée, jusqu'au moment où les scories menacent d'entrer dans la tuyère, si le vent est faible, ou jusqu'à ce qu'elles puissent être refroidies par le courant d'air, s'il est animé d'une grande vîtesse.

On peut admettre, en général, que dans les fourneaux à coke la fonte ne doit jamais s'élever au-dessus des trois quarts de la hauteur totale du creuset, asin qu'elle ne soit pas refroidie par le went ni chassée avec violence par-dessus la dame. D'un autre côté, on aurait tort de couler trop fréquemment et de ne laisser remplir le creuset qu'à moitié, puisque la fonte qu'il contient contribue à l'échauffer, à augmenter la liquidité du laitier, et que d'ailleurs elle favorise la descente des charges et la réduction du minérai.

Quant au moment où se fait la première coulée après la mise en feu, il dépend ordinairement de la qualité de la matière qui est dans le creuset. Si par suite d'une mauvaise dessication du fourneau, la fonte est épaisse, on doit craindre qu'elle ne se fige; et dans ce cas on la fait écouler lors même que le creuset n'est rempli qu'à moitié, afin que celle qui descend plus tard ne participe pas au même refroidissement.

661. Conservée long-temps dans le creuset, la fonte s'épaissit, se décolore et augmente en ténacité, ce qui annonce un commencement de décarburation; mais on doit craindre alors que dans les fourneaux à coke, le laitier, en vertu de sa viscosité, ne parvienne à engorger l'ouvrage. Refroidi par le vent, ce laitier n'est plus aussi propre à s'imprégner de fraisil et à favoriser la séparation du fer d'avec les substances étrangères. Le fourneau paraît alors surchargé en minérai, et la fonte devient impure, en se combinant avec le soufre et les métaux terreux.

Dans l'Eiffel, on dirige à dessein le courant d'air sur le bain, lorsque le creuset est rempli, afin de préparer la fonte à l'affinage; tandis que pendant la fusion on donne au vent une direction ascensionnelle pour hâter la descente des charges. Cette méthode n'est praticable que dans les fourneaux alimentés avec du charbon de bois et des minérais de bonne espèce donnant des laitiers très-liquides, mais elle entraîne dans tous les cas une grande consommation de charbon

et fournit de mauvais produits.

662. Si la température du fourneau ne s'élève pas au degré convenable, on ne peut obtenir de la fonte grise raffinée, quel que soit d'ailleurs le dosage. Il faut donc que la proportion de minérai reste au-dessous du maximum que le charbon peut porter, afin que le fourneau ne soit point dérangé par quelque circonstance accidentelle, par des minérais humides, par des charbons légers, par l'effet de quelque négligence des ouvriers, par une plus ou moins grande quantité de fraisil contenue dans les cokes, par la chute de quelques pierres de l'ouvrage, etc., etc.

Un fourneau qui a été refroidi et qu'on remet en bonne allure, ne peut donner tout de suite de la fonte grise, lors même que le laitier paraît déjà très-pur: il se passe quelquefois plusieurs jours avant que la température soit assez élevée pour opérer la conversion de la fonte blanche en fonte grise; tandis qu'un fourneau animé d'une chaleur intense, peut donner encore de la fonte grise plusieurs heures après l'apparition des différens signes qui indiquent une

surcharge de minérai.

On obtient de la fonte blanche aux premières coulées, parce que les régions supérieures du fourneau manquent de chaleur et que le minérai descendu dans le foyer n'est pas assez préparé. On en obtient aussi lorsque la sole est refroidie, ou lorsque le vent ne peut pas s'élever avec assez de force pour déterminer la combustion du charbon dans la partie supérieure de la cuve; ce qui peut avoir lieu si les étalages ont une pente très-rapide, si le charbon est petit, si le minérai est friable et susceptible de se tasser. Cet accident, très-grave alors, arrive fréquemment lorsque le coke se divise au feu et donne beaucoup de fraisil.

Pour traiter du minérai ocreux et friable, il faut réduire le fondant presqu'en poussière, employer de fortes charges, afin d'empêcher le minérai de traverser le combustible, et se servir de gros charbons pour

prévenir le tassement des matières.

663. La fonte blanche qui est due à un défaut de chaleur et à une proportion convenable de charbon, se distingue essentiellement de la fonte blanche produite par une surchage de minérais, en ce que la première est bien plus tenace, qu'elle se trouve accompagnée de laitier pur, et que dans le creuset elle est d'une liquidité moyenne. Cette fonte est produite assez rarement dans les fourneaux à charbon de bois, parce que le combustible étant très-inflammable, peut, en ne brûlant que dans l'ouvrage, donner assez de chaleur pour réduire le minérai et changer la nature du fer cru. Mais on obtient dans les fourneaux à charbon de bois comme dans les fourneaux à coke, une fonte pareille à celle-ci, lorsque le vent est fort et que le point où s'effectue la réduction est très-élevé; il arrive alors que le courant d'air animé d'une trop grande vîtesse par rapport à la densité du charbon, refroidit l'ouvrage, et que la température ne suit plus une progression croissante assez rapide, depuis le point de la fusion jusqu'à la tuyère. Si en même temps le foyer se trouve élargi déjà, il descend dans le creuset du minérai non réduit, ce qui peut produire des éboulemens. On corrige cette allure en employant des buses plus larges: moyen dangereux cependant, lorsque l'ouvrage est fortement dégradé; dans ce cas, on est presque toujours forcé de mettre hors. Du reste, cet accident arrive plus souvent si l'ouvrage est étroit et le charbon léger; mais on peut y remédier alors d'une manière avantageuse, en augmentant le diamètre des buses, ce qui augmente aussi la production journalière.

664. Des fourneaux à coke qui reçoivent un vent trop faible, par rapport aux dimensions de la cuve, donnent souvent de la fonte blanche, quoique la réduction du minérai puisse être parfaite; ce qui devient dangereux lorsque l'ouvrage commence à s'élargir, parce que les matières descendent alors non fondues devant la tuyère et qu'il en résulte des engorgemens dans le creuset, si l'on ne peut augmenter l'effet des machines soufflantes et lancer le vent avec une plus grande vîtesse dans le foyer. Pour les fourneaux qui ne sont pas encore très dégradés, il suffit quelquefois de rétrécir la tuyère (non la buse), afin que l'air ne puisse pas se dilater si fortement en arrivant dans l'ouvrage.

665. Il résulte de tous les phénomènes qu'accompagnent la formation de la fonte blanche, non due à une disproportion de minérai et de charbon, ainsi que des propriétés de cette fonte, qu'elle a manqué de chaleur pour se convertir en fonte grise, et qu'elle a subi dans l'ouvrage un commencement de décarburation. Les deux espèces de fonte blanche se ressemblent d'autant plus que cette décarburation est moins avancée. Plus le point où s'opère la fusion sera élevé, plus la fonte sera dépouillée de son carbone avant de tomber dans le creuset; sa cassure qui sèra grenue et d'une

couleur cendrée, ressemblera à celle de la fonte grise et n'en dissérera que par le manque d'éclat \*.

La fonte blanche matte et grenue est traitée avantageusement dans les feux d'affinerie, lorsqu'elle provient d'un minérai pur; mais on ne peut s'en servir pour la moulerie, parce qu'elle n'est pas assez liquide et qu'elle se refroidit trop vîte. Participant presqu'à tous les vices de la fonte blanche ordinaire, elle possède encore le défaut de se convertir trop promptement en fer ductile, de n'être jamais assez liquide en tombant dans le foyer d'affinerie et d'y subir un déchet considérable.

666. La fonte blanche dont il s'agit ici provient donc d'un vent trop fort ou trop faible. Le fourneau qui la donne ne peut être remis en bonne allure par une diminution de la dose de minérai. Il faut connaître la cause qui l'a dérangé, augmenter ensuite ou diminuer la vîtesse du vent et porter presque toujours dans le foyer un plus grand volume d'air, afin qu'en brûlant à la fois plus de charbon, on parvienne à élever la température.

On n'a pas assez observé jusqu'ici les hauts fourneaux, au moment où ils produisent cette espèce de fonte blanche; on l'a confondue même avec la fonte blanche ordinaire provenant d'une surcharge de minérai, parce que l'une et l'autre ne doivent leur existence qu'à un manque de chaleur. La première subit une décarburation quoiqu'entourée de charbons, parce que la réduction se fait au dessus de la tuyère; mais sa conversion en fonte grise ne peut avoir lieu,

<sup>\*</sup> Ce fer cru est réellement un produit intermédiaire entre les deux espèces de fonte. Le T.

puisque la chaleur du foyer n'est pas assez intense : le vent étant d'ailleurs trop fort ou bien trop comprimé dans l'ouvrage, lorsqu'il n'a pas la force nécessaire pour s'élever à travers les matières, brûle une partie du carbone de la fonte blanche, qui peut recevoir alors une texture grenue et une couleur grise cendrée. C'est en raison de cette grainure et de cette couleur, jointes à la pureté des scories, que ce fer cru a été confondu quelquefois aussi avec la fonte grise, quoiqu'il ne soit réellement qu'une fonte blanche dépouillée d'une partie de son carbone. Grillée en contact avec l'air, la fonte blanche ordinaire présente le même aspect \*.

Lorsque le fourneau est surchargé en minérais, la séparation des matières se fait devant la tuyère; la fonte obtenue ne peut donc éprouver aucune perte de carbone, puisqu'elle se trouve tout de suite à l'abri du courant d'air sous une couche de scories; souvent même la température est si basse, que les minérais au lieu de se réduire entrent seulement en vitrification.

La fonte blanche matte, lorsqu'elle n'éprouve dans l'ouvrage qu'un faible degré de chaleur, se rapproche de la fonte blanche ordinaire obtenue par une surcharge de minérai. Ce degré de chaleur va toujours en descendant, à mesure que, dans un ouvrage rétréci, le

<sup>\*</sup> Ce n'est pas précisément parce que la fonte blanche a perdu une partie de son carbone qu'elle est devenue grise cendrée; car elle prendrait la même couleur, si elle était exposée quelque temps à la chaleur blanche hors du contact de l'air. Le changement dont il s'agit ici doit être attribué à l'abandon d'une partie du carbone combiné avec toute la masse du fer; ce carbone s'unit à une petite quantité de métal, reste disséminé ensuite à l'état de mélange dans la fonte, et lui donne une apparence grisâtre. Voyez le mémoire annexé au premier volume. Le T.

courant d'air est plus fort et le charbon plus léger; ou bien à mesure que, dans un ouvrage large, le vent est plus faible et le charbon plus compacte. Si le foyer se trouve élargi, la ressemblance entre les deux fontes peut devenir parfaite; elle est en général d'autant plus frappante que la fonte blanche matte conserve plus de carbone.

Si le coke donne beaucoup de cendres et de fraisil, on obtient souvent cette fonte blanche matte, qui, malgré la diminution de la dose de minérai, ne prend jamais un éclat vif ni une véritable texture grenue; elle conserve toujours, lors même que les scories sont d'une grande pureté, une texture écailleuse ou à facettes plates. Une surcharge de minérai, dangereuse alors, serait toujours suivie d'un engorgement du creuset, à cause de la viscosité des scories. Si d'ailleurs l'ouvrage est large, le vent faible et le coke compacte, une partie de ce combustible brûlera trop lentement et dégagera peu de chaleur; de sorte que l'effet sera le même que si le fourneau était surchargé: des masses solides descendront dans le creuset. Le même accident peut arriver, lorsque la vîtesse du vent est trop considérable, parce que le combustible se trouve déplacé par le courant d'air, ce qui peut occasionner des éboulemens.

667. C'est parce qu'une trop forte dose de minérai diminue la chaleur du fourneau, et que les matières arrivent alors dans le foyer sans être suffisamment préparées, qu'on obtient de la fonte blanche.

La séparation du fer d'avec les substances étrangères est d'autant plus complète et la fonte est d'autant plus grise, que la chaleur est plus considérable et que le minérai a été mieux préparé avant

d'entrer dans le foyer de la fusion. La réduction est donc plus imparfaite, et la fonte est moins grise à mesure que les fourneaux activés par de fortes machines soufflantes, sont plus petits et que les charges se succèdent avec plus de rapidité.

Si la chaleur est faible, on perd une grande quantité de fer qui se vitrifie et la fonte devient blanche,

suite nécessaire de cette vitrification.

668. La fonte blanche qu'on obtient dans les fourneaux à charbon de bois qui ont peu d'élévation, provient presque toujours d'une surcharge de minérai; elle occasionne une plus grande consommation de matières premières, donne de très-mauvais fer, si le minérai n'est pas de la meilleure espèce, et se trouve accompagnée d'un laitier corrosif, qui attaque l'ouvrage et qui, promptement refroidi par le vent, peut obstruer la tuyère et engorger le creuset. Il faut donc craindre de charger le minérai en trop forte dose. Dans le cas opposé, lorsqu'on l'introduit en trop faible proportion dans le fourneau, on obtient un degré de chaleur très-élevé, qui dégrade la cuve et l'ouvrage, et l'on consomme une trop grande quantité de charbon, puisqu'on n'utilise pas tout l'effet qu'il peut produire; ce qui serait déjà une raison suffisante d'éviter une semblable allure, si même elle n'agissait pas d'une manière préjudiciable sur la suite du travail, comme nous allons le faire voir. Fondues à une grande hauteur au-dessus du creuset, les matières arrivent au milieu du courant d'air dans un état de liquidité parfaite; une partie de la fonte et du laitier refroidie sur la tuyère s'y attache, une autre partie de fer se vitrifie. Le laitier, qui est trèsliquide, qui bouillonne devant la tuyère et qui ressemble au laitier corrosif obtenu par une surcharge de minérais, devient épais et gluant, malgré sa liquidité première; des masses de scories durcies descendent de temps à autre dans le creuset; ces masses se dissolvent très-difficilement et obstruent quelquefois la tuyère à tel point que le fourneau en est étouffé.

669. Il suit, de ce que nous venons de dire, qu'un dosage faible, outre qu'il occasionne une grande consommation de charbon, peut avoir des suites fàcheuses pour le travail, la cuve et l'ouvrage. Cependant, si l'on traite un minérai souillé de matières nuisibles, il faut toujours employer des charges au-dessous de celles que le charbon peut porter, afin d'obtenir toujours de la fonte grise et d'entretenir la température à un très haut degré. Ce n'est qu'en fondant un minérai d'une grande pureté qu'il est permis de donner au charbon le maximum de la charge, et alors le fer cru doit nécessairement incliner à l'état de fonte blanche. Mais aussitôt qu'on dépasse une certaine limite, et que la gueuse au lieu d'être mêlée se change en fonte blanche lamelleuse, qui est épaisse en sortant du creuset, on perd tout l'avantage qu'on veut obtenir, parce qu'il reste une trop grande quantité de fer dans le laitier.

Pour activer un fourneau à charbon de bois, de la manière la plus lucrative, on doit donc lui imprimer une allure telle qu'il soit disposé à donner de la fonte mélée, si toutefois la nature du minérai le permet. En employant des fourneaux à coke, ou bien en traitant des minérais souillés de matières nuisibles à la qualité du fer, on ne peut jouir d'aussi grands bénéfices, parce qu'il faut nécessairement obtenir de la fonte grise et raffinée.

670. Des minérais très-fusibles, ou rendus tels par une trop forte addition de fondant, donnent souvent de la fonte blanche, lorsque la proportion de charbon est trop grande, parce que la fusion a lieu trop tôt, et que la fonte, en vertu de sa liquidité, traverse l'ouvrage avec une trop grande vîtesse. Le laitier, qui est alors chaud et corrosif comme celui qu'on obtient par une surcharge de minérai, absorbe beaucoup d'oxide de fer. La réduction ne se fait donc que d'une manière imparfaite. Ce laitier se boursouffle et bouillonne devant la tuyère dont la surface supérieure se charge de fer demi-affiné; ce qui arrive sur-tout lorsque les minérais sont pauvres et faciles à fondre. Si au contraire ces minérais fusibles étaient aussi trèsriches, il ne se formerait pas assez de scories, on perdrait une plus grande quantité de métal entraîné en vitrification, et il s'attacherait aux parois du creuset de plus fortes masses de fer demi-affiné. Dans ce cas on doit abaisser le point où s'effectue la fusion. en diminuant le vent, ce qui fait diminuer aussi la température qui règne dans la cuve du fourneau. Une augmentation de minérai serait dangereuse, parce qu'elle pourrait favoriser les engorgemens.

Lorsque le minérai est réfractaire, ou lorsqu'il l'est devenu par une trop faible ou par une trop forte addition de fondant, on doit craindre, avant toutes choses, qu'il ne soit introduit en trop grande proportion dans le fourneau, parce qu'il occasionnerait des engorgemens qu'on ne détruirait qu'avec beaucoup de peine. Un dosage qui est un peu au-dessous du maximum de minérai que le charbon peut porter, procure alors une bonne fonte grise, mais le laitier ne cesse d'être visqueux et de salir la tuyère; il faut

par conséquent employer un vent assez fort pour le rendre plus liquide, en élevant le point de la fusion. Si donc on disposait d'une forte machine soufflante, on ferait bien de rendre le mélange de minérais et de fondant un peu difficile à fondre \*; mais il ne faudrait pas dépasser certaines bornes, parce que la consommation du charbon augmenterait, que les scories obscurciraient la tuyère et qu'enfin le fourneau pourrait se déranger par le moindre refroidissement.

La fonte blanche matte, forme ordinairement la transition de la fonte grise à la fonte blanche rayon-nante et de celle-ci à celle-là; ou, ce qui revient au même, le fourneau, en passant d'une bonne allure à une marche déréglée par une surcharge de minérai, donne, avant d'arriver à ce terme extrême, de la fonte blanche matte, et il présente plus tard le même produit lorsqu'il se réchauffe de nouveau.

671. L'allure du fourneau dépend donc essentiellement du degré de chaleur, de la nature du laitier
et de sa quantité. Trop fusible ou en trop faible
dose, il ne peut protéger le fer contre l'action du
courant d'air; et, dans ce cas, la fonte elle-même
étant trop liquide, ne peut séjourner le temps convenable dans une température élevée, pour se changer en fonte grise. Les minérais qui donnent ces laitiers demandent un vent faible et ne peuvent être
traités de manière que tout l'effet du charbon soit
utilisé. S'ils sont aussi très-riches, les engorgemens
deviennent fréquens à cause de la faiblesse du courant
d'air.

Des minérais difficiles à fondre occasionnent une

<sup>\*</sup> Ceci ne doit toutefois avoir lieu que dans le cas où il s'agit d'obtenir de la fonte grise. Le T.

grande consommation de charbon et donnent des scories visqueuses qui absorbent beaucoup d'oxide de fer pour devenir liquides, et qui sont disposées à engorger le fourneau.

Si la cuve est privée du degré de chaleur nécessaire, soit par la compression des matières due à la rapidité de la pente des étalages, soit par l'humidité du minérai, soit par de nombreux repos de la machine soufflante, etc., etc., on obtiendra de la fonte blanche matte et quelquefois aussi de la fonte blanche ordinaire, comme lorsqu'il y a surcharge de minérai. Si dans ce cas l'ouvrage n'est pas assez échauffé, l'allure du fourneau se dérange complètement; son état est d'autant plus dangereux que la proportion de charbon est plus faible.

Une trop haute température dans la cuve du fourneau, fait entrer une partie du fer en vitrification et produit un déchet qui va croissant avec la richesse du

minérai.

672. La connaissance exacte des signes, d'après lesquels on juge de l'allure d'un fourneau, est de la plus haute importance; car c'est à l'aide de ces signes qu'on prévient les accidens et qu'on règle la marche du travail.

Si la flamme du gueulard est faible, le vent retenu dans l'ouvrage ne peut s'élever avec assez de vîtesse à travers les matières, la cuve reste froide et les minérais ne sont pas suffisamment préparés à la fusion. On peut en attribuer la cause soit à la rapidité de la pente des étalages, soit à la qualité du charbon, lorsqu'il est trop menu, soit à la nature du minérai lorsqu'il se tasse trop fortement, soit enfin à la faiblesse du courant d'air. Si dans ce cas, le vent a la vîtesse qui convient à la densité du combustible, on doit aug-

menter la masse d'air en employant des buses plus larges.

Lorsque la flamme du gueulard se porte vers un côté, on peut en conclure que la cuve est engorgée ou que les étalages sont inégalement inclinés, ce qui occasionne des descentes précipitées et des éboulemens. Il faut aussi que la flamme sorte du gueulard avec une certaine vivacité, en faisant entendre un léger bruissement; si elle s'élève avec lenteur, les charbons se consument sans développer beaucoup de chaleur.

Une flamme sombre ou pâle, accompagnée d'une fumée visible, indique un manque de chaleur et une surcharge de minérai, si l'on traite des minérais mêlés de zinc. Une flamme claire et vive annonce un degré de température convenable. Un fourneau alimenté avec ces minérais dégage une plus grande quantité de vapeurs quand il est surchargé que lorsqu'il se trouve en bonne allure, parce que ces vapeurs sont moins dilatées; elles se déposent aussi en plus grande quantité dans la partie supérieure de la cuve.

On est obligé d'enlever la cadmie de temps à autre, parce qu'elle rétrécit la cuve au point de gêner le passage du vent, d'occasionner un déplacement du charbon et quelquefois aussi des descentes obliques, lorsque le dépôt se trouve sur un côté de la cuve; le minérai répandu alors sur des surfaces inclinées descend le premier en vertu de sa pesanteur spécifique, ce qui produit des éboulemens et des chutes de matières.

En détachant la cadmie, il faut avoir soin de la faire sortir par le gueulard. Des morceaux qui tomberaient dans la cuve, absorberaient une grande quantité de calorique pour se volatiliser de nouveau, ou se présenteraient quelquesois en masses dans l'ouvrage, seraient bouillonner les scories et pourraient occasionner des engorgemens.

La poussière qui sort du fourneau et qui tombe sur la plate-forme du gueulard, indique aussi par sa plus ou moins grande abondance, le degré de force avec lequel le vent s'élève à travers les matières. Il s'ensuit que lorsque le courant d'air est rapide, on ne doit pas employer un minérai friable à l'état de siccité, parce qu'on en perdrait la partie la plus fusible. Il faut donc examiner cette poussière de temps à autre et charger en minérai plus humide, si les cas l'exigent. On ne peut d'ailleurs la traiter dans les fourneaux : fondue seule, elle paraît très-réfractaire, parce qu'elle empêche la circulation de l'air, et, mêlée de fondans, elle devient trop pauvre.

673. Un autre signe auquel on reconnaît l'allure du fourneau, c'est la flamme de la tympe: lorsqu'elle est très-forte, d'une couleur bleuâtre et accompagnée de vapeurs, le minérai se trouve chargé en trop forte dose, ou bien la chaleur se concentre dans l'ouvrage sans pouvoir s'élever. On ne peut avoir aucun doute sur le refroidissement de la cuve, si, en traitant des minérais môlés de zinc, la flamme ressemble à celle que dégage ce métal. Lorsque l'allure du fourneau est bonne, on n'apercoit point de flamme devant la tympe, parce que tout le vent s'élève dans la cuve: ce n'est qu'après avoir travaillé dans l'ouvrage et retiré tout le laitier qu'il contenait, qu'on est forcé de fermer le passage à l'air, en bouchant l'avant-creuset. Si alors on veut l'échausser, en y laissant passer la flamme, on ne doit apercevoir aucune trace de fumée, et il ne doit se déposer sur la plaque de la tympe qu'une matière légère et blanchâtre.

674. L'aspect de la tuyère et celui du laitier offrent au fondeur les signes les plus certains auxquels il reconnaît la marche du fourneau. Elle est bonne, lorsque la tuyère est claire et tellement brillante, qu'au premier abord on ne puisse distinguer les matières qui sont dans l'intérieur du foyer. Si la tuyère est trèsclaire et que cependant il s'y attache des masses durcies, qu'on soit obligé d'enlever de temps à autre, afin qu'elle ne puisse pas s'obstruer, il ne reste point de doute que les minérais ne soient difficiles à fondre; il faut donc augmenter le vent ou charger un mélange de minérais et de fondans qui soit plus fusible. Dans ce cas, le laitier se trouve plus visqueux qu'il ne devrait l'être.

Si la tuyère cesse d'être claire et brillante, si sa couleur est rougeâtre, et si l'on distingue au premier coup d'œil les matières contenues dans le foyer, le fourneau est surchargé de minérai. Le laitier devient avide et corrosif, bouillonne devant la tuyère, la salit et l'obstrue continuellement, malgré tous les soins qu'on prend pour la déboucher. Ce laitier, qui est très-liquide au moment où il sort du foyer, a peu de chaleur, se durcit promptement, se fige même en partie dans l'intérieur du foyer, et finit par arrêter la descente des matières; la fonte se refroidit alors et forme des masses de fer demi-affiné dont il faut se débarrasser à force de travail dans l'ouvrage.

On se hâte dans ces circonstances de diminuer considérablement la charge de minérai pour réchausser le fourneau: ce n'est que dans le cas où l'ouvrage est encore très-étroit et que le charbon est léger, qu'on peut aussi diminuer la vîtesse du courant d'air; mais si le charbon est compacte, on ne doit pas la

changer, puisqu'on abaisserait encore la température.

Il peut arriver aussi que les scories bouillonnent devant la tuyère, parce qu'elles sont amoncelées en trop grande quantité dans le creuset; il est facile alors d'y remédier. Si le bouillonnement est une suite de la fusibilité des minérais, la tuyère se salit encore et se recouvre d'un nez, mais elle reste assez brillante, et les engorgemens ne sont pas à craindre, puisque la température du fourneau est assez élevée. Il faut dans ce cas enlever le nez à mesure qu'il se forme, nettoyer l'ouvrage, ralentir le mouvement des machines soufflantes et rendre le mélange des minérais et du fondant plus réfractaire. Quoique le laitier soit alors court, qu'il se rompe et se refroidisse très-facilement, il est cependant moins nuisible à la régularité du travail, et il ne s'oppose pas aussi fortement à la descente des charges, que le laitier qui résulte d'une surcharge de minérai.

Si la tuyère manque de clarté, si elle est sombre et salie de temps à autre par un laitier très-visqueux, sans que le fourneau soit du reste dérangé, on ne peut l'attribuer qu'à des fragmens de minéraî mal grillé ou mal bocardé, ou bien au fondant chargé en trop gros morceaux. Si la tuyère est un peu sombre et que le laitier présente tous les signes d'une bonne allure, la température de la cuve est trop basse. Il faut alors se servir de buses plus larges pour augmenter la masse d'airlancée dans le fourneau; ou bien conserver les mêmes buses et accélérer le mouvement des machines soufflantes. Le premier moyen doit s'employer, lorsque la vîtesse du vent est déjà proportionnée à la densité du combustible; on se sert du deuxième, lorsque la pression de l'air est trop faible. Les scories sont dans ce

cas, non-seulement très pures, mais quelquesois aussi très chaudes, parce que toute la chaleur est concentrée dans l'ouvrage; mais la sonte qui est d'abord blanche et matte, se rapproche de plus en plus de la sonte blanche due à une surcharge de minérai.

Si le laitier est très-pur, la fonte très-grise et la température très-élevée, et qu'il se forme pourtant un nez devant la tuyère, on doit ralentir le mouvement des soufflets et travailler à force dans le foyer, parce que le fourneau menacé d'un engorgement du creuset, se trouve dans une situation dangereuse: le laitier s'épaissit, la fonte ne pouvant le traverser, s'affine par l'action du courant d'air, et encombre l'ouvrage à tel point qu'on est forcé de mettre hors.

675. Nous devons faire observer comme règle générale, qu'on doit diminuer d'un quart ou d'un tiers la dose de minérai, quand on est obligé de travailler souvent dans le creuset, lors même que le fourneau a été dérangé par un excès de chalcur. Ces sortes d'opérations le refroidissent considérablement, parce qu'on est obligé d'arrêter les machines soufflantes et de tenir l'avant-creuset ouvert. Il faut donc le réchauffer d'abord et augmenter ensuite la charge avec beaucoup de ménagement.

Lorsqu'on s'aperçoit que l'ouvrage s'élargit et que le charbon ne peut plus porter autant de minérai qu'au commencement de la campagne, on doit en diminuer la dose avant que le fourneau ne se trouve surchargé, afin de ne pas le refroidir et de ne pas occasionner des engorgemens.

Le durcissement des matières et la voûte ou le nez qui recouvre la tuyère, ne sont donc pas toujours le résultat d'un échauffement du fourneau; ils proviennent aussi d'une surcharge de minérai. Dans tous les cas, il s'ensuit une décarburation de la fonte qui s'affine et

se fige au-dessus de la tuyère.

Il est probable que dans l'un et dans l'autre cas, le laitier refroidi par le vent, forme vis-à-vis et audessus de la tuyère, des espaces creux dans lesquels la réduction et la carburation du métal ne peuvent s'opérer que très-imparfaitement, s'il y a surcharge de minérais; et dans lesquels la fonte est décarburée, si le point où s'opère la réduction est très-élevé. Ce n'est que dans le cas où la voûte provient d'un mélange trop fusible de fondans et de minérais, qu'il n'y a point de danger; pourvu, toutefois, qu'on apporte les corrections voulues et qu'on empêche les scories de se figer dans le creuset.

Il est très-difficile de se débarrasser du fer demiaffiné et de le détacher, à coups de ringard, des environs de la tuyère. Ce travail qui est pénible, refroidit le fourneau; mais on ne peut s'en dispenser, parce qu'il se formerait toujours un plus grand nombre de voûtes qui finiraient par obstruer l'ouvrage en entier: le danger s'accroît avec l'élargissement du

foyer.

Pour empêcher qu'une tuyère nouvelle ne se fonde, on tâche de la couvrir de fer demi-affiné; pour cet effet, on la refroidit le plus possible, lorsque le

fourneau est en bonne allure.

676. La couleur du laitier, variant avec les minérais, ne peut pas donner de renseignement positif sur la marche du fourneau: cependant le bleu et le vert se rencontrent le plus fréquemment. Les minérais plombifères fondus avec du coke donnent des laitiers jaunes, et avec du charbon de bois, des

laitiers gris-clairs. Ces couleurs nuancées d'une manière infinie, sont d'autant plus claires que le fourneau est plus échauffé, deviennent plus sombres à mesure que la chaleur diminue, et passent au noir lorsqu'il y a dérangement complet par surcharge de minérai : elles servent donc à faire connaître la marche du travail.

Un laitier de différentes couleurs annonce une allure un peu irrégulière, ou bien un mélange imparfait de minérai et de fondant. Il faut donc recourir à l'observation des autres signes, et voir sur-tout si des pierres tombées dans le creuset font craindre un engorgement, ou bien si le fondant est mal bocardé.

Du laitier obtenu à une très-haute température, se boursouffle, étant arrosé d'eau, et se présente alors sous la forme d'une substance blanche caverneuse, semblable à la pierre ponce. Frappé par l'haleine, il fait entendre un léger craquement et dégage du gaz hydrogène sulfuré ou phosphuré. Les scories des fourneaux à coke ne présentent jamais cet aspect, parce qu'elles ne contiennent point d'alkali et qu'elles sont plus réfractaires.

Le laitier des fourneaux à charbon de bois est toujours à l'état vitreux, à moins qu'il n'ait été soumis à une chaleur trop forte ou trop faible. Tant qu'il est vitrifié, on n'a rien à craindre de la marche du travail; l'intensité de sa couleur donne alors un renseignement suffisant sur la proportion de minérais et de charbon ou sur la fusibilité du mélange des matières. Mais lorsque le laitier se rembrunit, que son éclat vitreux disparaît, qu'il prend un éclat faible, qu'il devient caverneux et terreux, on peut être certain que le point où s'effectue la fusion est descendu

trop bas et que le fourneau se dérange entièrement. Il faut donc travailler à force dans l'ouvrage et charger le minérai en faible dose pour élever la température. On introduit quelquefois par la tuyère, dans l'ouvrage, du spath fluor ou du cuivre, pour former un laitier chaud qui puisse dissoudre les masses agglutinées et demi-fondues; mais on ne doit recourir à ce moyen qu'à la dernière extrémité. Ces laitiers corrosifs attaquant les pierres du creuset, occasionnent de fortes dégradations; ils ne peuvent d'ailleurs dissoudre les matières figées au-dessus de la tuyère, et celles qui se trouvent au-dessous peuvent être détachées facilement à coups de ringard.

Si les matières agglutinées ont fermé l'ouvrage de manière à ne plus laisser de passage à l'air, on est obligé de mettre hors. Quelquefois on essaie d'enlever la tympe pour faire sortir les massaux; si l'on réussit, on place une nouvelle tympe et l'on recommence le fondage: mais le succès de cette opération devient très-incertain quand l'engorgement est avancé et que le fourneau a de grandes dimensions, ce qui augmente le danger des éboulemens \*. Lorsque l'ouvrage n'est pas très-élargi, cet accident ne peut arriver sans la plus grande négligence de la part des ouvriers, parce qu'on est toujours à même de le prévenir à temps, en diminuant la dose de minérai.

<sup>\*</sup> On peut aussi sauver le fourneau en y pratiquant une ouverture au-dessus de la tuyère ou au-dessus des masses agglutinées qui occasionnent l'engorgement, et en donnant le vent par cette ouverture jusqu'à ce que toutes ces matières soient mises en fusion. Gette opération peut présenter quelques difficultés, mais elle n'est pas impraticable, sur-tout pour les fourneaux de petites dimensions. Le T.

677. Si le laitier, quoique peu coloré, n'est ni vitreux ni lithoïde, qu'il ait l'air terreux demi-fondu et très-caverneux ou boursoufflé, le fourneau manque de chaleur sans être dérangé, et la séparation des matières est incomplète. Si en même temps la fonte est blanche et matte, il faut augmenter le courant d'air pour élever le point de la fusion et pour échauffer davantage la partie supérieure de la cuve, afin que les minérais soient mieux préparés en arrivant dans l'ouvrage. Cette espèce d'allure a lieu plus fréquemment lorsque le foyer se trouve élargi, qu'au commencement de la campagne.

Un laitier peu coloré et d'un aspect lithoïde, annonce une très-haute température; on doit donc augmenter la charge de minérai, pour ménager les parois de la cuve et pour empêcher que par un excès de chaleur, il ne se produise des scories épaisses. Cependant il ne faut procéder à cette augmentation que dans le cas où la fonte est parfaitement grise.

678. Les laitiers des fourneaux à coke n'ont jamais le degré de transparence de ceux des fourneaux à charbon de bois. Celui qui, dans les fourneaux à charbon de bois, accompagne la fonte grise, est au moins demi-transparent, et celui de la fonte mélée est translucide sur les bords; tandis que les laitiers des fourneaux à coke sont presque toujours opaques, du moins la translucidité n'est pas une condition essentielle de leur bonne qualité: malgré leur opacité, ils sont peu colorés, ont un éclat vitreux parfait et une cassure conchoïde. Quelquefois aussi leur couleur est foncée, mais ce n'est que dans le cas où elle passe au brun qu'il y a surcharge de minérai. A mesure qu'elle se rembrunit, l'éclat vitreux va en diminuant et la sur-

face des scories devient moins lisse; enfin, lorsqu'elles sont poreuses, mattes et que leur couleur passe au noir, le fourneau est en danger.

Un laitier vitreux, et dont le noyau est lithoïde, annonce une bonne température; mais si toute la cassure est pierreuse et que la fonte soit grise, on doit augmenter la dose de minérai avec précaution.

Un laitier porcelanisé, qui ressemble au verre de Réaumur, qui n'est ni vitreux ni lithoïde, indique une marche uniforme; mais il est la preuve d'une réduction imparfaite et d'un défaut de chaleur.

679. Le laitier qui provient d'un mélange de matières trop difficiles à fondre, se présente dans un état de vitrification imparfaite; quoiqu'il puisse avoir une couleur claire, il est caverneux, percé de nombreuses soufflures et ressemble presque toujours à la porcelaine.

La consistance des laitiers, pendant qu'ils sont dans le foyer et au moment où ils s'écoulent sur la dame, doit être soigneusement observée. Un laitier très-liquide et qui se refroidit promptement, est toujours riche en fer; il doit son origine soit à la fusibilité des matières qui composent la charge, soit à une trop grande dose de minérai, soit aussi à une trop grande vîtesse du vent, qui accélère la descente du minérai et l'empêche d'être suffisamment préparé en arrivant au centre de la chaleur: dans tous ces cas on obtient de la fonte blanche.

Si le laitier devient trop visqueux, les matières manquent de fusibilité, la chaleur n'est pas assez intense pour en opérer la liquéfaction, ou bien la température est trop élevée; dans ce dernier cas, les scories ne contenant point d'oxide de fer, ont la consistance d'une pâte épaisse et tenace, sont très-réfractaires

et se refroidissent aussi très-promptement, lorsqu'elles sont exposées à l'action du courant d'air. Il faut donc approfondir la cause de la viscosité de ces laitiers qui ne s'écoulent pas et qui s'attachent si fortement aux outils.

680. Le laitier d'un fourneau dont la marche est bien réglée, doit avoir une consistance pâteuse, telle qu'il puisse s'écouler lentement et sans se rompre, qu'il ait assez de cohérence pour se tirer en fil, et assez de liquidité pour remplir des moules. Plus liquide, il écume, bouillonne devant la tuyère et ne peut défendre le fer contre l'action de l'oxigène; plus visqueux, il se durcit dans le creuset, empêche la descente des charges et occasionne des engorgemens. Le laitier qui provient d'une trop forte proportion de fondant ou d'une surcharge de minérai, présente les mêmes inconvéniens, parce qu'il se refroidit très-vîte, malgré sa liquidité, et qu'il est aussi très-disposé à engorger l'ouvrage.

Il faut donc que le fondeur porte beaucoup d'attention à l'état des scories qui sont dans le creuset et qu'il tâche de leur conserver toujours le degré de consistance voulu. Lorsqu'il veut hâter leur écoulement, en les ramenant de l'intérieur dans l'avantcreuset, il finit par les épaissir et par refroidir le foyer, et s'il en retarde la sortie, elles deviennent trop liquides

et peuvent produire ensuite des engorgemens.

681. Au commencement de la campagne, quand l'ouvrage est encore assez étroit pour que le vent puisse chasser les scories dans l'avant-creuset, il n'est pas nécessaire de les haler (638); il suffit qu'une heure avant de travailler dans l'ouvrage, on charge l'avant-creuset de poids, après l'avoir rempli de fraisil et de

terre damée, afin que le laitier retenu plus longtemps, devienne plus liquide et dissolve les matières durcies. Quelquefois on place aussi des poids dans l'avant-creuset, lorsque le laitier se gonfle et qu'il menace de passer sur la dame, ce qui peut arriver par suite d'une trop forte pression de la colonne des matières ou d'un engorgement de l'ouvrage.

Si le foyer s'est élargi de manière que le vent n'ait plus le degré de force nécessaire pour déplacer le laitier, on le fait sortir avec des ringards. Ce laitier de halage ressemble toujours au laitier obtenu par une trop forte proportion de minérai, lors même que celui qui s'écoule librement sur la dame est d'une pu-

reté parfaite.

On est souvent obligé, s'il existe une grande quantité de fraisil dans le foyer, de sonder la partie postérieure de l'ouvrage immédiatement après la coulée, et d'enlever les matières durcies avec le plus grand soin.

Un laitier qui refuse de s'écouler, indique un engorgement du côté de la rustine; il faut donc le haler le plus tôt possible, parce qu'il se figerait devant la tuyère. Ce laitier qui est très-avide a un air de crudité ou une couleur rouge, parce qu'il est chargé de fraisil. Quelques soins que le fondeur doive prendre pour retenir les scories dans le creuset, il doit craindre qu'elles ne se portent et ne s'amoncellent du côté de la rustine, et que ce ne soit à la fin le métal qui s'écoule au lieu des scories. Dans ce cas, l'avant-foyer se dessèche; il faut donc y ramener les laitiers. Après avoir introduit le ringard dans l'ouvrage, on doit le retirer avec lenteur, en le tournant continuellement; le laitier arrive alors à grands flots et bouillonne dans l'avant-

creuset, ce qu'on doit cependant empêcher, en y jetant du fraisil mêlé de terre. En général, si le laitier, sans être retenu dans le fourneau par un moyen forcé, refuse de s'écouler, on doit le haler, fermer l'avant-creuset, donner un vent plus fort, pour augmenter la liquidité des matières, et travailler fréquemment dans l'ouvrage.

682. Un laitier trop visqueux qui s'amoncelle du côté de la rustine, parce qu'il ne peut pas être retiré entièrement, lorsqu'on travaille dans l'ouvrage (638), s'écoule et se mêle avec la fonte, ce qui est sur tout fâcheux dans la fabrication des objets moulés. Un inconvénient plus grave encore, c'est que ce laitier ne peut absorber le fraisil qui, tombant alors sur la sole, encombre et refroidit le creuset; on ne peut y remédier qu'en produisant un laitier avide et cor-

Si par le tassement des matières ou par une trop forte pente des étalages, le vent ne peut s'élever, la flamme s'échappe sous la tympe et ne peut être retenue qu'avec beaucoup de peine. Dans ce cas on jette de l'argile sur la couche de scories qui est dans l'avant-creuset, et l'on dame cette terre pour opposer une résistance suffisante au courant d'air.

rosif.

Le fondeur peut donc retarder ou favoriser l'écoulement des scories. Un laitier pur et liquide paraît augmenter la température du fourneau, accélère la descente du métal, facilite la fusion des minérais qui sont encore à l'état solide en arrivant devant la tuyère, empêche le contact immédiat du fer avec le coke, et s'imbibe de fraisil sans se durcir. Il ne faut donc pas haler le laitier tant qu'il est assez liquide pour s'écouler librement sur la dame.

683. La descente des charges offre aussi un signe auquel on reconnaît l'allure du fourneau Si les charges descendent uniformément; si dans des temps égaux on en introduit le même nombre dans le gueulard, le fourneau suit une marche uniforme, et il n'existe point d'engorgement ni dans la cuve ni dans l'ouvrage. Mais lorsque les descentes sont rapides, après avoir été lentes; ou bien lorsque les charges tombent tout d'un coup, après avoir été arrêtées, on doit craindre les engorgemens; il est alors nécessaire de bien surveiller le fourneau pour remédier au mal aussitôt qu'il sera connu.

Cette inégalité des descentes fait varier la quantité de fer que les minérais produisent : on obtient au commencement plus de fonte, mais elle est toujours blanche; ensuite le produit diminue, parce qu'il se forme des voûtes, ou espaces creux dans lesquels la réduction se fait imparfaitement (675); bientôt on voit paraître les signes ordinaires qui accompagnent une surcharge de minérai; la flamme du gueulard devient faible, la tuyère s'obscurcit, et il sort une

épaisse fumée de l'avant-creuset.

Dès qu'on voit que les éboulemens se répètent plusieurs fois, on doit diminuer la dose de minérai afin de soutenir la température au même degré, parce qu'on sera forcé bientôt de travailler dans l'ouvrage pour détacher et enlever les matières durcies qui s'y forment. Le fourneau se refroidit alors et ne peut plus recevoir la charge ordinaire. On doit dans ce cas, différer la coulée le plus possible, à moins que la fonte ne se fige dans le creuset.

684. Si, après qu'on a travaillé dans l'ouvrage, le laitier bouillonne encore devant la tuyère, et que celle-

ci continue à rester sombre, le fourneau se trouve dans une situation des plus dangereuses; il peut arriver alors que les scories, au lieu de s'abaisser, montent avec la fonte dans la tuyère, parce que le creuset encombré de charbonnaille ou de fraisil fortement tassé, n'a plus assez de capacité ni assez de chaleur pour recevoir les matières et les conserver à l'état liquide. On doit dans ce cas, ne faire écouler la fonte que le plus tard possible, d'autant plus que les charbons empâtés de scories brûlent difficilement. On ne peut donc faire autre chose que de fermer l'avant-creuset solidement avec de la terre, pour rendre le laitier plus liquide et pour le disposer à descendre. Le mouvement des machines soufflantes ne doit pas changer de vîtesse.

685. Les engorgemens du creuset ne proviennent pas toujours des éboulemens ou descentes irrégulières; mais ces dernières sont toujours suivies d'engorgemens, parce que les couches de matières prennent une direction inclinée, de sorte que les minérais, en vertu de leur plus grande pesanteur spécifique, déplacent les charbons et les poussent vers un des côtés de la cuve. Au reste, quelle que soit la cause des engorgemens, elle n'influe en rien sur la manière dont on doit conduire le fourneau pour le remettre en bonne allure.

Si le produit est ou trop faible ou trop fort, eu égard au nombre des charges, on doit s'attendre à des accidens : quelque bonne que paraisse l'allure du fourneau, il se manifestera bientôt des signes de dérangement. Si la fonte n'était pas entièrement grise, les suites de l'engorgement, sur-tout s'il était accompagné de descentes obliques, n'en seraient que plus

dangereuses. Voici quelles sont les causes ordinaires de ces obstructions de l'ouvrage qui s'annoncent presque toujours par des chutes et des descentes obliques :

10. Des minérais humides et friables souillés d'argile. Si le foyer se trouve déjà élargi par la suite du fondage et si la cuve est refroidie par l'humidité des minérais, ces derniers arrivent dans l'ouvrage en masses solides mêlées d'argile et de fraisil, et occasionnent des engorgemens augmentés ensuite par le vent, qui refroidit le laitier et le rend de plus en plus épais. La meilleure correction que l'on puisse apporter à ces accidens, c'est de diminuer la dose de minérai, d'employer un vent fort et de travailler dans le creuset avec la plus grande célérité.

2°. Du coke impur, donnant beaucoup de fraisil, qui, en se mêlant avec les scories de minérai réfractaire, produit des massaux dans le creuset. Il arrive quelquesois que les scories, la fonte, le minérai et le coke sont tellement enveloppés de fraisil, que la réduction devient impossible et qu'il ne se forme que des agglomérations de matières, qu'on est obligé de

faire sortir du foyer.

3°. Un ouvrage trop large que le vent ne peut traverser avec le degré de force convenable. On ne peut augmenter la vîtesse du courant d'air que jusqu'à un certain point; on est donc obligé de diminuer la dose de minérai, d'où il résulte ensuite une forte consommation de charbon; il vaut donc mieux mettre hors.

4°. Un vent trop fort et un foyer trop large. Le courant d'air déplace alors le charbon, le consume trop rapidement du côté de la tuyère et produit des descentes obliques suivies toujours d'une réduction imparfaite.

5°. De trop petites charges de charbon. Le minérai les traverse, et il en résulte des éboulemens.

6°. Un vent irrégulier, de fréquens repos de la machine soufflante, ce qui fait varier le point où s'effectue la fusion. Si l'on augmente le courant d'air trop brusquement dans un ouvrage qui est élargi, on peut occasionner des éboulemens; mais, dans un ouvrage étroit, on fait entrer en liquéfaction les massaux qui sont déjà formés. Si l'on diminue le vent, la température s'abaisse et une partie des matières liquides se fige, ce qui peut causer des engorgemens et des descentes obliques. Les repos de la machine sousslante, lorsqu'on la répare, sont très-préjudiciables, parce que les minérais demi-fondus qui se trouvent dans la partie supérieure des étalages, se durcissent et font ralentir du moins pour quelque temps la descente des charges, lors même qu'ils ne produisent point d'éboulemens.

7°. Des étalages dont la pente est trop douce. Les matières demi-fondues ont alors trop de facilité à s'y attacher et à produire des agglomérations qui sont toujours suivies de chutes, sur tout lorsque les cokes

donnent beaucoup de fraisil.

8°. Des étalages inégalement inclinés. Les matières éprouvent alors une compression inégale, elles sont resserrées davantage à l'endroit où la pente est plus roide, et le vent se cherche un passage du côté opposé où la résistance est moins forte, ce qui produit des descentes obliques. Cette cause de dérangement et celle que nous avons signalée n°. 7, proviennent donc de la construction du fourneau.

9°. Des pierres demi-fondues qui restent & tachées aux parois de la cuve des étalages ou de l'ouvrage.

Elles font d'abord courber les lits des matières et occasionnent ensuite des descentes obliques. Il serait bon que ces pierres pussent tomber tout de suite, on les retirerait du creuset; cependant lorsque plusieurs se succèdent, elles peuvent engorger l'ouvrage au point qu'on soit obligé de mettre hors. Il faut donc employer les matériaux les plus réfractaires et donner les plus

grands soins à la construction de la cuve.

talages et de l'ouvrage. Les charges forcées alors de s'étendre inégalement finissent par s'incliner à l'horizon; le même inconvénient a lieu, si l'axe de l'ouvrage ne se confond pas exactement avec celui de la cuve. La compression des matières ne peut alors être uniforme. Le vent se cherche un passage à l'endroit où il trouve le moins de résistance, et les charbons sont consumés plus vîte d'un côté que de l'autre, ce qui occasionne des descentes obliques.

vrage, par suite d'un refroidissement antérieur. Ce n'est donc que la répétition du même mal; un dérangement est suivi d'un autre et le fourneau ne peut reprendre le degré de chaleur voulu, si les charges qui se présentent plus tard dans le foyer, ne sont pas plus

légères en minérais.

On ne peut apporter de remède radical aux engorgemens dont la cause est inhérente à la construction de la cuve. On fait donc bien de cesser le fondage et

de reconstruire le fourneau.

686. La nature de la fonte présente aussi un moyen de reconnaître l'allure du fourneau, mais pour mieux juger de sa situation et pour savoir quelles correcions elle nécessite, on doit réunir toutes les indica-

tions fournies par la flamme du gueulard, celles du creuset, l'aspect de la tuyère, du laitier et du fer cru.

La fonte grise obtenue à une haute température, coule tranquillement, en sortant du foyer; elle est d'une couleur blanche éclatante sans être nuancée de jaune, et d'une liquidité parfaite qu'elle conserve très-long-temps. Après le refroidissement, ses arêtes sont vives, sa surface est plane \*. Si la fonte est très-grise, il s'en sépare du graphite, qui s'y attache sous forme de poussière. Convertie en objets minces, elle montre encore une couleur grise dans sa cassure, remplit les moules parfaitement, présente en coulant une surface homogène d'un éclat faible et non métallique.

A mesure que la chaleur du fourneau diminue, la couleur de la fonte liquide passe du blanc au rougâtre; son éclat, au moment où elle s'écoule, devient plus brillant. Sa surface présente de grandes taches mattes, qui sont d'autant plus considérables que la fonte se rapproche davantage de la grise. La fonte mêlée coule encore tranquillement sans lancer d'étincelles, mais elle se refroidit assez promptement et présente alors une surface concave, qui commence à se couvrir de soufflures \*\*.

La fonte blanche, extrêmement vive en sortant du foyer, jette beaucoup d'étincelles et paraît surpasser

<sup>\*</sup> La fonte grise, en sortant du foyer, a dans nos forges une couleur rouge d'autant plus intense que le fourneau est moins chaud. Refroidie, sa surface est concave: ce n'est que dans le cas où elle est très-peu liquide que la surface de la gueuse peut devenir plane ou même convexe, ce qui est très-rare, et alors ses arêtes sont arrondies. Le T.

<sup>\*\*</sup> La surface de la fonte mélée est ordinairement plane; il en existe cependaut qui prend une surface concave. Le T.

la fonte grise en liquidité; mais elle devient bientôt épaisse, montre en coulant un reflet rouge, brille de l'éclat métallique, se refroidit promptement et présente ensuite des arêtes arrondies et une surface concave; elle adhère bien plus fortement au ringard que la fonte grise: cette seule différence servirait à les distinguer l'une de l'autre \*.

Le fer cru qui contient du soufre, se reconnaît à la coulée par son odeur. Cette fonte disposée souvent à prendre une couleur jaunâtre, étant liquide, doit toujours être très-grise et très-chaude. En se figeant, elle se dilate au lieu de se retirer, jette beaucoup d'étin-

celles et se refroidit promptement \*\*.

Le fer cru que donnent les minérais phosphoreux ressemble en tout point à la bonne fonte, lorsqu'il est liquide et pendant le refroidissement; mais il prend un retrait plus considérable.

687. La fonte des fourneaux alimentés avec du coke, doit être obtenue à un haut degré de chaleur, à cause de la grande quantité de cendres et de soufre

Il me semble que dans la description de ces trois espèces de fontes, donnée par M. Karsten, il s'est glissé une erreur ou quelque

faute d'impression qui n'a pas été rectifiée. Le T.

<sup>\*</sup> La fonte blanche a une couleur blanche éclatante en sortant du creuset; refroidie, ses arêtes sont arrondies et sa surface devient convexe. Il s'en trouve toutefois qui, étant très-liquide, prend une surface plane ou même concave.

<sup>\*\*</sup> Toutes les fontes se dilatent d'une quantité plus ou moins grande en se figeant. Une observation journalière le prouve: les globes qui servent au moulage, ont presque les dimensions que les projectiles doivent avoir, après être refroidis; il faut donc que le diamètre de ces derniers, lorsqu'ils étaient à la chaleur blanche, c'est-à-dire immédiatement après avoir passé à l'état solide, ait été plus grand que celui du moule, puisqu'ils subissent un retrait considérable en se refroidissant. Le T.

même contenue encore dans ce combustible. Les métaux terreux et le soufre, qui entrent toujours dans sa composition, quelle que soit la température du fourneau, la disposent à se figer et à s'oxider plus vîte que le fer cru obtenu au charbon de bois. Trèsgrise et très-chaude, elle a une couleur blanche éclatante avec un léger reflet rougeâtre; sa surface est brillante d'étincelles qui se meuvent avec une grande rapidité, jusqu'à ce qu'elle ait passé à l'état solide. Cette fonte, qui est très-liquide, coule avec beaucoup de vivacité et remplit les moules parfaitement. Elle devient plus épaisse, se refroidit plus promptement et forme des arêtes moins vives à mesure que le reflet rougeâtre diminue et que la couleur blanche se nuance de jaune.

La fonte très blanche est tellement épaisse qu'elle peut à peine couler et qu'elle se fige à l'instant. On n'aperçoit qu'un léger mouvement à sa surface; elle

jette une lumière faible et rouge.

Si les cokes donnent beaucoup de fraisil, une grande quantité de cendres et peu de chaleur, il est presqu'impossible d'obtenir de la fonte réellement grise et grenue. En coulant, elle est toujours épaisse, s'oxide facilement et dégage un peu de flamme; elle montre dans sa cassure une couleur grise claire, une texture à facettes et un éclat métallique plus faible que celui de la fonte grise foncée dont la texture est grenue. Si l'on refond ce fer cru dans les fours à réverbère, il abandonne une partie des métaux terreux qu'il contient.

La fonte blanche, grenue et d'un éclat mat, se présente rarement dans les fourneaux alimentés avec le charbon de bois; mais elle se forme bien souvent dans les fourneaux à coke, sur-tout en été, lorsque les machines soufflantes ne donnent pas assez d'air, ou bien lorsque les foyers sont trop élargis.

De la fin du travail des hauts fourneaux.

688. Lorsque l'ouvrage s'est tellement élargi, que la fonte grise ne peut s'obtenir qu'à l'aide d'une forte dépense en combustible, et qu'il arrive de fréquens éboulemens, on est obligé d'interrompre le fondage et de mettre hors. On cesse alors de charger, et on laisse descendre toutes les matières. A mesure qu'elles s'affaissent, les charges arrivent avec plus de lenteur dans l'ouvrage, probablement parce que la pression exercée sur les couches inférieures est diminuée. Après l'écoulement de la fonte, il reste d'autant moins de métal sur la sole du fourneau, que la température a été plus élevée. Ces masses attachées à la pierre de fond sont demi-affinées et s'appellent massaux; on les concasse pour les refondre dans les hants fourneaux ou pour les traiter dans les feux d'affinerie.

L'ouvrage se reconstruit à neuf, ainsi que les étalages, du moins leur partie inférieure, lorsqu'on peut conserver le reste.

689. Si l'on est obligé de suspendre le travail, soit par défaut de charbon ou de minérai, soit pour cause de réparations, on ferme le gueulard et l'avant-creuset hermétiquement, on ôte la tuyère et l'on bouche le trou de la pierre avec de l'argile. Le vide qui se forme par l'affaissement des charges est rempli de temps à autre avec du charbon. Un fourneau à charbon de bois peut rester plusieurs jours dans cette

situation qui aurait plus d'inconvéniens pour les fourneaux à coke.

690. La durée d'une campagne est très-variable: elle dépend sur tout, à moins de circonstances particulières, de la qualité des matériaux employés à la construction du foyer et des parois. L'ouvrage et la cuve ont d'autant moins à souffrir de la chaleur, que la marche du travail est plus uniforme. Un fondage peut donc être terminé en peu de semaines, tandis qu'un autre peut se prolonger pendant plusieurs années.

691. La fonte se convertit en objets coulés, ou bien elle est mise sous forme de plaques et de prismes ou parallélipipèdes de 6 à 8 p. de longueur, de 10 à 12 pouces de largeur et de 2 à 4 pouces d'épaisseur, destinés pour les feux d'affinerie. Les plaques s'appellent floss, les prismes portent le nom de gueuses. Quelque essentiel qu'il soit de ne faire produire que de la fonte très-grise aux minérais traités avec du coke, on ne peut nier cependant que ce fer cru n'exige le plus de temps et de matières pour être converti en fer ductile. La fonte blanche ne donnerait que de mauvais fer; et pour l'améliorer, il faudrait faire encore une plus grande dépense en métal et en combustible. Pour réunir l'un et l'autre avantage, pour avoir une fonte pure et facile à traiter dans les feux d'affinerie, on cherche à n'obtenir dans certains pays, comme en Suède, que de la fonte grise, qu'on blanchit au sortir du fourneau, en l'arrosant avec de l'eau.

Il est hors de doute qu'il ne soit avantageux, sous le rapport de l'économie, de refroidir la fonte grise subitement, de la mettre sous forme de blettes et de la griller ensuite dans les fours à réverbère, avant de la soumettre à l'opération de l'affinage, afin de brûler une partie du carbone qu'elle contient. Les essais qui ont été faits en Silésie ont donné d'excellens résultats.

692. Quand on est obligé de puiser la fonte avec la poche et que le laitier ne peut s'écouler librement, il est toujours imprégné d'une grande quantité de globules de fer cru; ce qui arrive du reste pour toutes les scories de halage qu'on obtient en nettoyant le creuset. Cette fonte, qui se trouve encore en plus grande abondance dans les laitiers des flussofen et des stuckofen, en est retirée par le bocardage : on l'appelle fonte de bocard.

Le laitier qui s'écoule spontanément n'est pas mêlé de grains de fonte et n'a pas besoin d'être bocardé.

693. La consommation du fourneau en matières premières et le poids des produits, doivent être enregistrés tous les jours avec la plus grande exactitude.

Le charbon est reçu et chargé à la mesure, et comme la dose en est constante, il suffit pour en déterminer la consommation journalière, de prendre le total des charges notées par l'ouvrier qui les verse dans le

gueulard.

Les minérais sont aussi reçus à la mesure et livrés de cette manière aux employés des fourneaux, par jour ou par semaine. Un autre moyen de connaître la consommation des minérais et qui sert de vérification au premier, résulte du poids des charges, qu'on peut réduire en mesures, d'après des rapports connus. Si dans les usines il existe des ouvriers particuliers pour composer les charges, ils doivent noter les poids et les mesures. Ce qu'on dit des minérais s'applique aussi aux fondans. Le nombre des charges, le poids des minérais, le poids et le numéro des gueuses, sont donc

inscrits sur un tableau qui est dans l'usine. C'est à l'aide de ces situations journalières, qu'on peut composer l'état général du fondage, qui doit contenir les colonnes suivantes:

1°. Le numéro de la semaine, compté depuis le premier jour de la mise en feu;

2°. Le nombre des charges faites par jour;

3°. La consommation journalière de minérais exprimée en poids et en mesures;

4º. La consommation journalière de fondant;

5°. La consommation journalière de charbon;

6°. Le produit journalier;

7°. La pression du vent;

8°. Le nombre des coups de piston fournis par la machine soufflante, dans une minute;

9°. Des observations sur la nature des matières premières, la hauteur du thermomètre, celle du baromètre et les accidens survenus pendant le travail.

Un semblable registre tenu avec l'exactitude nécessaire, peut donner au maître de forges, les renseignemens les plus positifs sur la marche de ses opérations et sur les moyens qu'il doit employer, pour réduire ses minérais avec le plus de bénéfice possible. Il faut donc enregistrer aussi les dimensions du fourneau, de la cuve, des étalages, de l'ouvrage, et joindre des dessins à ces notes pour en faciliter l'intelligence.

694. Dans plusieurs usines on a essayé de déterminer le déchet, en pesant les minérais, le charbon, le fondant, le produit et le laitier; mais il est évident que cette manière de procéder ne peut donner aucun éclaircissement sur la marche du fondage, parce qu'il faudrait connaître avec la plus grande précision les quantités d'eau, de cendres, d'acide carbonique et

d'oxigène contenues dans les minérais, le combustible et le fondant; voilà précisément ce qu'il est im-

possible de savoir.

Il serait de la plus grande utilité qu'on dressat pour les hauts fourneaux, les flussofen et les stuckofen, qui sont connus, des tableaux de la consommation du charbon; mais il faudrait indiquer aussi avec exactitude les poids moyens des charbons séchés à l'air, donner les renseignemens les plus précis sur la nature de ces combustibles et sur la composition des minérais, sur les dimensions du fourneau, sur la quantité d'air qu'il recoit, sur la vîtesse du vent et sur le mode de travail suivi par le fondeur. M. de Marcher s'est livré à ces recherches pénibles; mais les tableaux qu'il a dressés, ne renferment pas les données les plus essentielles. Ces tableaux seraient particulièrement instructifs, si les fourneaux de dimensions différentes étaient alimentés avec les mêmes minérais et les mêmes charbons; mais il est peu d'usines où l'on puisse faire des observations comparatives avec une grande précision.

On ne devrait pas estimer la consommation de charbon au poids seulement; mais il faudrait l'évaluer sur-tout à la mesure, à cause de l'eau dont il est plus ou moins chargé. D'après les observations qu'on a faites, il paraîtrait que la quantité de charbon nécessaire pour obtenir une partie pondérée de fonte, varie entre 1 et 5 kilog.; prise à la mesure, la consommation de charbon serait de 0,79 à 1,85 mètres cubes par 100 kilog. de fonte; mais il est très-probable que ces données sont loin de s'accorder avec les nouvelles observations.

## DEUXIÈME DIVISION.

GÉNÉRALITÉS SUR LA REFONTE DU FER CRU ET LA FA-BRICATION DES OBJETS COULÉS.

695. L'art de jeter en moule consiste en général à donner aux métaux liquides des formes variées et déterminées par l'usage des objets que l'on veut fabriquer. Ces objets, lorsqu'ils sont en fonte, s'appellent fers coulés.

696. La fabrication des fers coulés a été connue avant l'usage des hauts fourneaux; il est probable que, versée dans les moules, la fonte a reçu des formes appropriées à nos besoins, aussitôt qu'on est parvenu à l'obtenir à l'état liquide. Les minérais traités d'abord dans les stuckofen et dans les foyers dits à la catalane, ne pouvaient donner un produit liquide, à moins que l'opération ne fût manquée en partie. Il faut donc croire que la première fois qu'on a fait usage de la fonte pour en fabriquer certains objets, on l'avait obtenue accidentellement. Dans les pays où l'on réduisait des minérais peu disposés à produire du fer liquide, l'art de mouler, connu plus tard, a dû faire aussi peu de progrès; c'est ce qui a eu lieu par-tout où l'on disposait de fers spathiques et d'oxides non mêlés de substances étrangères.

Après qu'on eut commencé à donner plus de hauteur aux stuckofen pour y traiter des minérais moins riches, quoique très-fusibles, il arriva souvent que le fer devint liquide; on essaya donc de le convertir en objets coulés, dont la fabrication fut perfectionnée depuis par suite de l'emploi des hauts fourneaux.

607. D'après les renseignemens que l'histoire nous a transmis, il paraît que l'argent est le métal qui le premier a été converti en objets coulés. Peut-être a-ton commencé dans le même temps à confectionner des vases d'or. Mais l'emploi du bronze a été connu plus tard. Le degré de perfection où l'art de jeter en moule était parvenu dans l'antiquité, nous est prouvé par les statues. Le plomb et l'étain sont trop mous et trop fusibles pour être moulés. Quant au fer, on ne peut affirmer d'une manière positive que les anciens n'en aient jamais fabriqué des objets coulés, mais l'histoire ne fournit aucune preuve de l'opinion contraire.

608. A peine avait-on connu l'emploi du fer moulé dans la vie domestique, qu'on a senti l'avantage qui pouvait en résulter pour les arts. Ce sont particulièrement les anglais qui en ont étendu l'usage : on leur doit les progrès rapides que l'art de mouler la fonte a faits depuis une cinquantaine d'années. Le fer cru a sur le cuivre ou sur le bronze les avantages suivans :

1°. Il est d'un prix moins élevé. Son usage peut donc devenir plus général que celui du bronze; au point que dans beaucoup de circonstances il peut

remplacer le bois et la pierre;

20. Il est plus réfractaire. On peut donc l'employer pour des objets destinés à subir un degré de chaleur qui mettrait le bronze ou le cuivre en liquéfaction ;

3°. Il est plus dur que le cuivre, du moins dans certaines circonstances. On peut donc s'en servir pour des enclumes, des marteaux, des pilons, des cylindres de compression, des fers de charrue et pour beaucoup d'objets soumis à un frottement considérable;

4°. Il est beaucoup plus liquide et prend moins de

retrait en se figeant. Il peut donc recevoir des impressions plus délicates que le bronze qui est plus épais et se retire dayantage en passant à l'état solide \*.

A ces avantages on peut opposer plusieurs inconvéniens: la fonte exige un degré de chaleur bien plus élevé, attaque les moules davantage et se fige plus vîte que le bronze. C'est par ces deux dernières raisons qu'il est très-difficile de couler les statues colossales en fer, parce qu'on a besoin de ménagemens sans nombre pour confectionner les moules, pour y conduire le métal liquide, pour les remplir promptement et pour offrir des issues à la vapeur : l'ouvrage serait manqué, si une partie de la statue se figeait avant que le moule fût rempli en entier.

699. La fonte que l'on veut convertir en objets

moulés doit avoir les qualités suivantes :

1°. Elle doit être très-liquide, se figer le moins vîte possible, afin de remplir les moules parfaitement;

2°. Refroidie, elle ne doit pas avoir de soufflures intérieurement ni présenter des inégalités à sa surface;

3°. Lorsqu'elle est destinée à recevoir des impressions délicates, elle ne doit pas dégager beaucoup de graphite en se figeant, parce que la netteté des contours en souffrirait;

4°. Il faut qu'après le refroidissement elle soit le

moins aigre possible;

5°. Convertie en objets qui doivent être travaillés au foret et à la lime, elle ne doit pas avoir une trèsgrande dureté après le refroidissement; mais elle doit posséder un peu de malléabilité;

6°. Il ne faut pas que, douée d'un excès de chaleur,

<sup>\*</sup> La fonte, sur-tout lorsqu'elle est grise, ne se retire point du tout; elle se dilate. Voyez la dernière note du paragraphe 686. Le T.

elle puisse attaquer les moules, ce qui dégraderait la surface de l'objet;

70. Employée pour des objets durs, elle ne doit pourtant pas devenir aigre : il faut qu'elle soit tenace malgré sa dureté;

8°. Elle doit prendre peu de retrait, afin que les proportions entre les parties de l'objet ne soient point altérées;

9°. Il ne faut pas qu'elle soit poreuse, sur-tout si dans les objets moulés on fait bouillir des liquides.

700. D'après ce qui vient d'être dit, on voit évidemment que c'est la fonte grise qui est la plus propre à la fabrication des objets moulés. La fonte blanche des minérais manganésifères, lors même qu'elle est très-raffinée, ne peut servir au moulage, parce qu'elle est épaisse, se fige vîte et devient trop aigre après le refroidissement. La fonte blanche provenant d'une surcharge de minérai offre les mêmes inconvéniens, sur-tout lorsqu'elle est très-crue; on ne peut l'employer, puisqu'elle ne remplit pas les moules, qu'elle est trop aigre et trop cassante. La fonte blanche matte et raffinée, à moins d'être trop froide, peut servir à la fabrication des objets qui demandent une grande dureté, comme les cylindres, les enclumes, les pilons des bocards, etc., attendu qu'elle n'a pas l'aigreur de la fonte blanche ordinaire. On pourrait en couler aussi des cloches, mais on l'obtient rarement dans les fourneaux à charbon de bois, probablement parce que le passage d'une espèce de fer cru à l'autre, est trop rapide. C'est pour cette raison que la fonte provenant d'un refroidissement du fourneau, se compose ordinairement de fonte blanche et de fonte grise mêlées ensemble. Ce n'est point à dessein non plus qu'on

l'obtient dans les fourneaux à coke, parce qu'elle ne peut guères servir au moulage et qu'elle donne de mauvais fer.

La fonte très-grise dégage beaucoup de graphite pendant le refroidissement, ce qui la rend poreuse; on ne peut donc l'employer pour la confection des objets délicats. Le fer cru des fourneaux à coke ne peut servir non plus à la fabrication des pièces qui exigent une grande compacité: chargé de métaux terreux dont une partie, combinée probablement avec du carbone, est mise à nu par le refroidissement, il se crévasse par le contact de l'air. Lorsque cette fonte se refroidit hors du contact de l'air, il se forme dans son intérieur des cristallisations qui produisent des solutions de continuité. Ce phénomène, suite d'un refroidissement inégal, a lieu rarement dans les objets qui sont trèsgros ou très-minces: dans le premier cas, la fonte est très-liquide, échauffe le moule suffisamment et se refroidit alors à la fois dans toute l'épaisseur de sa masse; dans le deuxième, sa congélation est pour ainsi dire instantanée.

701. La fonte raffinée ne contenant pas une grande dose de métaux terreux, n'est pas disposée à prendre une texture cristalline; ce qui ressemble à cette forme au premier abord, ce sont des lames de graphite qui s'accumulent par le refroidissement dans l'intérieur de la masse \*. Les cristallisations se rencontrent fré-

<sup>\*</sup> Ces formes cristallines très-fréquentes dans les bombes, sont rares dans les obus et dans les flasques. Parmi 38 bombes de 10 et de 12 pouces que j'ai fait briser, et qui se trouvaient rebutées pour d'autres raisons, j'en ai trouvé un tiers qui présentaient dans leur cassure des cristallisations colorées en jaune, en cramoisi, etc. Gelles des obus, si toutefois ce sont des cristallisations, ont rarement une couleur particulière. Le T.

quemment dans la cassure de la fonte blanche qui provient d'une surcharge de minérai, lors même qu'elle est assez pure, ainsi que dans toutes les fontes chargées de métaux terreux. Mais la matière cristalline ne renferme jamais du graphite; elle se compose de fonte blanche qui contient toujours une forte dose de métaux terreux, quand bien même la masse du métal est très-pure.

Ces métaux peuvent donner au fer cru des propriétés toutes particulières; ils en favorisent l'oxidation lorsqu'il est liquide, lui donnent une couleur plus claire dans sa cassure et changent la texture grenue en un tissu à facettes. Il ne faut donc jamais employer une semblable fonte pour la fabrication des objets coulés.

Les formes cristallines qu'on voit dans l'intérieur des bouches à feu s'appellent taches de cristallisation. Ces taches peuvent se rencontrer aussi dans la meilleure fonte, sur-tout lorsqu'elle se rapproche du fer malléable.

702. La fonte du fer rouverin est la moins convenable pour la fabrication des objets coulés, quoiqu'elle se dilate en se refroidissant: mais elle est trop disposée à prendre des soufflures et à devenir caverneuse; elle se refroidit promptement et ne possède jamais une grande liquidité.

La fonte du fer tendre, douée d'une liquidité parfaite qu'elle conserve long-temps, convient particulièrement pour objets moulés: elle peut recevoir les impressions les plus fines, coule tranquillement et ne corrode pas les moules, si on la laisse reposer un instant avant de la verser. Du reste, elle a le défaut d'être cassante; il ne faut donc pas l'employer pour des pièces qui doivent offrir une grande résistance. Cette fonte, lorsqu'elle est blanche, est encore assez liquide pour remplir les moules; mais on ne doit pas la convertir en fer coulé à cause de son extrême fragilité. Il est arrivé souvent que des projectiles confectionnés avec du fer cru de cette espèce, ont éclaté en sortant de la bouche à feu. La fonte grise du fer tendre peut servir pour la fabrication des boulets. Pour ce qui est des projectiles creux, il serait possible qu'ils n'offrissent pas assez de résistance à l'explosion de la poudre, si la fonte était très cassante. Cette espèce de fer cru est convertie avec avantage en poterie, en poêles, en objets d'ornemens; mais on ne doit pas en couler des machines \*.

703. Il est évident qu'une fonderie se trouve placée le plus avantageusement auprès de hauts fourneaux, parce que la fonte est alors toute préparée pour être versée dans les moules (659, 660). Mais si l'on était réduit à n'employer que la fonte de première fusion, les objets confectionnés n'auraient pas tous les qualités requises. En ne traitant que des minérais de fer tendre, on ne pourrait couler des bouches à feu ni des parties de machines exposées à des secousses. En fondant des minérais pyriteux ou de qualité médiocre, on serait obligé de maintenir le fourneau à un haut degré de chaleur, afin d'obtenir de bons résultats dans les feux d'affinerie; mais alors la fonte serait très-grise, poreuse, douce et deviendrait impropre à la confection des choses qui demandent une

<sup>\*</sup> La plus mauvaise fonte du fer tendre peut servir pour la fabrication des obus et des bombes. Quant aux boulets, on ne doit les confectionner qu'en honne fonte grise, à cause du rebattage : mais nous reviendrons sur cet objet. Le T.

certaine dureté, ou des objets qui doivent être minces et délicats, parce que leurs angles ne seraient pas assez vifs. Si dans ce cas on voulait rendre la fonte moins grise, elle perdrait de sa ténacité, deviendrait dure et ne se laisserait plus entamer par la lime ou le foret, chose indispensable pour une foule de pièces. Il est d'ailleurs dangereux et peu économique de refroidir le fourneau et de le maintenir en cet état.

704. Une fonderie doit avoir à sa disposition les diverses espèces de fontes propres à tous les articles qui sont demandés par le commerce. On ne peut obtenir cet avantage qu'en refondant le fer cru, afin de ne pas troubler l'allure du fourneau, qui doit être ré-

glée d'après d'autres considérations.

Si l'on se trouve dans une situation assez avantageuse, pour pouvoir convertir la fonte en un certain nombre d'objets dont le débit est assuré, comme par exemple, en poêles et poterie, on n'a pas besoin de se pourvoir de fonte de seconde fusion, nécessaire dans les usines où l'on veut fabriquer toutes les pièces demandées. Comme on ne peut vider le creuset du haut fourneau que deux fois ou tout au plus trois fois dans les vingt-quatre heures, et comme tous les moules doivent être préparés pour le moment de la coulée, on serait obligé de se procurer un matériel immense et très-dispendieux, et une grande quantité de mouleurs, tantôt surchargés de travail et tantôt oisifs, si l'on voulait fabriquer un grand nombre d'obiets; une semblable disposition serait donc pleine d'inconvéniens. Si la fabrication ne roulait que sur peu d'articles, il serait facile d'occuper les mouleurs d'une coulée à l'autre, et de se procurer le matériel nécessaire pour employer toute la fonte du haut fourneau; mais quels que soient les bénéfices qu'on retire de ce genre de travail, on ne peut nier qu'il ne soit extrêmement imparfait sous le rapport technologique.

705. Les hauts fourneaux qui sont grands, qui d'ailleurs ont une forme appropriée à la nature des minérais et des combustibles, et qui sont pourvus d'une forte machine soufflante, méritent la préférence sur ceux qui ont de faibles dimensions, tant pour l'économie en charbon que pour la qualité et la quantité des fontes qu'ils produisent; mais on est obligé d'entretenir les premiers constamment à un haut degré de chaleur, parce qu'un refroidissement est bien plus dangereux pour ceux-ci que pour ceux-là. Les dérangemens ne peuvent arriver du reste, dans les fourneaux d'une élévation considérable, que par une grande négligence des ouvriers, ou par une construction trèsvicieuse, tandis qu'ils sont très-fréquens dans les fourneaux qui ont une petite capacité.

Lorsque les hauts fourneaux sont alimentés avec du coke et qu'ils ont la hauteur convenable, la fonte qu'ils donnent est ordinairement trop grise, ou, selon l'expression des ouvriers, trop limailleuse, pour être convertie en petits objets moulés, parce que le graphite qui se sépare du métal par le refroidissement, reste mélangé dans la masse et la rend trop poreuse. On ne peut donc employer cette fonte ni pour des pièces qui doivent être dures, ni pour des objets délicats dont les contours exigent une grande netteté.

On pourrait fondre avec cette espèce de fer cru des bouches à feu, ce qui a lieu dans plusieurs usines, mais la porosité jointe à l'impureté de cette fonte, qui contient toujours beaucoup de métaux terreux, si la réduction se fait avec le coke, lui fait préférer ordinairement la fonte de seconde fusion, qui est plus compacte, plus pure et plus tenace.

706. Il existe donc plusieurs raisons qui forcent de refondre le fer cru, lorsqu'on veut le convertir en

objets coulés:

1°. Pour avoir continuellement de la fonte liquide à sa disposition, afin de ne pas être forcé d'augmenter outre mesure le matériel et le nombre des ouvriers;

2°. Pour pouvoir se procurer la fonte qui convient le plus à chaque espèce d'objet qu'on veut mettre en

fabrication;

- 3°. Pour pouvoir couler de fortes pièces, qui demandent plus de fonte que le creuset du haut fourneau n'en contient ordinairement. Si dans ce cas on n'a point de foyer pour refondre le fer cru, on est obligé de retenir la fonte dans l'ouvrage; ce qui peut avoir de graves inconvéniens pour les fourneaux à coke. En Suède, où l'on coule souvent des bouches à feu avec de la fonte de première fusion, on accolle deux fourneaux l'un à l'autre; mais ce moyen n'est pas toujours praticable: et si l'on augmente la capacité du creuset, on dérange toujours la régularité du travail et l'on consomme une plus grande quantité de charbon;
- 4°. Pour construire des fonderies dans le voisinage des villes, des rivières navigables et dans les lieux où l'on ne pourrait établir des hauts fourneaux, quoiqu'il y existe beaucoup de manufactures qui assurent le débit des marchandises.
- 707. Les fonderies présentent beaucoup d'avantages lorsqu'on peut les joindre aux hauts fourneaux. On est alors à même de se procurer toujours de bonne fonte et d'économiser les frais d'une autre fusion, pour une

foule d'objets qu'on peut couler en fonte de haut fourneau sans nuire à leur qualité. Il existe d'ailleurs des marchandises dont le prix est si bas, qu'elles ne pourraient se confectionner avec la fonte de seconde fusion.

Les moyens qu'on emploie pour former et remplir les moules sont les mêmes, soit que le fer cru sorte immédiatement des hauts fourneaux, soit qu'il ait subi une seconde fusion. On les remplit en y dirigeant la fonte liquide par des rigoles, ou bien en la versant avec des poches. Les moules des gros objets doivent être enterrés dans le sable, qui est ensuite damé à l'entour, afin qu'ils puissent offrir plus de résistance à l'effort de la fonte qui tend à les rompre. Ces moules sont donc placés plus bas que le trou de la coulée, qui d'ailleurs est toujours à une certaine hauteur au-dessus du sol de l'usine, pour que les rigoles puissent recevoir une pente convenable.

708. Si d'après cela nous supposons que le fer cru ne soit pas employé en sortant du haut fourneau, nous pourrons diviser l'art de la fonderie en deux parties : l'une traitera des procédés qu'on doit suivre pour refondre le métal, et l'autre enseignera les moyens de lui donner les formes voulues.

## DE LA REFONTE DU FER CRU.

709. On suit trois méthodes pour mettre le fer cru en liquéfaction: on peut le refondre, soit dans des creusets couverts placés au milieu de charbons embrasés, sur la grille d'un fourneau à vent; soit dans de petits fourneaux appelés fourneaux à manche activés par des soufflets, et dans ce cas, le métal chargé avec le charbon par lits alternatifs, se rassemble lorsqu'il est liquide, dans la partie inférieure de la cuve; soit dans un four à réverbère pourvu d'une grille sur laquelle se place le combustible, dont la flamme conduite dans un espace séparé, liquéfie la fonte, qui coule dans une cavité, un creuset pratiqué à l'autre extrémité de la sole.

Ces diverses méthodes modifient plus ou moins les qualités de la fonte.

710. Fondu dans des creusets, le fer cru subit le moins de changement, parce qu'il n'est en présence immédiate ni avec le charbon ni avec l'air atmosphérique. Cependant on ne peut empêcher entièrement le contact de ce fluide, à moins de couvrir le métal d'une couche de substances vitrifiables, ce qu'on ne fait pas ordinairement, pour raison d'économie: il faut donc qu'une partie passe à l'état d'oxide.

Dans les fourneaux à manche, le fer cru se trouve exposé à l'influence immédiate du carbone; mais il est fondu si rapidement qu'il ne peut former avec ce dernier une nouvelle combinaison. La conversion de la fonte blanche en fonte grise exige d'ailleurs un degré de chaleur qu'on ne pourrait guère atteindre dans ces sortes de foyers. Il arrive quelquefois, surtout immédiatement après la mise en feu, que la fonte grise devient blanche; mais le phénomène contraire est très-rare: il demanderait une si haute température que le fourneau en serait fortement endommagé. Les cendres et les pierres de la cuve mises en fusion, forment une scorie réfractaire qui entraîne une grande partie de fer en vitrification, et qui nécessite l'interruption du fondage, après que le fourneau s'est trouvé plusieurs heures en activité. Les modifications

que subit la fonte dans ces foyers, par la présence du carbone, sont donc presqu'insensibles. Son grain, lorsqu'elle est grise, devient ordinairement plus fin et plus serré. Il paraît que le graphite interposé entre les particules du fer cru, est ou chassé ou dissous plus uniformément par une seconde fusion.

Dans les fours à réverbère, le fer reste exposé entièrement à l'action de l'air. Nous avons déjà parlé (121) des modifications que subissent la fonte grise et la blanche dans ces foyers de fusion. La première, lorsqu'elle est fondue rapidement, n'éprouve qu'un faible déchet et ne devient pas plus cassante, bien que plusieurs métallurgistes aient prétendu le contraire; elle acquiert une plus grande ténacité, sans prendre une dureté telle qu'on ne puisse la travailler à la lime ou au foret \*. Plus on la refond souvent, plus sa couleur s'éclaircit sans pouvoir atteindre cependant celle de la fonte blanche; sa texture reste grenue et ne passe jamais au tissu lamelleux : preuve évidente qu'elle se rapproche du fer affiné. A mesure que sa couleur s'éclaircit, sa dureté et sa ténacité vont en augmentant. Ce fer cru convient particulièrement pour des cylindres de compression, pour des enclumes, etc., sur-tout lorsqu'on a soin de tremper ces objets après qu'ils sont achevés. Il serait aussi très-propre à la confection des

<sup>\*</sup> La fonte grise refondue dans un creuset prend une grainure plus fine; et si à l'état liquide elle se trouve refroidie subitement, elle se change avec plus de facilité en fonte blanche. Refondue dans un fourneau à manche, elle devient d'ordinaire plus blanche et plus dure qu'elle ne l'était avant la deuxième fusion. Refondue dans un four à réverbère et refroidie avec beaucoup de lenteur, elle acquiert plus de douceur et de ténacité. Voyez le mémoire joint au premier volume, page 459 à 462. Le T.

bouches à feu, si l'on n'y trouvait pas des cristallisations fréquentes, que cependant on ne peut pas attribuer à des métaux terreux, mais qui n'en font pas moins rebuter les pièces fabriquées avec la fonte la plus tenace.

711. Il faut donc qu'une bonne fonderie puisse disposer à la fois d'un haut fourneau, de fourneaux à vent, de fourneaux à manche et de fours à réverbère. Les creusets qui ne servent qu'à liquéfier de petites quantités de fer, pour la fabrication des objets de quincaillerie, des boutons, des boucles, des médailles, etc., etc., ne s'emploient que dans le cas où les besoins en fonte ne sont pas assez grands pour qu'on mette les fourneaux à manche en activité. La fonte tirée de ces derniers peut servir du reste à la fabrication de presque toutes les pièces; ces foyers offrent d'ailleurs l'avantage de fournir presqu'à tous les instans, de la fonte liquide et d'occuper par conséquent les mouleurs, sans qu'on ait besoin de se pourvoir d'une si grande quantité de modèles et de châssis.

Les fours à réverbère sont indispensables lorsqu'on veut couler de gros objets qui exigent beaucoup de fonte, et qui doivent être durs, tenaces et compactes. Ces foyers, s'ils étaient construits de manière que la fonte liquide pût se puiser à la poche, remplaceraient au besoin les fourneaux à manche.

## DE LA REFONTE DU FER CRU DANS DES CREUSETS.

712. La liquéfaction de la fonte dans des creusets, est une opération très-simple, qu'on peut exécuter facilement et par-tout où l'on dispose d'une cheminée. Les fig. 18 et 19 représentent la coupe et l'élévation d'un fourneau à vent, composé d'une cuve A de 63

centimètres de hauteur, de forme prismatique ou cylindrique, pourvue d'une grille B et fermée au dessus par une plaque C qui a une position inclinée à l'horizon et qui est percée d'une ouverture par laquelle on peut introduire dans le foyer les creusets remplis de fonte, les disposer sur la grille et les retirer après que la fusion est achevée.

Aussitôt que le creuset est placé, on ferme l'ouverture avec une plaque de fonte qui se meut en tiroir, et l'on fait passer la fumée dans la cheminée E, par le canal incliné D qu'on appelle le rampant. On arrive au cendrier F par une porte pratiquée dans la face antérieure du mur, immédiatement au-dessous de la grille; c'est à l'aide de cette porte qu'on peut gouverner le feu, augmenter ou diminuer le tirage. Le rapport des dimensions de la porte du cendrier à la surface de la grille, à la hauteur de la cheminée et à la qualité du combustible, ne peut être déterminé que par l'expérience. L'air doit passer sous la grille avec une certaine vîtesse; si l'ouverture qui sert à établir le courant d'air est trop grande, une partie des charbons brûlent sans développer le maximum de chaleur; si elle est trop petite, la combustion n'est pas assez active. Pour mieux régler le tirage, on établit un registre à l'entrée du rempant D, afin qu'en ouvrant ce dernier plus ou moins, on puisse accélérer ou retarder à volonté le dégagement de la fumée et de la chaleur. Le courant sera le plus rapide possible, si, en fermant la porte du cendrier, on met la grille en communication immédiate avec l'air extérieur, à l'aide d'un conduit ou porte-vent.

713. Le nombre des creusets qui peuvent être chauffés à la fois, dépend de leurs dimensions et de

celles du fourneau. Les creusets se placent sur des supports réfractaires de 75 à 105 millim. d'épaisseur, afin qu'ils ne soient pas refroidis par le contact immédiat du courant d'air ni exposés à se briser, et afin qu'ils puissent chauser plus uniformément.

714. Les creusets sont confectionnés soit avec de l'argile réfractaire, tels que les creusets de Hesse, soit avec du graphite, comme les creusets d'Ips. Ces derniers sont les plus coûteux, mais on doit les préférer aux premiers: le fer s'y trouve mieux garanti contre l'oxidation, ce qui diminue le déchet. Des creusets de bonne qualité résistent à plusieurs fondages. Ils ne contiennent jamais au delà de 10 à 15 kilog. de fonte; s'ils pouvaient en renfermer davantage, ils cesseraient d'être maniables, et soumis à un haut degré de chaleur, ils seraient trop exposés à se fendre.

715. On peut se servir pour combustible, du charbon de bois ou du coke. Si l'on fait usage du premier, il faut donner aux fourneaux plus de 63 centim. de hauteur, et il faut d'ailleurs remplacer ce combustible par de nouvelles charges à mesure qu'il descend, ce qui augmente considérablement les frais de l'opération; on ne doit donc l'employer que dans les pays où le bois a peu de valeur. Il est probable que 100 kilog. de fonte demanderaient pour être liquéfiés, 5200 à 6600 décim. cubes de charbon végétal, c'est à-dire 7 ou 8 fois autant qu'il en faut pour la préparation du fer cru dans les hauts fourneaux.

L'emploi du coke est bien plus avantageux que celui du charbon de bois. Cependant, d'après les méthodes imparfaites suivies jusqu'à présent, on brûle pour refondre 100 kilog. de fer cru, 660 à 990 décim. cubes de coke. Au reste, on ne peut en dé-

terminer la consommation d'une manière bien précise, parce qu'elle n'est pas en proportion avec la capacité des creusets ni avec le poids de la fonte qu'ils contiennent. Si l'opération se faisait en grand et que les fourneaux fussent construits à l'insitar de ceux qui servent à liquéfier le cuivre jaune, on fondrait plus de métal à la fois, sans brûler plus de charbon.

Si l'on trouvait un débit considérable de petits objets de fer coulé, dans un endroit où pour une raison quelconque on ne pourrait établir ni fourneau à manche ni four à réverbère, on pourrait liquéfier la fonte dans un fourneau à vent, semblable à ceux qui servent à fondre le bronze.

716. Dans les fourneaux qui peuvent contenir deux creusets, on brûle beaucoup de charbon inutilement, sur-tout dans les coins de la cuve. On doit donc resserrer cette dernière le plus possible, la rendre plutôt ronde que carrée, et employer toujours trois creusets ou bien un seul qui ait de grandes dimensions.

717. On ne doit jamais refondre de la fonte blanche, parce qu'elle ne devient pas très-liquide et qu'elle s'épaissit par la moindre diminution de température, inévitable lorsqu'on sort le creuset du fourneau : une grande partie du métal reste alors attaché aux parois du vase. Elle ne peut d'ailleurs prendre les empreintes délicates essentiellement exigées dans la fabrication des objets de luxe.

La fonte qu'on veut liquéfier dans les creusets ne peut jamais être trop grise, sur tout quand on ne la couvre pas d'une couche de matières vitrifiables. On ferme ces vases ordinairement avec le fond d'un vieux creuset; mais ce couvercle, qui suffit pour empêcher le combustible de se mêler avec le métal, ne peut préserver ce dernier du contact de l'air atmosphérique. L'oxidation qui en résulte augmente avec le temps qu'on emploie pour mettre la fonte en fusion; parce que, à l'état solide, elle présente beaucoup de surface: c'est une raison de concasser le fer cru en petits morceaux pour en hâter la liquéfaction. On diminuerait le déchet en chargeant la fonte dans des creusets rouges de feu, mais il en résulterait une trop grande consommation de charbon. Il vaut donc mieux couvrir le fer avec de la poussière de charbon trèspure, si l'emploi d'un flux vitrifiable est dispendieux.

718. La fonte grise, qui exige pour entrer en fusion plus de chaleur que n'en demanderait la fonte blanche, devient plus liquide et conserve sa liquidité plus long-temps. Tenue en bain et devenue blanchâtre dans sa cassure, elle est plus réfractaire que la fonte grise ordinaire; mise ensuite en fusion à une haute température, elle devient cependant très-liquide, se fige plus tôt que cette dernière, et pourtant moins vite que la fonte blanche. On ne peut s'en servir pour la refondre dans des creusets; il en est de même de la fonte blanche matte obtenue dans des fourneaux à coke, qui, sans être dérangés, manquaient de chaleur. Cette dernière, qui est d'autant plus difficile à fondre qu'elle est privée d'une plus grande partie de son carbone, se rapproche de la fonte blanche ordinaire; elle se fige plus tard, quoique très promptement, et peut acquérir aussi une plus grande liquidité.

719. On devrait croire que la fonte, et sur-tout la grise, refondue rapidement et couverte de poussière de charbon, ne subirait pas un déchet considérable.

Ce déchet est néammoins de 25 à 33 pour cent; mais la plus grande partie de cette perte doit être attribuée au fer répandu dans l'usine, mêlé avec les scories et attaché aux parois des creusets. La partie du métal entré en vitrification ne devrait jamais s'élever au dessus de 5 pour cent. Pour la diminuer autant qu'il est possible, on doit nettoyer les morceaux de fonte, enlever la terre et les grains de sable qui peuvent être attachés à leur surface. La plus grande perte résulte d'une dispersion de fonte qu'il est impossible d'éviter.

Le déchet de la fonte blanche serait plus considérable encore, parce que la majeure partie resterait

attachée au creuset.

720. On peut proportionner la quantité de combustible chargé dans le fourneau, au poids de la fonte que l'on veut mettre en fusion, pour ne pas occasionner une dépense inutile, et pour produire cependant le degré de chaleur convenable; mais il faut exercer une surveillance très-active; car les ouvriers qui, d'ordinaire sont très-négligens, se soumettent difficilement à ces sortes de considérations. On doit préférer pour cette raison des fourneaux étroits et hauts, plutôt que larges, afin qu'il soit plus facile d'en régler le chargement. Dans ce cas, on brise les cokes, pour ne les employer qu'en fragmens qui aient au plus deux pouces cubes de volume; parce que les gros morceaux laissent entre eux de trop grands interstices et que l'air froid frappant alors les creusets peut en déterminer la rupture ou du moins retarder la liquéfaction de la fonte.

721. Il résulte de ce qu'on vient de dire, que les procédés qu'on suit pour liquéfier la fonte dans des creusets, sont extrêmement simples; mais l'achat de ces vases, la consommation du charbon et le déchet

de la fonte, les rendent très-dispendieux: on ne peut donc fabriquer de cette manière que de petits objets. Des marchandises d'un poids plus considérable et dont le prix n'est pas assez élevé, ne peuvent supporter ces dépenses qui surpassent deux fois la valeur de la fonte. On ne pourrait d'ailleurs refondre dans les creusets une grande quantité de fer cru par les raisons que nous avons citées au paragraphe 714.

## DE LA REFONTE DU FER CRU DANS DES FOURNEAUX A CUVE.

d'abord en contact immédiat avec les charbons ou dans des creusets. D'après le témoignage de Réaumur, on se servit en France de creusets, au commencement du siècle dernier. Ces creusets furent placés le plus souvent devant la tuyère d'un feu de maréchal, comme ceux qui servent à faire des essais. On brûlait de cette manière peu de charbon; mais on ne pouvait liquéfier que 2 ou 3 kilog. de fer dans un de ces vaisseaux, qui, pour chauffer uniformément, ne pouvaient avoir qu'une faible capacité.

On fit usage en France, à la même époque, de petits fourneaux portatifs de 16 à 24 pouces de hauteur et de 6 à 9 pouces de diamètre. Activés par plusieurs soufflets à main, ils ne purent liquéfier que de petits morceaux de fonte stratifiés avec le charbon. Ces fourneaux faits en argile réfractaire se composaient de deux pièces principales, dont l'une de forme conique était la cuve, et l'autre le creuset, appelé aussi la poche, où la matière liquide se rassemblait : elles s'ajustaient parfaitement ensemble; leur jointure où

l'on pratiquait le trou qui donnait entrée au courant d'air, était lutée. Tous les creusets et même les vieux pots, pourvu qu'ils fussent solides et réfractaires, pouvaient servir comme poche, et la partie supérieure se construisait avec des débris de creusets, dont les pièces annulaires posées l'une sur l'autre, étaient liées ensemble avec de l'argile.

Pour fondre dans ces fourneaux, on plaçait la partie inférieure sur un châssis en fer pourvu d'une anse mobile, qu'on pouvait lever ou abattre. Après avoir placé la cuve sur le creuset, on y jetait d'abord quelques charbons incandescens; on remplissait ensuite tout le fourneau de ce combustible, et l'on faisait agir les soufflets. A mesure que le charbon descendait, on introduisait de nouvelles charges dans la cuve, jusqu'à ce que les parois extérieures fussent rouges de feu. C'est alors seulement qu'on chargeait le métal concassé en petits fragmens. On faisait varier le poids des charges d'après l'aspect de la tuyère; si les matières vues à travers ce trou étaient trèsblanches, on augmentait la dose de fer cru; on la diminuait, si la couleur inclinait au rouge. La fonte se figeait quelquefois dans le creuset, et alors on avait beaucoup de peines à la remettre en fusion. Lorsqu'on s'apercevait que toute la poche était remplie, le fondeur laissait descendre les charges, enlevait la cuve, retirait les scories de la fonte, soulevait par l'anse toute la partie inférieure y compris le châssis, et versait le métal dans les moules.

On perfectionna ces fourneaux en composant la cuve et la partie inférieure, de carcasses en fer forgé, dont les vides furent remplis avec de l'argile réfractaire. La cuve put supporter alors un grand nombre de fondages, et l'on n'eut plus qu'à réparer la poche de

temps à autre.

En détachant la cuve du creuset, on perdait du temps et le fourneau se refroidissait. Réaumur imagina donc pour cette raison, de ne séparer les deux parties qu'en cas de réparation. Il pratiqua dans le fourneau, à la hauteur et vis-à-vis de la tuyère, un trou qu'on bouchait pendant le fondage, et qui servait à l'é-coulement de la fonte lorsque le creuset se trouvait rempli. Le fourneau suspendu verticalement sur deux tourillons mobiles, placés dans des crapaudines, pouvait alors recevoir une position inclinée, pour verser toute la fonte dans les moules; avant de le renverser, on débouchait le trou de la coulée.

723. Les dimensions de ces fourneaux dits à manche ont augmenté successivement jusqu'à ce que leur hauteur ait été portée à 3 mètres. Ce sont encore les anglais qui ont perfectionné la refonte du fer cru dans ces foyers. Au lieu de les renverser, comme on l'a pratiqué long-temps en suivant le procédé de Réaumur, ils ont fini par faire le trou de la coulée au niveau de la sole, de sorte que la fonte peut s'écouler sans qu'il soit nécessaire d'incliner le foyer à l'horizon; ce qui est un avantage incontestable: on peut se passer, de cette manière, des machines qu'il fallait employer pour manœuvrer le fourneau, et l'on n'est plus forcé d'interrompre le fondage pour procéder à la coulée. Il est vrai qu'on a donné de si grandes dimensions à ces foyers, que le creuset peut contenir plus de 500 kilog. de fonte; l'interruption du travail pendant la coulée serait donc peu de chose. Mais il ne serait pas moins vrai que pour remettre le fourneau en activité, il faudrait le remplir de combustible, ce qui occasionnerait une dépense qu'on épargne avec les fourneaux immobiles. Selon Norberg, on emploie 0,33 mètres cubes de charbon de bois pour refondre 100 kilog. de fer cru; ce qui est une très-grande consommation.

Le refroidissement du foyer, suite inévitable de la cessation du fondage, doit favoriser aussi l'oxidation du fer et augmenter le déchet de la fonte dans les fourneaux mobiles.

Les moyens qu'on emploie pour suspendre et manœuvrer les fourneaux mobiles, deviennent plus compliqués et plus dispendieux à mesure qu'on en augmente les dimensions. Il est essentiel que l'axe des tourillons passe par le centre de gravité. L'enveloppe extérieure, y compris le fond, se compose d'un système de plaques en fonte dont l'ensemble a une forme arrondie comme celle d'un œuf; c'est dans cette enveloppe creuse que l'on construit le fourneau avec des pierres réfractaires, de la même façon que le fourneau à manche qui est immobile: l'un et l'autre sont activés aussi de la même manière.

724. Le fourneau, pl. 4, fig. 20 et 21, repose sur des fondations A de 57 à 63 centimètres de hauteur, terminées ordinairement par une plaque de fonte qui est pourvue d'un rebord auquel on fixe les plaques latérales ou le cylindre C. Cette plaque de fond a une forme annulaire, étant percée au centre d'un trou dont le diamètre est égal à celui de la cuve. L'extrémité supérieure est terminée par une plaque semblable, dont le rebord sert à retenir les plaques latérales jointes aussi entre elles par des rebords i, fig. 21. Si l'enveloppe se compose de plusieurs cylindres, on les assemble de la même manière, fig. 22. Peu importe

au reste la manière de revêtir le fourneau extérieurement. On lui donne une enveloppe en fonte plutôt qu'en pierres, afin qu'il prenne moins de place dans l'usine et qu'il n'exige pas de très-profondes ni de très-larges fondations. Cette enveloppe peut donc se construire avec de vieilles plaques d'une forme quelconque, pourvu qu'on parvienne à les réunir solidement avec des crampons et des barres de fer. Si l'emplacement le permet, on construit la partie inférieure de l'enveloppe en pierres, sur lesquelles on appuie les plaques; quelquefois aussi on fait le contraire.

725. C'est dans cette enveloppe que l'on construit le fourneau avec des briques réfractaires, fig. 20 et 21. On remplit l'espace qui reste entre les briques et les parois, avec du poussier ou des cendres, pour diminuer les pertes de chaleur. La sole F, confectionnée en sable quartzeux très-pur, battu en forme de pisé, recoit une inclinaison vers le trou de la coulée, afin que la matière liquide puisse s'écouler entièrement. La hauteur de la tuyère au-dessus de la sole est de 39 à 52 centimètres. Le trou de la coulée a 31 centimètres de largeur sur 39 de hauteur: on lui donne de si fortes dimensions, parce qu'on est obligé de se servir de cette ouverture pour damer la sole et pour faire sortir les scories après avoir coulé la fonte. On la mure ensuite en ne laissant au point le plus bas qu'une petite ouverture circulaire, qu'on bouche avec de l'argile.

726. La hauteur et la largeur de la cuve du fourneau dépendent de la force du vent et de la qualité du combustible. Il est probable du reste qu'il règne beaucoup d'arbitraire dans les dimensions du vide intérieur de ces foyers, à cause de la facilité avec laquelle on liquéfie le fer cru. On peut conclure de ce qui a été dit sur la forme des hauts fourneaux, que les cuves qui sont basses, doivent consommer plus de charbon que celles dont la hauteur est plus considérable; parce que la fonte y est moins préparée, en arrivant au foyer de la fusion. Il est probable aussi qu'un ventre analogue à celui des hauts fourneaux, produirait un effet salutaire, sur-tout si l'on faisait usage d'un coke pesant; mais la construction de l'enveloppe deviendrait plus embarrassante. Il est aussi très-évident, qu'on doit donner aux cuves, la forme d'un tronc de cône posé sur la base, plutôt que celle d'un cylindre ou d'un cône posé sur sa troncature.

727. Les fourneaux à manche qu'on chausse avec du charbon de bois, doivent être plus hauts que ceux dans lesquels on brûle du coke; ce qui paraît contraire à notre théorie sur la construction des hauts fourneaux; mais on peut s'en rendre raison par le poids de la fonte: elle déplace le charbon de bois facilement et arrive souvent froide dans la partie inférieure de la cuve, tandis que les charbons brûles bien au-dessus de la tuyère ne peuvent produire tout leur esset. La hauteur du fourneau doit donc augmenter à mesure que la pesanteur spécifique du combastible diminue.

Les fourneaux représentés par les fig. 20 et 21, appartiennent à la fonderie de Gleiwitz; l'un a 1<sup>m</sup>,57 et l'autre a 1<sup>m</sup>,88 d'élévation. Si la fonte est en morceaux menus et que le coke soit de bonne qualité, la fusion s'exécute parfaitement dans le premer de ces foyers; mais, si l'on charge le fer cru en morceaux et qu'on emploie des cokes agglutinés, qui sont ordinairement très-légers, le métal déplace le combustible et la fonte devient épaisse. On a donc augmenté la hauteur du fourneau de 31 centim., et l'on a obtenu de meil-

leurs résultats. Il est probable qu'une plus forte augmentation produirait encore quelqu'avantage; mais le chargement deviendrait plus difficile, et comme on est obligé de remplir la cuve avec du charbon avant d'y mettre le feu, on pourrait perdre en grande partie le combustible économisé pendant la fusion. La hauteur de 1<sup>m</sup>,88 à 2<sup>m</sup>,04 (6 à 6 1/2 p. du Rhin), nous paraît suffisante pour des fourneaux à manche activés avec du coke. Si l'on pouvait toutefois établir sans beaucoup de frais, une plate-forme de gueulard, il n'y aurait point d'inconvénient à les élever davantage.

Les fourneaux chauffés avec du charbon de bois ne devraient pas avoir moins de sept pieds de hauteur, pour que la fonte pût devenir assez liquide; et une plus grande hauteur offre un avantage incontestable. La fig. 22 représente un fourneau de 4<sup>m</sup>,08 d'élévation construit à St. - Pétersbourg et alimenté avec du charbon de bois. Ces fourneaux doivent être pourvus au gueulard d'une plate-forme, avec laquelle on communique à l'aide d'une rampe ou d'un escalier.

728. La largeur des cuves dépend de la quantité de vent, de la qualité du combustible et de celle

des matériaux employés à la construction.

Plus la cuve est étroite à l'endroit de la tuyère, plus on économise de charbon: il faut la rétrécir, si les soufflets fournissent peu de vent et si le combustible est léger. Au reste, l'oxidation du métal sera d'autant moins forte, et les parois résisteront d'autant mieux à l'action de la chaleur, que la cuve sera plus large. La distance de la pierre de tuyère au contrevent est ordinairement de 52 à 57 centim. On la fait si grande, soit pour ménager la cuve, soit pour

donner une plus grande capacité au creuset. On parviendrait au même but en élargissant le creuset audessous de la tuyère; mais on risquerait que la fonte ne s'épaissît alors, à moins qu'on n'employât du coke très dur ou d'excellent charbon de bois, et de fortes machines soufflantes.

Pour donner la meilleure forme à la cuve, on devrait donc la rétrécir le plus possible à l'endroit de la tuyère\*, l'élargir graduellement, en faisant un ventre au milieu de sa hauteur, et, partant de ce point, diminuer ensuite la largeur jusqu'au gueulard dont le diamètre ne devrait point excéder 31 centim. (12 pouces du Rhin).

729. Rien ne détermine d'une manière rigoureuse la hauteur de la tuyère au dessus de la sole; cependant on ne doit pas la rendre trop grande, afin de ne pas refroidir la fonte liquide et de ne pas trop diminuer, dans les petits fourneaux, la distance de la tuyère au gueulard. Si la machine soufflante est forte et que les cokes soient compactes, l'élévation de la tuyère au dessus de la sole peut avoir 57 centim.; dans le cas opposé, elle ne doit pas être fixée audessus de 42.

Lorsque le creuset est rempli d'une fonte bien chaude, on ne doit pas en craindre le refroidissement. Pour rassembler par conséquent une grande quantité de métal liquide dans le fourneau, on a imaginé d'employer deux tuyères placées l'une au-dessus de l'autre, et espacées de 26 à 31 centim.; ou quatre tuyères, si le fourneau est construit de manière qu'il doive en avoir deux à la même hauteur. L'élévation de la

<sup>\*</sup> Eu égard à la quantité de métal que l'on veut rassembler dans le creuset. Le T.

tuyère supérieure au-dessus de la sole est alors de 68 à 73 centim., ce qui donne au creuset une capacité suffisante pour contenir huit à dix quintaux métriques de fer cru. La tuyère supérieure ne s'ouvre que lorsque la fonte liquide s'élève jusqu'à la tuyère d'en bas, qu'on bouche alors avec de l'argile. Après la coulée, on ferme celle qui est en haut, et l'on place la buse dans l'autre. La fig. 23 représente un fourneau de cette espèce employé dans la fonderie de Baird, près de St.-Pétersbourg. En Angleterre, où l'on adapte quatre à cinq tuyères l'une au-dessus de l'autre, on coule, au moyen de ces foyers, les objets les plus pesans.

730. On ne se sert que de tuyères d'argile ou de fonte; leurs bouches sont proportionnées à celles des buses, qui, à leur tour, dépendent de la masse d'air fournie par la machine soufflante, et de la vîtesse du vent exigée par le combustible. Plus elles sont larges, si toutefois le vent conserve la pression convenable, plus on accélère l'opération; mais il faut aussi que la hauteur du fourneau soit dans un certain rapport avec la rapidité de la descente des charges, afin que le métal soit suffisamment préparé en arrivant au foyer de la fusion. On pourrait donc être forcé de donner aux fourneaux à manche une hauteur plus grande que celle des fourneaux de Gleiwitz, qui est relative à un volume d'air de 12 à 15 mètres cubes par minute.

731. Un vent dont la vitesse est trop grande, déplace le charbon, en consume une trop grande quantité dans la partie supérieure de la cuve, et blanchit la fonte, dont le tissu devient quelquefois grenu, parce qu'elle se rapproche du fer malléable. Il en résulte des engorgemens, des descentes irrégulières et un en-

combrement de métal demi-fondu.

Un vent trop faible, lorsque la cuve est large, ne donne pas assez de chaleur et il blanchit la fonte qui peut devenir alors si épaisse qu'elle cesse de s'écouler du fourneau. Ce vent ne peut d'ailleurs s'élever à travers les matières et il dégrade le creuset.

Il faut donc que, dans les fourneaux à manche comme dans les hauts fourneaux, la vitesse du vent soit proportionnée à la qualité du combustible. Si, tout en observant ce principe, on lance dans le foyer une plus grande masse d'air, on élève la température, on accélère la descente des charges et l'on peut alors donner plus de largeur à la cuve.

Lorsque la cuve est trop large, on est forcé de donner au courant d'air une vîtesse trop grande, eu égard à la qualité du combustible. Il s'ensuit que l'opération ne peut être couronnée d'un plein succès que dans les foyers étroits; mais ceux-ci sont sujets à se dégrader promptement et ils ne peuvent contenir assez de métal. Il faut donc employer deux tuyères opposées, c'est l'unique moyen de remédier à l'un et à l'autre inconvénient.

732. Dans les usines travaillant en sablerie, où l'on n'a ni fourneau à manche, ni four à réverbère, on est forcé de refondre les débris de fer cru dans les hauts fourneaux. On en ajoute alors 10 à 25 livres à chaque charge, sans diminuer la dose de minérai; mais il est essentiel que le fourneau ait une certaine hauteur et qu'il y règne une intense chaleur au moment où l'on commence l'opération.

A Wondollek (Prusse) où l'on ne traite que de mauvais minérais de prairies, dont la fonte est convertie en projectiles et en poterie, il s'était accumulé une si grande quantité de débris, qu'on se vit forcé

182

en 1806, de faire des dispositions particulières pour les refondre. Le fourneau dont la hauteur est de 10<sup>m</sup>, 35, fut rétréci de manière qu'il n'eut plus que 125 centim. de diamètre au ventre, et 55 au gueulard; l'ouvrage fut rendu cylindrique et recut une hauteur de 1m,05 et un diamètre de 31 à 37 centim.; les étalages furent inclinés à 45°: pente beaucoup trop douce que l'on employait exprès pour retarder la descente des charges, afin de n'obtenir que la quantité de fonte qu'ou pouvait mettre en œuvre. Mais il aurait mieux valu ralentir le mouvement des soufflets et diminuer l'ouverture de la buse. Construit de cette manière, le fourneau donna en vingt-une semaines, 2217 quintaux métriques de fonte, en consommant 533 mètres cubes de charbon de bois, ce qui fait par 100kil.,0,235 mètres cubes; le déchet était à peu près de 8 pour 100. Cette consommation est trèsconsidérable, eu égard à la hauteur du fourneau; mais il est probable qu'elle aurait été réduite à 0, 197 mètres cubes environ par 100 kilog. (3 ppp. du Rhin, par 100 kil. de Berlin), si l'on eût continué le travail : on brûlait au commencement une trop grande quantité de charbon, parce que, faute d'expérience, on craignait d'augmenter la charge trop'rapidement.

733. La quantité de charbon de bois consommé pour refondre 100 kilog. de fer cru dans des fourneaux à manche, varie entre 214 et 231 litres, si l'on ne compte point le combustible employé à remplir la cuve la première fois; dans le cas contraire, la consommation s'élève à peu près à 264 litres. Elle augmente d'ailleurs ou diminue d'un quart selon la nature du charbon, sa dureté, sa pesanteur spécifique et la méthode qu'on suit pour le préparer. En estimant

cette consommation entre 214 et 231 litres, pesant 36 à 40 kilog., pour 100 kilog. de fonte, on suppose que le charbon est de bonne qualité et qu'il provient de pin sylvestre ou de bois feuillus.

Dans les fourneaux à manche, chauffés avec le coke, on brûle, terme moyen, 105 litres, 59 de ce combustible, pour refondre 100 kilog. de fer cru, en comprenant ce qui est nécessaire pour remplir le fourneau. Si l'on suppose, comme on le fait souvent, que le poids moyen d'un litre de coke est 0,48 kilog., il s'ensuit que 100 kilog. de fonte demandent 50 kilog. de coke pour être liquéfiés.

Ces données peuvent varier considérablement, selon la qualité des cokes, ainsi que nous l'éprouvâmes par quelques essais faits avec une grande exactitude en décembre 1814, à la fonderie de Gleiwitz. On se servit de cokes agglutinés, de cokes provenant des meules et de cokes obtenus dans des fourneaux à goudron: leurs poids respectifs étaient de 0,56, de 0,63 et de 0,68 kilog. par décimètre cube. Pour fondre 5376 kilog. de fer cru (100 quintaux de Breslaw), on consomma de ces cokes 75,7, 70,9 et 62,4 mesures, composées chacune de 86 litres, 56. On employa donc un septième de cokes agglutinés, de plus que de cokes obtenus dans des fourneaux à goudron. Quand on conservait au vent la même vîtesse, le nombre des charges composées chacune de 20,61 litres, était par heure de 6,8 pour les cokes agglutinés, de 7 pour les cokes obtenus en meules et de 5,9 pour les cokes des fourneaux à goudron. Si la première espèce moins pure que la deuxième, brûle aussi moins vîte, on ne doit l'attribuer qu'aux terres mélées avec le combustible. Les cokes des fourneaux à goudron développent le plus de chaleur; mais il faut les brûler au milieu d'un air plus comprimé, ou dans une cuve plus étroite; ou, ce qui vaut mieux, dans un fourneau à deux

tuyères.

734. On ne confectionne la sole du fourneau (725) qu'après que les parois de la cuve sont achevées; on ferme ensuite l'ouverture antérieure, avec des briques ou de l'argile, en ne laissant ouvert que le trou de la coulée. Cela fait, on desséche le fourneau; opération qui demande plus de temps, si les parois ont été renouvelées que si elles avaient déjà servi. On introduit pour cet effet des charbons ou des cokes incandescens dans la cuve, et on les recouvre de charbons noirs; aussitôt que ceux-ci commencent à rougir, on en verse d'autres et ainsi de suite jusqu'à ce que la cuve soit remplie. C'est alors qu'on fait agir les machines soufflantes; mais on ne ferme pas le trou de la coulée, afin que la flamme puisse y passer et qu'elle vienne mieux échauffer la sole.

A mesure que les charges descendent, on les remplace, jusqu'à ce que la température du fourneau soit assez élevée pour qu'on puisse charger en métal, ce que l'on reconnaît à la flamme du gueulard. Dès que les premières gouttes de fer cru sont tombées sur la sole, on ferme le trou de la coulée avec un tampon d'argile, et on ne l'ouvre ensuite que pour laisser échapper la fonte qu'on reçoit dans des poches; il est rare qu'on la dirige dans les moules au moyen de rigoles, à moins que les fourneaux à manche n'aient une très grande capacité et qu'on ne coule de gros objets: si le poids des pièces n'excède pas 200 kil., il est plus avantageux de porter la fonte, parce qu'il s'en fige une grande quantité dans les conduits.

735. Le travail des fourneaux à manche est trèssimple: il suffit d'un seul ouvrier pour introduire les charges dans la cuve, nettoyer la tuyère et déboucher la coulée; mais on ne doit pas l'embarrasser du transport des matières. Le combustible est chargé toujours à la mesure et la fonte au poids.

La quantité de métal que le charbon est susceptible de porter, ne peut se déterminer que par un tâtonnement, très facile d'ailleurs pour les petits fourneaux. On charge ordinairement en une seule fois 21 litres de coke ou 31 litres de charbon végétal. On peut au reste diminuer ces volumes à mesure que le combustible est plus pesant; mais, s'il est léger, il vaut mieux employer de fortes charges, afin que les lits de charbon ne soient pas traversés par la fonte.

Le chargement qui se répète par 8 ou 10 minutes se fait avec des baches, que l'ouvrier porte sur sa tête en montant un petit escalier appuyé contre le fourneau. Cependant, si les foyers ont de grandes dimensions, on doit employer d'autres moyens pour transporter les matières au gueulard.

Le chargeur ne doit pas avoir la latitude de combler la mesure plus ou moins. Il faut donc que les vases dont il fait usage aient une capacité telle que, remplis jusqu'au bord, ils puissent contenir toute la charge.

736. Le poids du fer cru introduit en une seule fois dans le fourneau, se détermine par le volume de la charge de charbon et par la qualité de ce combustible. Lorsque ce poids a été trouvé par l'expérience, on s'y conforme exactement, sans se permettre aucune variation, à moins que la qualité du cokeou du charbon ne change et n'exige d'autres proportions, pour que la fonte ne devienne ni trop é-

paisse ni trop chaude.

Avant de refondre le fer cru on doit le nettoyer, enlever la terre attachée à sa surface, le réduire en fragmens de 107 à 143 centim. cubes (6 à 8 pouces cubes du Rhin), dont l'épaisseur, si la chose était possible, ne devrait pas excéder 13 millim.

Quand la sole n'est pas échauffée convenablement, la fonte devient épaisse et blanche; quelquefois même

la cuve s'engorge.

On ne pourrait liquésier séparément de la fonte blanche et en obtenir de la grise, sans occasionner une grande dépense de charbon et sans entraîner la ruine des parois du fourneau; mais cette fonte peut entrer dans les charges pour un quart ou pour un tiers.

La fonte blanche matte est la moins propre à être refondue, parce qu'elle obstrue le creuset, qu'elle ferme le trou de la coulée et qu'elle se fige dans les poches. Ce serait déjà une raison suffisante d'éviter cette espèce de fer cru, quand même il aurait les qualités qui lui manquent.

La fonte phosphoreuse qu'on obtient des minérais de prairie, reste assez liquide lors même qu'elle est

un peu blanche.

La fonte qui donne du fer rouverin est très-réfractaire, très-épaisse et se refroidit très-promptement.

C'est donc la gueuse grise qu'on doit refondre de préférence, dans les fourneaux à manche, parce qu'on peut la charger en plus forte dose que toutes les autres sans cesser d'obtenir un produit très liquide, et parce qu'elle n'attaque pas le fourneau, tandis que la gueuse blanche qui demande à être refondue à un haut degré de chaleur pour devenir grise ou mêlée, détruit les parois de la cuve. La fonte grise mise une seconde fois en fusion, prend un grain plus fin et plus homogène, attendu que la combinaison du fer avec le graphite devient plus uniforme.

737. Tout le travail de l'ouvrier se réduit à charger le fourneau et à nettoyer la tuyère. On coule ordinairement la fonte après un nombre de charges déterminé par la capacité du creuset. On y procède en perçant avec un ringard le tampon d'argile; on reçoit la fonte dans des poches ou bien on la laisse couler dans des rigoles. Il est même inutile d'attendre que tout le creuset soit rempli; on peut, à une heure quelconque, faire sortir du fourneau la quantité de fonte dont on a besoin; on l'empêche ensuite de s'écouler en refermant le trou avec un bouchon d'argile fixé à l'extrémité d'un bâton.

La fonte est souvent si chaude qu'elle attaque les moules; pour prévenir cet effet, on la laisse reposer quelques minutes dans les poches. On peut dans ce cas, augmenter sans danger la charge de métal.

738. Il est évident qu'on ne peut se dispenser de mettre toute la fonte en œuvre à mesure qu'elle se liquéfie. Il faut donc se pourvoir du nombre des châssis et des moules qui est nécessaire à cet effet.

Dans les fonderies où l'on fabrique une grande quantité de marchandises, on a pour le moins deux fourneaux a manche, dont l'un est activé le matin et l'autre l'après-midi. Si le fourneau est à feu plus de 8 à 9 heures, les scories formées des pierres de la cuve, des cendres, du combustible et peut-être aussi des matières étrangères contenues dans la fonte (de celles du moins qui sont mêlées avec elle), deviennent siz

épaisses qu'elles absorbent beaucoup de fer, et qu'elles finissent par fermer le passage au vent, ce qui refroidit le bain. Les scories deviendraient plus liquides par une addition de chaux, mais alors elles attaqueraient les pierres de la cuve et le travail de quelques heures ne pourrait pas compenser cet inconvénient, d'autant plus que le fondage ne doit pas continuer jour et nuit sans interruption.

On laisse par conséquent descendre les charges, lorsque les scories deviennent trop visqueuses. On vide le creuset entièrement, on débouche toute l'ouverture antérieure dans laquelle se trouve compris le trou de la coulée, on détache les scories durcies qu'on peut atteindre avec le ringard, on les fait sortir du foyer, on nettoie la cuve et le creuset autant qu'il est possible. Cela fait, on laisse reposer le fourneau pendant 6 à 8 heures pour le mettre ensuite de nouveau en activité.

739. Si les parois sont bien construites et si les matériaux sont assez réfractaires, on peut faire 20 à 25 fondages dans une cuve: elle peut donc durer de trois semaines à un mois.

La construction des parois est d'autant plus incommode que la cuve est plus haute et plus étroite; c'est pour cette raison que le fourneau ne reçoit d'ordinaire que l'élévation strictement nécessaire.

740. Le déchet de la fonte dépend de la marche du travail, de la nature du fer cru et de la qualité du combustible. Si le coke est pur, que le vent ait le degré de vîtesse convenable, et que la fonte soit grise, cette perte peut ne s'élever qu'à 5 1/2 pour cent, y compris celle qui est occasionnée par les grains de fer cru répandus dans l'usine ou mêlés aux scories;

mais, quand la fonte est blanche, que le fourneau reste froid et que le coke est impur, le déchet peut

monter jusqu'à 25 pour cent.

741. Les fourneaux à manche sont placés dans l'intérieur de l'usine au-dessous d'une cheminée. Si deux de ces foyers sont établis sous une même cheminée, le manteau en doit être assez large pour ne pas gêner la dissipation de la fumée, ni le dégagement de la chaleur qui pendant l'été serait assez incommode, parce qu'elle produirait une trop prompte dessication des moules.

Un fourneau à manche qui est activé huit heures par jour, et qui reçoit par heure 6 charges composées de 3/8 quintaux métriques de fer cru, peut refondre 18 quintaux, qui en donneront 17 de fonte liquide disponible pour ainsi dire à chaque instant de la journée.

## DE LA REFONTE DU FER CRU DANS DES FOURS A RÉVERBÈRE.

742. Un four à réverbère (pl. 4, fig. 24, 25, 26 et 27) se compose de trois parties principales : la chauffe avec la grille A, le foyer de la fusion B et la cheminée C. La sole et la grille sont couvertes par une même voûte. La cheminée se trouve placée de manière que la flamme et les gaz doivent traverser tout le foyer pour s'échapper; au lieu d'être immédiatement au-dessus de l'espace B, la cheminée est mise en communication avec ce dernier, à l'aide d'un canal incliné qu'on appelle rampant ou échappement. Cette disposition est indispensable lorsque deux fours sont adossés à une seule cheminée.

La sole du four à réverbère se trouve établie, ou sur un massif de maconnerie, ou sur une voûte, ou bien sur des plaques de fonte aa, fig. 26, qu'on peut enlever et replacer avec facilité. Ces plaques reposent immédiatement sur les murs latéraux ou bien sur des linteaux de fer.

La voûte doit être confectionnée avec beaucoup de soin et doit recevoir une inclinaison semblable à celle de la sole, afin que la flamme puisse échauffer la fonte suffisamment, dans toute la longueur du foyer, et que le métal liquide soit entretenu à une température. assez élevée pour ne pas s'épaissir. On couvre la voûte avec du poussier, sur lequel on applique ensuite une couche d'argile, de sorte qu'elle paraîsse plane à l'extérieur. Le but de cette couverture est de garantir la maconnerie des chocs accidentels et sur-tout d'empêcher la dissipation de la chaleur.

743. Il règne souvent dans le four à réverbère une haute température. On doit donc le construire avec les précautions nécessaires pour que la maçonnerie ne soit pas rompue. Le moyen de consolidation usité, consiste dans une enveloppe de plaques de fonte retenues entre elles par des tirans et des boulons; mais ils ne peuvent empêcher les crevasses, sur-tout lorsque dans un four nouvellement construit, on donne un

coup de feu trop violent.

Un four à réverbère placé en plein air, et dont une des faces seulement, celle du creuset, se trouve dans l'intérieur de l'usine, doit être couvert ou mis à l'abri

des eaux pluviales.

744. Le courant d'air libre qui, dans les fours à réverbère, active la combustion, est dû à la dilatation de l'air intérieur. C'est dans la cheminée que le fluide

élastique est raréfié par la flamme, par la fumée et même par l'acide carbonique au moment où il se forme. Il s'ensuit qu'il doit exister un certain rapport entre la grille, la sole et la cheminée, pour que dans ces foyers on puisse produire le plus haut degré de chaleur.

On peut admettre en général, que la température est proportionnelle à la surface de la grille et à la hauteur de la cheminée. Il faut donc qu'on les fasse varier avec les dimensions du foyer; car les fours à réverbère ont des capacités bien différentes: il en est dans lesquels on ne peut fondre que 800 kilog. de fer cru, et d'autres peuvent en recevoir 3000.

Si l'on connaissait la durée de la combustion qui correspond au maximum d'effet que le charbon peut produiré, on pourrait donner par tâtonnement à la grille et à la cheminée, des dimensions telles que dans le temps relatif à ce maximum d'effet, il se consumât une quantité déterminée de combustible. Quand la combustion est lente, l'air environnant absorbe une trop grande parlie de la chaleur; d'un autre côté. lorsqu'elle est trop rapide, il est probable que le combustible ne produit pas tout son effet, parce que le calorique a besoin d'un certain temps pour pénétrer les corps. On ne connaît pas encore la durée de la combustion qui produit le plus d'effet; on ignore également si ce temps est le même pour tous les charbons. Quant aux combustibles qui brûlent avec flamme et qui contiennent différentes quantités de carbone, tels que le bois, la houille, la tourbe, il est plus que probable qu'employés à la fusion des métaux, ils doivent être brûlés dans des temps inégaux pour développer le maximum de chaleur.

On est disposé à croire que le fer cru doit se liquéfier aussi facilement dans les fours à réverbère qui sont
grands, que dans ceux qui ont une petite capacité;
cependant il n'en est pas ainsi: probablement parce
que dans ceux-là les dimensions de la chauffe et de la
cheminée sont trop faibles par rapport à celles du foyer.
Dans les fonderies où l'on coule de très grosses pièces
qui nécessitent l'emploi de plusieurs fourneaux, il est
très-essentiel que la fonte se liquéfie dans tous les
foyers en même temps, afin qu'on ne soit pas forcé
de la tenir plus long-temps en bain dans un fourneau que dans un autre, ce qui nuirait à l'homogénéité
du métal dont la pièce serait composée. Si donc l'on
sait par expérience que la fusion est plus rapide dans
l'un des fours, on doit l'allumer plus tard.

745. On a reconnu que les fours à réverbère activés avec de la houille et destinés à fondre du fer cru, produisent le plus d'effet avec la plus faible consommation de charbon, si la surface de la grille et celle de la sole sont entre elles dans le rapport de 2 à 7, si la grille est à l'ouverture du rampant comme 5 : 1, et si la cheminée a pour le moins 11<sup>m</sup>, 30 d'élévation. Comme ces données ne sont du reste que des résultats d'expériences, il serait à désirer que ces sortes d'observations ne fussent recueillies que par des hommes ins-

truits et versés dans cette partie.

Le plan de la cheminée pourrait être égal à la section du rampant, mais il est d'ordinaire un peu plus grand; cependant il ne devrait jamais dépasser le quart de l'aire de la grille: en le faisant plus étendu, on manque le but qu'on se propose.

746. Il importe que l'air extérieur puisse affluer librement sous la grille. Si donc le fourneau est placé dans l'usine, la chauffe doit être au dehors; il serait avantageux même qu'elle fût tournée vers le nord et qu'il n'y eût point d'autres bâtimens dans le voisinage. L'espace qui est sous la grille doit être assez vaste et assez profond pour que les cendres et les charbons embrasés, passant à travers les barreaux, ne puissent pas échauffer et dilater l'air affluant. On creuse pour cette raison le sol naturel; mais il vaudrait mieux encore que les matières enflammées pussent s'éteindre en tombant dans un réservoir d'eau; on y gagnerait doublement: l'air en serait rafraîchi et les escarbilles, qui, d'ordinaire, se consument en pure perte, pourraient servir ensuite pour les forges de maréchal ou pour le grillage des minérais.

Les barreaux sont ordinairement en fonte : on ne les fait en fer forgé que lorsqu'ils doivent être trèsminces, parce que le fer se déjette moins facilement que la fonte, qui en se tourmentant perd d'ailleurs la couche d'oxide dont elle est couverte et s'use alors très-vîte; mais des barreaux assez épais pour ne pas se courber, durent plus long-temps, s'ils sont en fonte que s'ils étaient en fer forgé, parce que le fer cru est moins oxidable que le fer affiné. Leur écartement dépend de la grosseur des fragmens de houille qu'on emploie. On doit craindre toutesois d'espacer les barreaux trop fortement, parce qu'ils laisseraient tomber la houille et qu'il se formerait sur la grille des espaces dégarnis, qui donneraient entrée à l'air froid et non décomposé; ce qui serait extrêmement nuisible à l'opération. Des barreaux trop rapprochés retiennent les cendres, qui ferment alors le passage à l'air, quelque soin qu'on prenne pour nettoyer la grille. L'écartement le plus convenable est de 7 à 10 millimètres : c'est

d'après cette quantité qu'on doit calculer la grosseur des têtes des barres \*. Ces têtes servent à régulariser

la position des barreaux.

747. Tant que le fourneau est en activité, les barreaux sont rafraîchis suffisamment par l'air froid qui afflue sous la grille; mais ils commencent à s'échauffer et à souffrir après la fusion, lorsque l'équilibre de l'air se rétablit. Il faut donc les enlever aussitôt que la coulée se trouve achevée.

Comme l'air ne doit entrer dans la chauffe qu'à travers la grille, il faut qu'elle joigne aux parois du mur, et qu'il ne reste entre les têtes des barreaux et la traverse x, fig. 26 et 27, qui sert de support à la voûte, que l'espace dont on a strictement besoin pour placer

et pour retirer les barreaux.

748. On charge la grille par une ouverture Z, fig. 24 et 25, qui, pour plus de commodité, se trouve évasée en dehors. Elle doit être assez grande pour que le chargeur puisse répandre le combustible sur toute la grille. Cependant il devient difficile de fermer cette ouverture hermétiquement, quand elle est grande; l'air froid pénètre alors dans l'intérieur du four et diminue le tirage. On la bouche avec du petit charbon; c'est un moyen de la fermer mieux qu'avec un battant de porte. Si le four à réverbère a de grandes dimensions, on y introduit la houille par deux trous semblables pratiqués aux deux faces opposées.

749. Le pont b, fig. 24, 26, qui sépare la grille du foyer, a pour but d'empêcher la houille de se

<sup>\*</sup> Ou bien l'épaisseur des dents de la crémaillère qui reçoit les barres. Le T.

mêler avec la fonte et de préserver le métal du contact immédiat de l'air. Sa hauteur est de 8 à 24 centim. Trop bas, il ne protége pas le fer contre l'oxidation; trop élevé, il en retarde la fusion. De petits fours, dans lesquels la chaleur n'est jamais aussi intense que dans des fours de grandes dimensions, doivent avoir des ponts plus bas. Confectionnée avec les matériaux les moins fusibles, cette espèce de barrière doit être entretenue en très-bon état: les ouvriers la dégradent quelquefois en plaçant la fonte sur la sole.

750. On a souvent changé la forme et les dimensions de la sole : elle a été tantôt rectangulaire, tantôt elliptique ou composée de plusieurs lignes droites ou courbes. On a donné à la sole une plus grande largeur qu'à la grille, ou bien on a fait un ventre au milieu de sa longueur; mais la forme la plus naturelle et la plus commode à exécuter, serait celle d'un trapèze dont le plus grand côté tourné vers la grille, aurait une largeur égale à celle-ci, parce que la chaleur diminue toujours à mesure qu'on s'éloigne de la chauffe. L'élargissement du foyer vers le milieu de sa longueur, ne présente aucun avantage, et nuit à la solidité de la construction. Il est d'ailleurs déraisonnable d'augmenter les dimensions du foyer en un point où le degré de chaleur n'est pas le plus élevé.

751. La sole reçoit une inclinaison pour l'écoulement des matières liquides; une partie en est pourtant horizontale, celle sur laquelle on place le fer cru, qu'on rapproche le plus possible du pont : cette partie qui ne s'étend que jusqu'au quart de la longueur totale de la sole, se nomme l'autel. Une pente trop rapide offrirait le double désavantage de laisser descendre

dans le creuset des matières demi-fondues, qui refroidiraient la masse liquide, et de soustraire le bain à l'action de la flamme et de la chaleur. Une pente trop douce ralentirait l'écoulement de la fonte et favoriserait l'oxidation \*: il paraît qu'un angle de 20 à 24°. avec l'horizon, forme l'inclinaison la plus avantageuse.

752. La substance employée pour la confection de la sole doit être très-réfractaire. Les cendres d'os serviraient parfaitement à cet usage, si la grande quantité dont îl faudrait se pourvoir n'en rendait l'emploi impossible. La meilleure matière est le sable quartzeux le plus pur, mêlé avec de l'argile réfractaire dans des proportions telles que le mélange reçoive assez de cohérence pour être damé. La couche de la terre dont on confectionne la sole doit avoir 15 à 16 centimètres d'épaisseur; elle repose sur une maçonnerie quelconque. Il est cependant avantageux que les matériaux employés à la construction de ce mur ne soient pas trop compactes, afin que l'humidité puisse s'échapper par le bas sans occasionner de crevasses \*\*.

753. Le fer cru refondu se rassemble à l'extrémité inférieure de la sole, dans une cavité formant le creuset, où la flamme l'entretient à l'état liquide. Au point le plus bas de ce creux, on ménage une ouverture m, fig. 24 et 26, qui traverse le mur antérieur, et qui, fermée durant la fusion avec de la terre mêlée de fraisil, n'est ouverte que pour la coulée. Si, au lieu de couler la fonte, on veut la puiser, on introduit les poches dans le fourneau par une ou-

<sup>\*</sup> D'ailleurs, si la pente est trop douce, la fonte s'affine et devient trop épaisse. Le T.

<sup>\*\*</sup> C'est pour cette raison qu'on établit ordinairement la sole sur un remblai de briques concassées. Le T.

verture carrée O, fig. 26, qu'on referme chaque fois, afin de ne pas trop refroidir le bain. On pratique dans la porte un petit trou, au moyen duquel on observe la marche du fourneau et qu'on bouche ensuite avec un tampon d'argile. Quand on veut puiser la fonte, il faut que le creuset soit plus profond qu'il ne l'est quand on la fait couler, afin qu'on puisse le vider entièrement.

754. On introduit le fer cru dans le fourneau par une ouverture q, fig. 24, 25 et 26, fermée durant la fusion par une porte en fer r, qu'on enduit à l'intérieur d'une couche d'argile, pour l'empêcher de se fondre ou de se détériorer par l'oxidation. Cette porte qui se meut dans une rainure en fer, est sou-levée au moyen d'un balancier chargé de contre-poids, afin que la manœuvre puisse s'exécuter avec facilité. Lorsque le fourneau est à feu, on jette contre la porte du sable sec pour intercepter le passage de l'air atmosphérique.

755. La voûte reçoit une hauteur telle que l'aire de la coupe faite à l'extrémité la plus large du foyer, soit tout au plus égale aux trois quarts de la grille. La hauteur de la voûte dépend donc de la largeur de la sole et de l'aire de la chauffe. Si on l'élevait davantage, on ne pourrait concentrer la chaleur; si on l'abaissait, on serait gêné en chargeant le fourneau. Construite en briques très-réfractaires, elle doit être exécutée avec soin. Son inclinaison est réglée par celle de la sole, ou, ce qui revient au même, sa hauteur ne varie point; mais on ferait mieux de l'abaisser vers le creuset, parce que la chaleur va toujours en diminuant, à mesure que la flamme avance vers la partie antérieure du fourneau.

Une voûte bien construite doit résister à plus de cent fondages; mais quelquefois on est obligé de la

reconstruire après le dixième.

756. Bien que nous ayons fixé déjà (745) le rapport qui doit exister entre la surface de la sole et celle de la grille, nous devons faire observer encore que la largeur et la longueur du foyer doivent être déterminées l'une par l'autre, de manière que le combustible puisse produire son maximum d'effet. Un foyer trop court est traversé trop rapidement par la flamme; une partie de la chaleur est perdue alors : si la distance de la chauffe à la partie antérieure du feu est trop considérable, la fonte se refroidit. Il paraît qu'en refondant le fer cru avec de la houille, le rapport entre la longueur et la plus grande largeur devrait être comme 3 : 1, mais dans les fours employés en Silésie, il est ordinairement comme 11 : 4.

757. Le rampant ou le canal qui conduit la flamme dans la cheminée, se trouve ménagé dans le mur antérieur du four, à l'endroit le plus éloigné de la chauffe, afin que la flamme puisse parcourir tout le foyer. Dans les fours à réverbère qui n'ont point de rampant, la voûte est percée d'une ouverture où la cheminée aboutit immédiatement. Il serait d'autant plus inutile d'évaser le rampant, qu'il a presque toujours la même largeur que la cheminée. Les briques qui en bordent le contour doivent être très-réfractaires pour ne pas entrer en fusion. Ce conduit ne doit jamais déboucher ni sur une face latérale du four, parce que la flamme serait attirée exclusivement vers ce côté, ni immédiatement au dessus du trou de la coulée, parce que la flamme agirait avec trop d'énergie sur le bain et que le rampant gênerait d'ailleurs les ouvriers dans leur travail. Il faut donc le pratiquer dans le milieu et à l'extrémité antérieure de la voûte.

758. La dilatation de l'air est d'autant plus imparfaite et le tirage d'autant plus faible, que la cheminée ou le rampant est plus large. C'est pour cette raison que dans les fours à réverbère qui ont une large cheminée, on ne pourrait produire un haut degré de chaleur, en y brûlant même une grande quantité de combustible. Si la cheminee et le rampant sont trop étroits, l'air raréfié ne peut s'échapper assez promptement, ce qui nuit également au tirage. Il est vrai que dans ce dernier cas on perd moins de chaleur; mais, comme la combustion est très-lente, la température ne peut s'élever au degré nécessaire pour liquéfier la fonte. Si l'on voulait ne chauffer qu'au blanc ou fondre des métaux moins réfractaires, on devrait employer un rampant moins large, eu égard à la surface de la grille; le contraire arriverait, si l'on disposait d'un fer cru difficile à fondre. Cependant il ne faudrait pas dépasser une certaine limite qui n'est pas encore bien connue.

Serait-il possible de produire dans les fours à réverbère, un degré de chaleur suffisant pour liquéfier le fer ductile? c'est ce qu'on ignore encore.

759. Dans la construction des fours à réverbère, la cheminée est la partie la plus dispendieuse, parce qu'elle doit avoir quelquefois 15 à 16 mètres de hauteur et au-delà, sur-tout lorsqu'il existe dans le voisinage des bâtimens élevés, qui gênent le mouvement de l'air. Les cheminées établies sur de larges fondations sont consolidées encore par des tirans en fer, afin qu'elles puissent résister aux ouragans. Les murs re-

çoivent un retrait pour ne pas exercer une trop forte pression sur la base. La partie intérieure soumise quelquefois à un haut degré de chaleur, doit être en briques réfractaires, car il n'est pas rare que la flamme paraisse au-dessus des cheminées qui ont jusqu'à 16 mètres d'élévation.

Le tirage devient plus fort à mesure qu'on augmente la hauteur des cheminées, parce que la pression de l'air atmosphérique est plus faible dans les régions supérieures, et que l'air dilaté, en débouchant de ces conduits élevés, éprouve moins de résistance. C'est pour cette raison que l'on ne pourrait employer des cheminées horizontales, quoiqu'elles fussent moins dispendieuses à construire et qu'elles pussent servir aussi comme conduits de chaleur.

Dans les cheminées qui ont une grande largeur, la dilatation est non-seulement très-imparfaite, mais il s'y établit aussi deux courans d'air ; dont l'un, composé d'air atmosphérique, descend, tandis que l'autre qui se forme de l'air dilaté, remonte; le tirage est dans ce cas incertain et faible. Ainsi, en n'établissant qu'une cheminée pour plusieurs fours, ce qu'on fait très-souvent à cause de la cherté de leur construction, on doit diviser l'intérieur de ces conduits en autant de compartimens qu'il y a de foyers; car si la largeur de la cheminée se trouvait être calculée pour un seul four, on ne pourrait en mettre plusieurs à feu; et si elle l'était pour deux, il faudrait toujours les activer à la fois : dispositions vicieuses qui contrariraient les travaux de la fonderie \*.

Il nous semble que les considérations qui déterminèrent l'auteur

<sup>\*</sup> Voyez aussi pour la construction des fours à réverbère, les annales des mines, tome 2, p. 129.

760. Le fer cru qu'on veut liquésier ne devrait être employé en pièces ni trop grosses ni trop minces; ce qu'il y a de plus préjudiciable, c'est de charger à la fois les gros et les petits morceaux. Les premiers fondent lentement et doivent être exposés long-temps à la flamme. Le désaut des petits fragmens est d'offrir beaucoup de surface et d'entraver, s'ils sont plats, le passage de la flamme. La forme la plus avantageuse qu'on pourrait donner au fer cru pour le resondre, serait de le couler en barres de 7 à 10 centimètres d'équarrissage.

Si l'on est forcé de refondre à la fois des morceaux de différentes grosseurs, on doit placer ceux qui sont minces immédiatement sur l'autel, mettre les autres

de cette note à élargir le rampant, parce qu'il se proposait de faire usage de bois au lieu de houille, auraient besoin d'être modifiées. On peut admettre en principe, que si l'aire d'une section perpendiculaire aux arêtes du rempant est très-grande, le fourneau donne peu de chaleur; à mesure qu'on rétrécit le rampant, la température du foyer s'élève davantage; enfin, elle arrive à son maximum : en rétrécissant encore ce canal, on diminue l'activité de la combustion et l'on fait baisser la température. Supposons maintenant que l'aire de la section du rampant qui correspond au maximum d'effet produit, ait été déterminée rigoureusement pour une espèce de combustible donné, tel que la houille par exemple; et supposons en outre qu'on veuille substituer le bois au combustible minéral, ce qui serait du reste vicieux, si l'on ne changeait pas les dimensions de la grille; mais faisons cette hypothèse, parce qu'elle est conforme à ce qui a été pratiqué. Nous disons, fondé sur ce qui précède, qu'il faudrait alors diminuer plutôt la section de l'échappement que de l'augmenter, puisque le bois brûle plus facilement que la houille et qu'il produit moins de calorique: il serait donc nécessaire de retenir la chaleur davantage dans le foyer, et il ne serait point nécessaire, pour activer la combustion suffisamment, d'ouvrir à la flamme un aussi large passage que dans la première supposition. Le T.

pardessus et le plus près possible du pont où la chaleur est le plus intense. C'est pour la même raison que la gueuse grise doit être placée au-dessus de la blanche, si toutefois celle-ci est rayonnante ou lamelleuse, car la fonte blanche grenue est plus réfractaire encore

que la grise.

761. Il faut une certaine habitude pour bien charger le four: on ne doit ni trop serrer les fragmens de fonte, afin que la flamme puisse trouver un passage, ni laisser de trop grands interstices entre les morceaux, afin de tirer tout le parti possible de la capacité du foyer. Si d'ailleurs la flamme passe trop librement entre les fragmens, elle donne peu de chaleur et produit une forte oxidation. En refondant des barres régulières coulées exprès, il suffit de les disposer en forme de grilles, et de manière que la rangée inférieure soit appuyée sur des supports de briques réfractaires, au lieu de toucher l'autel immédiatement. Il est bien plus difficile de charger des morceaux irréguliers, parce qu'on ne doit jamais s'écarter des règles que nous venons de prescrire.

762. Le fer cru éprouve aussi un changement dans sa composition, en se liquéfiant. Cet effet est d'autant plus marqué que la fusion est plus lente. Exposé long-temps à l'action de la flamme et de la chaleur blanche, la fonte se couvre à la fin d'une couche d'oxide si épaisse, qu'on ne peut liquéfier la partie intérieure que par un coup de feu des plus violens, et lorsqu'on est parvenu à la mettre en fusion, elle s'écoule en laissant sur l'autel une enveloppe creuse, qui conserve la forme du morceau chargé dans le four et qu'on appelle carcas. La couche extérieure de cette enveloppe est une substance semblable aux

battitures: c'est un oxide; mais les couches intérieures se composent de fer plus ou moins ductile.

La fonte rouillée donne souvent des carcas trèsépais. Il suit de là que si l'on ne parvient pas à produire une chaleur rapide, on éprouve une perte considérable, sur-tout en refondant des plaques de peu d'épaisseur.

Les deux espèces de fer cru ne se comportent pas de la même manière: la fonte grise résiste plus longtemps à la chaleur blanche sans éprouver de changement; elle finit par perdre sa force de cohérence, sans devenir aigre; entrée ensuite en fusion, elle devient plus épaisse qu'elle ne l'est ordinairement, paraît extrêmement rouge et se fige très-vîte. Refroidie, elle présente une cassure grise et à facettes, et ne possède plus qu'une faible ténacité, quoique ses parties séparées semblent être ductiles. La fonte blanche chauffée sous une couche d'oxide, perd de son aigreur, devient plus réfractaire et prend une texture grenue. Mise après cela en fusion, par un très-haut degré de chaleur, elle est très-épaisse, se fige à l'instant et prend une cassure grise, claire et grenue.

Quand le travail suit une marche si incertaine, il reste beaucoup de fer sur l'autel sous forme de carcas, et la perte est très-considérable, à cause de l'oxidation qui a lieu avant et même après la fusion, attendu que le métal ne coule que très-lentement dans le creuset.

763. On nuit donc à l'une comme à l'autre espèce de fonte, en élevant la température du four avec trop de lenteur: on éprouve un grand déchet; la gueuse grise perd sa résistance, et la fonte blanche devient si épaisse qu'elle ne remplit pas les moules.

Si l'on donne une chaleur très-vive, la fonte blanche conserve son tissu et devient pourtant un peu moins aigre; refondue à plusieurs reprises, ou tenue long-temps en bain, elle prend une texture grenue, semblable à celle du fer affiné; mais on n'aime pas à l'employer, parce qu'elle s'oxide avec une trop grande facilité, qu'elle est épaisse et qu'elle se fige promptement. La fonte du fer tendre reste assez liquide,

mais l'emploi en est très-restreint.

La fonte grise mise rapidement en fusion ne subit qu'une faible altération; mais elle se comporte comme la blanche si elle coule avec trop de lenteur dans le creuset, ou si on la conserve trop long-temps à l'état liquide. Refondue plusieurs fois, elle prend comme l'autre une couleur claire et une texture semblable au fer affiné. L'état de la combinaison du carbone avec le fer est alors le même dans ces deux espèces de fonte, mais la blanche se trouve chargée en outre de tous les métaux terreux qui entrent dans sa composition, lorsqu'elle provient d'un excès de minérai. A mesure que la couleur du fer cru se rapproche davantage du gris clair et que sa cassure paraît plus crochue, le métal devient plus tenace, et si la fonte a été d'abord blanche, elle devient aussi plus douce et plus malléable. La raison de ce phénomène, dû à l'action de l'oxigène sur le carbone combiné avec le fer cru, est facile à concevoir.

764. C'est principalement en s'écoulant avec lenteur de l'autel dans le creuset, que la fonte éprouve les changemens dont nous venons de parler, parce qu'elle présente alors beaucoup de surface à l'action de l'air. On peut donc, en refondant de la fonte grise, donner à la sole une pente légère, ou tenir le métal long-temps en bain; mais ce dernier moyen occasionnerait une grande consommation de combustible et ne conduirait même qu'imparfaitement au but proposé.

Les modifications que le fer cru subit dans les fours à réverbère sont, en général, d'autant plus prononcées que la chaleur y est moins intense et que la pente

de la sole est moins rapide.

En coulant des bouches à feu, on désire principalement que le fer devienne plus tenace qu'il ne l'était auparavant; on doit donc construire les fours à réverbère de manière que la sole ait une pente trèsdouce et que la température puisse s'élever vivement, afin qu'on ne produise pas trop de carcas; mais la plupart des objets n'ont pas besoin d'une si grande solidité: il vaut donc mieux alors que la sole fasse avec l'horizon un angle plus grand, celui de 24°. à peu près, pour qu'on obtienne une fonte très-liquide.

765. Il résulte des faits que nous venons d'établir, que si dans un objet de fer coulé on demande une parfaite homogénéité, comme dans les bouches à feu, on ne doit pas, en chargeant le four à réverbère, mêler la fonte de première fusion avec le fer cru qui a été refondu déjà : du moins doit-on les employer dans des proportions très-inégales, comme par exemple dans le rapport de 1/4 ou de 1/3 et placer toujours la fonte de

haut fourneau immédiatement sur l'autel.

La fonte blanche rayonnante qui est la plus dure, ne peut cependant être employée pour les cylindres de compression ou pour les enclumes, parce qu'elle est trop aigre : elle ne peut servir d'ailleurs pour les pièces qui doivent être travaillées au foret ou achevées sur le tour. La meilleure fonte dont on puisse faire usage pour ces sortes d'objets, est celle qui a été refondue

plusieurs fois et dont la cassure est grenue; on ne peut la liquéfier qu'à une très-haute température et l'on doit se hâter de la verser ensuite dans les moules. Si la pièce doit avoir une dureté particulière, on peut la tremper après qu'elle est entièrement achevée.

766. On doit, durant la liquéfaction du fer cru, prendre toutes les précautions possibles pour empêcher l'air extérieur de pénétrer par les différentes ouvertures dans le foyer. On doit donc charger la grille avec beaucoup de promptitude, la tenir toujours couverte de combustible, y mettre beaucoup de houille à la fois, au lieu de répéter cette opération fréquemment. La grille doit jeter un éclat très-vif: le contraire prouverait qu'elle est obstruée.

La durée de la fusion est très-variable: il faut de 2 à 4 heures pour liquéfier de 800 à 3000 kilog. de fonte, selon les proportions qui ont été observées entre les différentes parties du fourneau et selon la qualité du combustible. Si la houille donne beaucoup de fraisil ou de cendres, elle brûle avec lenteur et bouche la

grille à chaque instant.

767. Des fours neufs absorbent beaucoup de chaleur, ce qui ralentit la fusion. On doit pour cette
raison les chauffer jusqu'au blanc avant de charger
l'autel, afin que la fonte ne soit pas exposée très longtemps à l'action de la flamme. Lors même que les fours
auraient servi, on ne devrait pas négliger cette précaution, tant pour diminuer le déchet que pour obtenir
une fonte plus homogène; mais le chargement présente
alors quelques difficultés, sur-tout lorsque les morceaux de métal sont irréguliers. Le fondeur préfère
par conséquent de n'allumer le four qu'après l'avoir
chargé; il en résulte d'ailleurs une économie de com-

bustible. Si la fonte est grise, on peut ne pas chausser le four préalablement; mais si elle est blanche ou si elle a été refondue à plusieurs reprises, on ne doit

jamais s'en dispenser.

768. La fonte liquide est toujours couverte d'une légère couche de scories, provenant soit des matériaux du four, soit des cendres qui ont été amenées par le courant d'air, soit enfin de l'oxidation d'une partie du fer. Mais la plus grande perte résulte du carcas qui reste sur l'autel en quantité d'autant plus considérable, que la fonte est plus blanche et que la fusion s'exécute avec plus de lenteur.

Dès que l'opération est terminée, on détache le carcas avec des ringards, en ménageant l'autel le plus possible. Ce fer demi-ductile, ne peut servir dans les feux d'affinerie que dans le cas où la fonte qu'on y traite reste long-temps liquide. On le charge ordinairement avec les minérais dans les hauts fourneaux, ou bien on le fond en petite dose dans les fourneaux à manche, parce qu'il contient aussi beaucoup de cendres vitrifiées.

769. En faisant couler la fonte, on doit la rassembler d'abord dans un bassin, pour ôter les impuretés. En la puisant on en sépare le laitier dans le four même et l'on continue le feu jusqu'à ce que le creuset soit entièrement vide.

Les vases qui servent aux ouvriers à puiser où à transporter la fonte liquide, doivent être parfaitement secs: l'eau qu'ils pourraient contenir ferait bouillonner le métal, dont une grande partie serait lancée audehors sous forme de pluie; une autre partie se figerait et ocçasionnerait de nouveaux frais pour être refondue.

Si l'on ne veut couler qu'un nombre de pièces déterminé, on doit en calculer le poids exactement, ainsi que celui des jets et des masselottes, afin de ne pas liquéfier une trop grande quantité de fonte; ce qui occasionne toujours une perte de métal et une

grande dépense en combustible.

770. La fonte tenue en bain devient plus tenace, mais elle finit par s'épaissir : suite nécessaire d'une modification chimique et d'un premier refroidissement, attendu que le creuset se trouve dans la partie du foyer où la chaleur est le moins intense. Comme beaucoup d'objets ne pourraient être coulés avec une fonte épaisse, bien qu'elle fût très-résistante, on ne doit pas la conserver long-temps à l'état liquide; de là, la nécessité de prendre les dispositions convenables, pour que la fonte entre par-tout en même temps en liquéfaction, si l'on fait usage de plusieurs fours à réverbère.

771. L'emploi de ces fours n'est réellement avantageux que dans le cas où la fabrication doit recevoir une assez grande extension pour qu'on puisse faire plusieurs refontes consécutivement, afin d'économiser

le métal et le combustible.

Le déchet varie selon la nature du fer cru qu'on veut refondre et selon le degré de chaleur que l'on peut produire. La fusion étant plus lente en été qu'en hiver, l'oxidation du métal est plus forte aussi. Une grande partie de la perte provient au reste des grains de fonte qui se répandent dans l'usine: la sole du four absorbe aussi, avec des scories, un peu de fer. Si la fonte est grise et si le travail suit une bonne marche, la perte totale ne doit s'élever qu'à 10 pour cent; dans le cas opposé, elle s'accroît jusques à 15.

La consommation de houille, terme moyen de plu-

sieurs années s'élève dans la fonderie de Gleiwitz, à 0,12077 mètres cubes par 100 kilog. de fonte. Le mètre cube de ce combustible pèse, terme moyen, 798 kilog.; il s'ensuit que 100 kilog. de fonte demandent pour être refondus 96 kilog. de houille; c'estad-dire, un poids presqu'égal à celui du métal.

772. Dans les usines où l'on fabrique de grosses pièces qui ne peuvent pas être coulées avec la fonte de haut fourneau, on doit pouvoir disposer à la fois de plusieurs fours à réverbère, puisque l'emploi de ces foyers devient toujours désavantageux quand ils sont très-grands : les grilles sont alors très-étendues, une partie de la houille brûle à une grande distance de l'autel et ne produit que peu d'effet : la chaleur n'est pas assez concentrée dans les vastes compartimens de ces fours, qui présentent d'ailleurs beaucoup de surface. On ignore encore quelles sont les limites qui ne peuvent être dépassées sans qu'il en résulte une trop forte consommation de houille. Il est évident du reste que si l'on tombe dans l'excès contraire, en donnant aux fours à réverbère de trop petites dimensions, on éprouve aussi une grande perte de calorique absorbé par les murs.

773. La houille est le meilleur combustible qu'on puisse brûler dans les fours à réverbère; c'est celui qui développe le plus de chaleur. Cependant, on peut se trouver dans le cas d'employer la tourbe et le bois; mais les fours à réverbère sont construits alors différemment: ils doivent recevoir des grilles très-grandes, des voûtes surbaissées et des cheminées étroites.

Dans les fours à réverbère activés avec du bois, l'aire de la sole doit être à celle de la grille dans le rapport de trois à deux, tout au plus, et cette dernière doit être dix fois plus grande que la section horizontale de la cheminée. Il faut que les voûtes soient tellement surbaissées que l'aire de la coupe verticale du foyer, faite dans la direction et à côté du pont, ne fasse que la quatrième partie de celle de la grille. La grande différence qui existe entre ces fours et ceux qui sont chauffés avec la houille, s'explique facilement par la nature du combustible.

On a représenté par les fig. 28, 29 et 30, pl. 4, un four à réverbère activé avec du bois, et tel qu'on le trouve exécuté dans la fonderie de St.-Pétersbourg; on a fait varier seulement la construction de la grille, qui (fig. 3c) est supportée dans son milieu par une grosse pièce de fer, et qui (fig. 29) est divisée en deux par un mur vertical, de manière que la deuxième moitié A soit de 39 à 47 centim. plus basse que l'autre. On introduit le bois par deux ouvertures a et b; fendu et coupé en morceaux de 52 à 62 centim. de longueur et de 5 à 9 centim. d'équarrissage, il doit être d'une parfaite siccité: on le dessèche dans des étuves particulières, qu'on échausse par des canaux dont la direction est horizontale; les barreaux de la grille sont espacés de 8,5.

Si les cheminées et les rampans étaient plus larges que nous ne venons de l'indiquer, il serait impossible de faire entrer la fonte en liquéfaction, parce que la flamme traverserait le foyer trop rapidement et n'y laisserait pas assez de chaleur. Il faut consulter encore l'expérience pour connaître le minimum de largeur qu'on peut donner aux cheminées de ces fours, sans cesser de produire le degré de chaleur nécessaire pour fondre le fer cru. Il est probable que ces dimensions ne doivent pas être les mêmes si l'on brûle du bois dur,

qu'en faisant usage de bois tendre. En Russie, on chauffe les fours avec du bois de pin silvestre; quelle que soit du reste l'espèce de bois employée, il faut toujours que le rampant ou la cheminée ait le moins de largeur possible.

Les dimensions du foyer doivent être plus faibles si le four est activé avec du bois, qu'elles ne le seraient s'il était chauffé avec la houille. Il serait impossible de liquéfier le fer cru, si la voûte du foyer était trop haute, et la fonte se figerait, si la sole avait une trop

grande longueur.

774. Le travail ne change pas, quel que soit le combustible dont on fasse usage; mais, en chauffant avec du bois, on obtient, à cause des cendres qui sont amenées par la flamme en grande quantité, beaucoup plus de laitier que si l'on brûlait de la houille: ce laitier qui est très-fusible, préserve le fer de l'oxidation.

D'après les expériences qu'on a faites en Russie, il faudrait pour refondre 100 kilog. de fer cru, brûler 0,5636 mètres cubes de bois parfaitement sec. Si le mètre cube pèse 303 kilog., il s'ensuit que 100 kilog. de métal exigent pour être liquéfiés 170 kilog. de bois de pin; cette consommation est très-forte: on ne peut donc procéder de cette manière que dans les pays où ce combustible est très-abondant.

775. Je ne connais point de four à réverbère chauffé avec de la tourbe et destiné à refondre le fer cru. Cependant, il pourrait être avantageux d'en construire dans les pays où les autres combustibles sont d'un prix élevé. Il est probable que la grille devrait être plus étendue en surface, la voûte plus surbaissée encore s'il est possible, et la cheminée plus large qu'elles ne le sont dans les fours chauffés avec le bois, parce que la

tourbe donne moins de chaleur que ce dernier, et demande un courant d'air plus fort; mais les dimensions précises des différentes parties du four ne peuvent se déterminer que par l'expérience. L'analogie paraît indiquer, si l'on compare en général les feux de tourbe aux feux de bois, que la surface de la grille serait à l'aire du plan de la cheminée, dans le rapport de 7 à 1.

776. Si l'on établit un parallèle entre les différentes méthodes qu'on suit pour refondre le fer cru,

il en résultera:

1°. Qu'en le liquéfiant au creuset, on consomme beaucoup de matières premières; mais les frais occasionnés par la construction du foyer sont peu considérables. On ne peut suivre cette méthode que pour la fabrication de petits objets de luxe. Une fonderie qui fait usage de fourneaux à manche peut se dispenser d'employer des creusets.

2º. Que la construction des fours à réverbère, assez dispendieuse du reste, à cause de la hauteur des cheminées, exige des matériaux très-réfractaires; et qu'on ne peut d'ailleurs couler avec la fonte de ces foyers des objets délicats, à moins d'employer de la gueuse

très-grise.

3°. Que les fourneaux à manche peuvent être activés seulement dans les lieux où l'on dispose d'une force motrice suffisante pour mettre les soufflets en mouvement, et que les frais d'établissement peuvent devenir alors plus grands qu'ils ne le seraient pour les fours à réverbère. Mais on peut refondre aussi dans ces foyers toute espèce de fer cru, ce qui n'a pas lieu pour les autres. En un mot, ces fourneaux de fusion doivent toujours être préférés aux fours à réverbère, s'ils peuvent contenir assez de fer, ou si

les objets qu'on veut couler ne doivent pas avoir un poids trop considérable ni une dureté extraordinaire jointe à une grande résistance.

Les fourneaux à manche occupent les ouvriers d'une fonderie bien plus régulièrement, que ne le font les fours à réverbère, parce que ceux-là donnent de la fonte presqu'à chaque demi - heure, tandis que dans ceux-ci on obtient à la fois une grande masse de fonte liquide, qui doit être employée en peu de temps, ce qui exige un fort approvisionnement en modèles et en châssis.

La consommation de combustible est d'ailleurs plus faible dans les fourneaux à manche que dans les fours à réverbère, et le déchet de la fonte s'y trouve de 3 à 5 pour cent moins fort. Cent kilog. de fer cru mis en fusion dans des fourneaux à manche, occasionnent une dépense de 0,231 mètres cubes de charbon de bois; liquéfiés dans des fours à réverbère, ils font naître une dépense de 0,5636 mètres cubes de bois. Si l'on admet que quinze parties de bois, prises au volume, en donnent sept de charbon, il s'ensuit que les 0,231 mètres cubes de charbon équivalent à 0,495 mètres cubes de bois: résultat qui, comparé à la quantité de bois brûlée dans les fours à réverbère, présente une économie d'un huitième.

777. Veut-on établir une semblable comparaison entre la houille et le coke? nous rappellerons que 100 kilog. de fer cru demandent pour être fondus dans des fourneaux à manche, 105 litres, 59 de coke (735), et qu'il faut 120 litres, 77 (771) de houille, pour liquéfier la même quantité de fonte dans des fours à réverbère. Si maintenant on voulait contester qu'une mesure de houille n'en donne pas une de coke, il

n'en serait pas moins vrai que, en supposant même les 105 litres, 59 de ce combustible égaux aux 120 litres, 77 de houille, le poids du coke est à celui de la houille dans le rapport de 3 à 5; et qu'une si forte diminution des frais de transport, est un objet essentiel à considérer, pour les usines qui sont à une certaine distance des houillères.

L'effet du coke est, dans les fourneaux à manche, à celui du charbon de bois comme 231 : 105,59; ou comme 100 : 45,7. Il s'ensuit que, dans tous les lieux où cent parties de charbon végétal prises au volume, sont moins chères que 45,7 de coke, on doit préférer le premier de ces deux combustibles.

Dans les fours à réverbère, on brûle omèt. cub., 5636 de bois pour produire l'effet qu'on obtient avec omèt. cub., 12077 de houille : il s'ensuit qu'on doit préférer le bois, si 100 stères de bois fendu et séché sont moins chers que 21 mètres cubes de houille \*.

<sup>\*</sup> Voyez aussi, pour comparer l'effet de la houille à celui du bois, une note insérée dans le troisième tome des Annales des mines, page 51. Mais quelle que soit la sagacité de celui qui fait ces sortes d'observations, quelle que soit la rigueur de son raisonnement, on ne peut se dissimuler qu'il existe une foule de circonstances qu'on ne peut mettre en ligne de compte et qui jettent de l'incertitude dans les résultats. Ces causes d'erreur ont été parfaitement bien exposées par M. Berthier, dans la note que nous venons de citer. On pourrait y ajouter encore que les comparaisons faites entre les deux espèces de combustibles dans des foyers dont la température est peu élevée, ne sont pas applicables aux fours à réverbère destinés à la refonte et à l'affinage du fer cru, parce que toute espèce de combustible doit brûler dans un temps donné pour produire le maximum d'effet, et que dans les foyers activés par un faible tirage, la houille s'éloigne beaucoup plus de ce maximum que le bois; il s'ensuit que dans cette comparaison, l'effet de ce

## DE L'ART DE JETER EN MOULE.

778. Un maître de forges ne doit pas être étranger à l'art de jeter en moule, puisqu'il y trouve souvent les plus grands bénéfices. On distingue l'art du mouleur de celui du fondeur: l'un ne comprend que les moyens de former les moules pour chaque cas particulier; l'autre examine les différens procédés, adopte les plus avantageux, s'occupe des dispositions qui doivent précéder et suivre le moulage, enseigne à choisir la fonte, à la liquéfier par la méthode la plus convenable, à lui donner la qualité voulue, à la conduire, à la verser dans les moules. Il s'ensuit que le moulage n'est réellement qu'une branche de l'art du fondeur.

779. Nous avons déjà fait observer qu'on remplit les moules de deux manières différentes: on peut ou conduire le métal au moyen de rigoles dans ces creux artificiels, ou l'y porter dans des poches ou des chaudières. La dernière de ces méthodes convient seulement quand les objets n'ont pas un poids considérable; dans le cas opposé, on fait un petit canal dans le sable de l'usine, si toutefois on ne se sert pas de conduits en fonte garnis d'une épaisse couche d'argile fortement desséchée dans des étuves. Les moules qui reçoivent le métal par des rigoles, doivent être placés bien au-dessous du niveau qui passe par le trou de la sole, afin que la fonte puisse s'écouler avec

dernier se trouve estimé trop fort. Si, par exemple, on brûle dans les salines, pour une partie de houille, deux de bois seulement, il me semble que dans les foyers qui servent au traitement de la fonte, il faudrait employer nécessairement une plus grande quantité de bois pour remplacer une partie du combustible minéral. Le T.

une grande rapidité. Il faut donc que le fourneau s'élève au dessus du terrain naturel, ou que les moules soient enfoncés en terre.

780. Il existe des objets qui ont 6 à 7 mètres de longueur, et qu'on doit couler dans une position verticale. Si la sole du fourneau devait s'élever de cette quantité au dessus du terrain naturel, il faudrait que les fondations fussent extrêmement hautes, ce qui gênerait le travail. On préfère donc exhausser la sole de 15 à 18 pouces seulement, et enfoncer les moules dans la terre. Pour faciliter cette opération, on creuse devant le fourneau, en construisant l'usine, une fosse destinée à cet objet et remplie ensuite avec du sable. Dans les fonderies où l'on fabrique souvent de grosses pièces, on se dispense de remplir les vides laissés par les pièces, après les avoir retirées de la fosse; cette dernière est dans ce cas bordée par un mur et recouverte avec des plaques de fonte, qu'au besoin on peut charger de terre. Les moules placés dans ce trou sont entourés de sable damé. On peut avoir une ou plusieurs de ces fosses à sa disposition.

781. On doit verser la fonte de suite, sans discontinuer; il faut donc que les vases qui la contiennent aient une capacité égale à celle des moules. Si le cas l'exige, on fait usage de grandes chaudières qu'on remplit, soit en y faisant couler la fonte, soit en la puisant avec des poches, et qu'on approche ensuite des moules à bras d'homme ou à l'aide d'une machine.

Tous ces vases sont confectionnés en fer battu et revêtus intérieurement d'une couche d'argile desséchée. Les chaudières ont ordinairement un bec, afin qu'il soit plus facile de verser la fonte.

Les moules doivent être placés assez bas pour ne pas

gêner les ouvriers dans la manœuvre de la chaudière; celle-ci ne doit pas contenir beaucoup plus de métal qu'il n'en faut pour couler les objets dont il s'agit, parce qu'on est obligé de répandre le reste sur le sable de peur qu'il ne se fige dans le vase. On doit avoir une certaine habitude pour estimer la quantité de fonte qui est nécessaire pour chaque pièce; cette habitude s'acquiert très-vîte pour les objets que l'on coule fréquemment. On détache le fer cru figé contre les parois des poches ou des chaudières, pour le refondre ensuite après en avoir ôté la terre glaise.

782. Dans une grande fonderie, on a des machines particulières pour mettre les moules vides en place ct pour soulever ceux qui sont remplis de fonte. Ces machines sont des grues qui peuvent décrire un cercle entier; elles sont construites en fer ou en bois; les pivots tournent dans des boîtes où leur axe s'appuie simplement sur une plaque de fonte. On s'arrange de manière que plusieurs grues puissent agir sur un seul point, ce qui est souvent indispensable lorsqu'on veut descendre certains moules dans la fosse et soulever de grosses pièces dont le poids dépasse quelquefois cinq à six mille kilogrammes.

783. Les matières que, jusqu'à présent, on a jugé les plus convenables pour la confection des moules, sont le sable et l'argile, ou bien un mélange de ces deux terres. En n'employant que du sable, on ne fait point sècher le moule, soit parce qu'il se dégraderait, soit aussi parce que la présence de l'cau ne produit d'autre inconvénient que de faire blanchir la fonte à l'extérieur ; cet inconvénient est pourtant assez grave pour qu'on ne puisse employer le sable, si les objets doivent être travaillés au foret ou avec d'autres outils.

Le peu de cohérence du sable, fait que les vapeurs aqueuses peuvent s'échapper au travers de cette substance avec une grande facilité. Il n'en est pas de même de l'argile; les moules confectionnés avec cette terre doivent être non-seulement séchés, mais cuits aussi à une chaleur intense. La fonte versée dans du sable humide prend souvent des soufflures très-nuisibles à la solidité de la pièce. Quant aux suites que peut entraîner une trop faible dessication des moules d'argile, elles sont d'une autre nature, et paraissent ne pas être dues uniquement à la présence de l'eau: la fonte projetée dans ces moules, bouillonne et se répand à grands flots dans l'usine, ce qui semble annoncer un dégagement d'autres fluides élastiques. Toutes les terres argileuses contiennent, à l'état de combinaison avec la chaux ou le fer, une certaine quantité d'acide carbonique qu'on ne peut chasser que par une forte cuisson, et qui finit par s'échapper en entier lorsque le moule rempli de fonte, est pénétré d'une chaleur intense.

Nous sommes loin cependant de prétendre que la difficulté qu'éprouvent les vapeurs aqueuses pour traverser une matière aussi compacte que l'argile, ne puisse pas occasionner de fortes explosions: on a souvent remarqué que des moules bien secs et enterrés trop long temps dans le sable de la fosse, faisaient bouillonner la fonte. Il est donc probable que cet effet est produit par l'une et par l'autre cause, quoique jusqu'à présent on n'ait pas eu égard à la première, qui cependant explique mieux plusieurs phénomènes qu'on observe dans les fonderies.

784. Quelle que soit du reste la cause de ce bouillonnement, il est certain que pour l'éviter il faut bien sécher et souvent torréfier les moules \*. Cette opération qui se fait avec du bois ou du charbon, a lieu en plein air, dans les fonderies allemandes; mais il en résulte une trop forte dépense en combustible. En Angleterre, on a commencé à construire des étuves closes, fermées par des portes en fer; ces étuves sont appelées, selon le degré de chaleur employé, chambres de dessication ou de torréfaction. Les premières sont échauffées soit avec du bois soit avec du coke léger, répanduautour des moules, soit aussi avec des conduits de chaleur qui passent sous le sol de l'usine et aboutissent à un poêle. Dans les chambres de torréfaction, on brûle de la houille sur des grilles, et l'on amène l'air nécessaire à la combustion par des conduits; quelquefois aussi les grilles touchent au mur d'enceinte et communiquent alors immédiatement avec l'air extérieur.

Lorsque les moules sont placés dans l'étuve, on allume la houille et l'on ferme l'entrée de la chambre; quelquefois la température s'élève au point de faire rougir les portes.

785. Plus les étuves sont basses, moins on perd de chaleur. On peut affirmer en général que les méthodes qu'on a suivies pour dessécher et cuire les moules, ont été jusqu'à présent très-imparfaites et très-dispendieuses: ce sont particulièrement les chambres de dessication qui occasionnent une trop grande dépense en combustible. Il est du devoir des commis attachés aux fonderies, de faire remplir les étuves chaque fois le plus possible.

<sup>\*</sup> On fait aujourd'hui des mélanges de terre et de sable qui n'ont pas besoin d'être cuits; il suffit, pour prévenir les accidens, de les sécher à une température modérée. Le T.

786. Pour faciliter le transport des moules, on établit sur le sol de l'étuve, des châssis en fonte sur lesquels roulent de petits chariots en fer et à quatre roues; on place les moules très pesans à l'aide d'une grue sur les chariots, qu'on ne décharge pas et qu'on laisse dans l'étuve jusqu'à ce que la dessication soit achevée. Cette manière de procéder n'est applicable, du reste, qu'aux moules qu'on peut manier lorsqu'ils sont encore verts.

787. La dessication des gros objets massifs tels que les noyaux de cylindres ou de chaudières, est dispendieuse. Ces objets, dont le poids est ordinairement très-considérable et qui n'auraient pas assez de cohérence pour être transportés, sont cuits sur place à l'aide d'un feu de charbon ou de houille; il en résulte une forte dépense en combustible, mais elle est inévitable.

On ne peut nier que jusqu'à présent, on n'ait pas encore assez utilisé la chaleur qui se dégage des fours à réverbère et des fourneaux à manche; on ne peut nier non plus que dans les étuves, on ne brûle du combustible inutilement, et que la dessication n'y soit souvent très-imparfaite. On pourrait dessécher certains moules d'une manière plus sûre et plus économique on devrait calciner dans le foyer d'un four à réverbère, ceux qui sont petits et transportables.

788. On a essayé aussi de cuire les moules sur des plaques en fonte, qui, surmontées d'une voûte, recoivent la chaleur de plusieurs chausses disposées audessous. On a cru économiser le combustible, attendu
que les chambres de dessication sont trop vastes et
laissent perdre trop de chaleur; mais on a été souvent
obligé d'abandonner toutes ces méthodes et d'opérer

en plein air, parce qu'on n'obtenait que des résultats défectueux. Ce qui me paraîtrait le plus avantageux, quant aux aires fermées, ce serait de pratiquer dans les plaques de fonte des ouvertures au-dessus desquelles on disposerait les objets, de manière que la flamme pourrait les chauffer jusqu'au rouge en peu de temps; on perdrait alors le moins de chaleur possible. Ce procédé n'offrirait d'ailleurs aucun inconvénient pour les moules confectionnés et desséchés dans des caisses.

789. Tous les moules qui ne sont ni pratiqués dans le sol de l'usine, ni contenus dans des caisses, des chassis en bois ou en fonte, doivent être enterrés, afin qu'ils puissent résister à l'effort de la fonte liquide qui tend à les briser. Placés dans la fosse, ces moules sont entourés de sable qu'on dame avec beaucoup de soin pour ne pas les endommager; enveloppés et couverts entièrement, ils ne laissent plus apercevoir que les ouvertures destinées à recevoir la fonte et à présenter des issues à la vapeur : le sable danié les met alors hors du danger d'être rompus; mais la fonte pourrait néanmoins les soulever en entier ou en partie; ce qu'on prévient en les chargeant de poids, précaution qu'il ne faut jamais omettre.

790. Les dimensions de la fosse, lorsqu'il n'y en a qu'une seule, sont nécessairement calculées sur le volume des plus grosses pièces. Si l'on coulait de plus petits objets, il resterait donc un espace considérable qu'il faudrait remplir avec du sable. Pour éviter l'embarras et les frais de ce travail, on divise la fosse en plusieurs compartimens, à l'aide de plaques en fonte assujetties entre elles, de la même manière que les plaques qui forment le revêtement des fourneaux à manche.

791. En versant le métal, il est essentiel que l'on ne discontinue pas avant que le moule soit entièrement rempli, parce qu'il en résulterait des solutions de continuité, si la fonte était un peu froide. Au reste on est maître de régler le jet, par l'inclinaison donnée aux poches ou aux chaudières. Les impuretés qui surnagent doivent être soigneusement écartées avec un morceau de bois, afin qu'elles ne s'introduisent pas dans le moule.

Si la fonte s'écoule du fourneau, on la reçoit d'abord dans un bassin pratiqué dans le sable où l'on peut rassembler celle qui provient d'un ou de plusieurs foyers. Un des côtés du bassin est formé par une plaque percée d'un trou, qu'on peut ouvrir ou fermer à l'aide d'une pelle de fer garnie d'une couche d'argile. Il est facile alors de modérer la vîtesse du métal qui se rend dans les rigoles; on en sépare, dans le bassin, toutes les matières étrangères qui surnagent.

Il n'est pas indifférent que la fonte arrive avec plus ou moins de vîtesse : coulant avec lenteur, elle se fige avant qu'elle n'ait rempli le moule entièrement; versée à grands flots, elle le dégrade en occasionnant d'abord

une trop forte pression.

792. Les moules des gros objets reçoivent la fonte par plusieurs ouvertures appelées jets; puisqu'on ne pourrait pas les remplir avec assez de rapidité par un seul conduit. Les endroits où l'on adapte les jets ne sont pas choisis indifféremment. Il est clair qu'ils dépendent avant tout de la position dans laquelle on veut couler l'objet. Un jet mal placé pourrait occasionner la dégradation d'une partie du moule, qui serait enlevée par la fonte. Cet accident arrive assez fréquemment; on le prévient en rompant le fil du

courant par des ringards, afin de le diviser et d'en ralentir la vîtesse.

Pour que le moule ne puisse être dégradé par la fonte, on le met souvent en communication avec le jet par un canal horizontal; c'est ce qu'on appelle un jet à talon. La fonte ne peut alors remplir le moule qu'à mesure qu'elle s'élève dans la branche verticale du jet. Il peut arriver dans ce cas que le métal n'acquière pas une densité convenable dans la partie supérieure de la pièce; on ne peut donc employer ce moyen pour toutes sortes d'objets, pour des vases, par exemple, qu'on veut exposer au feu et qui, d'après la nature de leur forme, doivent être coulés dans une position telle que leur fond tourné vers le haut, soit rempli le dernier.

793. Quel que soit du reste l'emplacement du jet, il faut que la hauteur en soit assez grande pour dépasser le point le plus élevé du moule, afin qu'il ne reste aucun vide et que la fonte comprimée par son propre poids puisse acquérir une assez grande densité. En se figeant, elle se retire, et la blanche éprouve alors plus de retrait que la grise \*. Pour qu'il ne se forme

<sup>\*</sup>Geci paraît contraire au paragraphe 114. Il est certain que la fonte solide chauffée au rouge surnage dans un vase contenant de la fonte liquide; celle-ci est donc plus pesante et plus dense. Mais il n'en est pas moins vrai que le métal paraît se retirer au moment où il se fige, que la matière s'affaisse dans le jet, qu'on est toujours obligé d'en verser de nouveau pour le remplir à plusieurs reprises, et pour ne pas manquer la pièce. Ges deux faits, dont la vérité ne peut être révoquée en doute, semblent donc impliquer contradiction; cependant on peut les concilier, en songeant que la fonte liquide est mêlée de gaz, et qu'au moment où elle est versée dans le moule, elle entraîne dans sa chute, comme tous les autres liquides qui se meuvent dans l'air libre, une certaine quantité de ce fluide élastique; ces gaz se dégagent au moment où la matière se fige; la né-

pas de vides, il faut donc que le jet puisse fournir assez de matière, qu'il ait de grandes dimensions et que le métal ne se fige pas trop promptement; ce qui arrive avec la fonte blanche. C'est pour cette raison que les jets sont évasés dans leur partie supérieure, afin que la fonte s'y maintienne plus long temps à l'état liquide. Les objets qui doivent être très-compactes, tels que les canons, ont un jet extrêmement gros, appelé masselotte; sa fonction est d'exercer une forte pression sur la matière liquide.

La partie inférieure du jet qui communique avec le moule doit avoir une grande largeur pour offrir à la fonte un passage facile, mais elle doit être assez mince pour se laisser détacher facilement sans endommager la pièce. Ce n'est que le jet ou la masselotte des

bouches à feu que l'on coupe sur le tour \*.

794. La position qu'on donne aux moules pour les remplir de fonte n'est pas indifférente: c'est d'elle que dépend souvent la densité du métal. Si plusieurs moules ont un jet commun, auquel les petits jets particuliers viennent aboutir, on leur donne une certaine inclinaison, pour augmenter la hauteur de la colonne liquide et la pression qui en résulte. On doit en agir de même pour tous les objets qui sont plats: il en est qu'on est obligé de couler dans une position verticale pour être assuré de leur compacité.

795. Un point essentiel enfin, c'est de se débar-

\* On coupe les jets des flasques avec le ciseau; et l'on fait bien d'enlever de la même manière ceux des bombes et des obus.

cessité de leur ménager de nombreuses issues le prouve évidemment. Il doit donc se former des vides qu'on est obligé de remplir successivement, ce qu'on appelle abreuver le moule. Le T.

rasser des gaz combustibles qui peuvent occasionner des explosions dangereuses. Si le moule est en sable, ces fluides possèdent peu de ressort, parce qu'ils sont faiblement comprimés; il n'en est pas de même des moules en terre glaise; ils produisent souvent de terribles accidens. Il faut donc, lorsqu'ils doivent former des pièces creuses, les pourvoir d'évents pour offrir un passage aux gaz inflammables qui s'échappent du noyau \*. Ces issues, à moins de communiquer seulement avec le noyau, finissent aussi par se remplir de fonte liquide; cependant, pour que cela n'arrive que le plus tard possible, on doit les mettre en communication avec le point le plus élevé du moule.

En versant la fonte, on allume avec du bois ou de la paille les gaz qui s'échappent par les évents : ces gaz détonnent d'abord et brûlent ensuite tranquillement jusqu'à la fin de l'opération.

796. La marche qu'on suit pour confectionner les moules, dépend de la forme des objets. Les matières employées sont le fer cru même, le sable, l'argile ou un mélange de ces deux terres. L'art du mouleur consiste donc à préparer ces matières et à leur faire prendre l'empreinte parfaite des pièces qu'on veut mettre en fabrication.

797. On donne au mouleur le modèle qu'il doit imprimer dans la terre, ou bien il est obligé de le former lui-même en argile. Ces modèles sont ordinairement en métal, en pierre, en cire ou en bois, et doivent être travaillés de manière (les modèles en cire ex-

<sup>\*</sup> On est obligé de donner aussi des évents aux moules des flasques et à ceux des autres objets massifs dont le poids est considérable. Le T.

ceptés) qu'ils aient un certain retrait appelé dépouille, afin qu'on puisse les faire sortir de la terre ou

du sable sans arracher une partie du moule.

Les modèles en bois ne peuvent avoir ni précision ni solidité; on ne s'en sert que pour des objets dont les contours n'ont pas besoin d'une grande netteté. Les marchandises courantes sont toujours moulées avec des modèles métalliques. Il s'ensuit que dans une grande fonderie, on doit avoir des ouvriers qui sachent tourner les métaux avec précision, et même des sculpteurs pour faire des modèles en cire, en plâtre et en éton.

798. Tout l'art du mouleur se réduit presqu'à diviser le modèle convenablement. Si cette division est mal faite, le travail devient difficile et l'objet est souvent déparé par des coutures qu'il eût été possible d'éviter. On ne peut mouler en une seule fois qu'une partie de modèle qui puisse être retirée du sable sans occasionner aucune détérioration. Il s'ensuit que le moule sera formé d'autant de pièces que le modèle lui-même \*.

799. Les moules qui sont confectionnés à l'aide d'un modèle, doivent être contenus dans un châssis, à moins que ce modèle ne soit tellement simple qu'on puisse l'imprimer dans le sable du sol de l'usine. Les châssis se composent de différentes pièces analogues aux diverses parties du modèle. Il existe donc des moules contenus dans deux, trois, quatre ou un plus grand nombre de caisses jointes entre elles d'une manière dépendante de l'ordre qu'on est obligé de sui-

<sup>\*</sup> Le moule se compose souvent de plus de parties que le modèle; celui d'une poulie, par exemple, est divisé en deux par un plan passant au milieu de la gorge, et le moule se compose de trois parties; de la gorge et des deux plans. Le T.

vre pour démouler chaque partie du modèle; ces caisses peuvent donc être superposées ou placées l'une à côté de l'autre.

800. Les châssis sont ou de bois ou de fer coulé. Ceux qui sont confectionnés en bois ne peuvent servir que pour les moules de sable, qu'on n'a pas besoin de faire sécher ou cuire. Ces châssis moins chers que les autres, s'usent plus vîte, sont bientôt disloqués et ne comportent pas une grande précision.

Les châssis doivent avoir des dimensions calculées d'après celles de la pièce qu'on veut couler; lorsqu'ils sont trop grands, le travail devient plus long et la dessication plus imparfaite. Trop petits, ils ne contiennent pas assez de sable; le métal est sujet alors à se figer trop vîte. La meilleure épaisseur que puisse avoir le sable ou la terre, est de 4 centimètres.

La hauteur de la caisse du milieu est rigoureusement déterminée par l'épaisseur de la pièce intermédiaire du modèle.

801. De très-gros objets dont les châssis ne seraient point maniables, ou bien toutes les pièces qu'on ne fabrique pas habituellement sont moulées en argile et sans modèle. Ce genre de moulage, le plus long et le plus dispendieux, doit être employé le moins souvent qu'il est possible.

802. Les objets d'art, tels que les bustes ou les statues dont on ne pourrait diviser le modèle, au point d'en imprimer les parties dans la terre et dont le moulage en argile demanderait plus de talent qu'on ne peut en supposer aux ouvriers des fonderies, sont coulés en plâtre sur des modèles de bois, de pierre ou de métal; et avec ce plâtre on fait une empreinte en cire. Cette empreinte placée en entier ou par pièces

séparées sur un noyau, de manière que l'ensemble représente parfaitement la forme du corps qu'on veut obtenir, est enduite de plusieurs couches d'argile fine qu'on charge de terre plus grossière, jusqu'à ce que le moule soit entièrement achevé. Cela fait, on chauffe; la cire fond et laisse en s'écoulant, un espace vide que la fonte liquide doit remplir.

Ce travail, qui demande des ouvriers très-habiles, ne peut s'exécuter dans toutes les fonderies et ne forme jamais l'objet d'une spéculation permanente, à cause de la cherté des produits et de l'incertitude

du débit.

803. Les moules des marchandises creuses sont quelquefois très-compliqués. Il est évident que tous les creux de la pièce doivent être pleins dans le moule; ces pleins s'appellent noyaux. Si les creux ont des dimensions déterminées, on doit confectionner les noyaux dans des boîtes et les cuire avec autant de soin que les moules, souvent même à un degré de chaleur plus élevé.

L'ouvrier a souvent besoin de beaucoup d'adresse, pour fixer les noyaux dans le moule; lorsqu'ils sont petits, on les attache avec des clous; ceux qui sont grands exigent un appui solide et doivent être maintenus assez fortement pour que la fonte ne puisse les

déplacer.

804. Les noyaux de gros cylindres ou de grandes chaudières, construits en maçonnerie, reposent sur une plaque de fonte avec laquelle ils sont transportés et descendus dans la fosse. Ceux qui servent à former les creux intérieurs d'objets plus petits, sont faits en terre glaise appliquée sur des carcasses de bois qu'on enveloppe avec des tresses de paille. Après qu'on a

retiré ces tresses, il ne reste qu'un noyau d'une forme creuse. Ceux des tuyaux d'une certaine longueur sont modelés d'une manière analogue, à l'aide d'un arbre ou broche en fer enveloppée aussi avec des tresses de paille.

805. Comme la fonte se retire après s'être figée, on doit y avoir égard en confectionnant les moules; la quantité de ce retrait ne peut être connue que par des observations \*. Si les moules sont faits avec des modèles, les dimensions de ces derniers doivent être augmentées proportionnellement au retrait; cette précaution est sur-tout très-essentielle dans la fabrication des projectiles.

Les diverses espèces de fer eru ne prennent pas un égal retrait; la fonte qui est très-chaude donne ordinairement des objets plus petits que si elle était un peu refroidie. On doit donc connaître le retrait de la fonte employée et l'on doit la verser dans les moules à des degrés de chaleur à peu près égaux.

806. On peut diviser les différens genres de moulages soit d'après la nature des terres, soit d'après la

forme des moules.

La qualité que le fer coulé doit avoir, détermine souvent l'espèce de terre qui peut servir au mouleur. Si le fer doit être doux, afin qu'on puisse le travailler avec des outils tranchans, on ne peut le couler dans le sable vert, quoique ce genre de moulage soit évidemment le moins dispendieux; il faut donc faire usage de sable gras et recuire les moules. Si les noyaux ont des formes très-compliquées, de manière qu'on ne

<sup>\*</sup> Ce retrait est compensé souvent en entier par la dilatation que la fonte éprouve en se figeant. Le T.

puisse les assujettir dans le sable maigre, on est encore forcé d'employer le sable gras. Enfin on ne doit mouler en terre glaise que les pièces très-grosses et celles dont

la fabrication se présente rarement.

Mais c'est d'après la forme de l'objet qu'on décide si l'on peut couler à découvert, ou s'il faut employer un certain nombre de châssis. Le moulage en châssis diffère donc essentiellement du moulage à découvert et du moulage en terre glaise; cette division ne peut cependant suffire, parce qu'on fait usage de châssis pour le sable maigre et pour le sable gras.

807. Il semble donc, d'après ce qui précède, que le moulage doit être divisé de la manière suivante:

1°. Moulage en sable maigre ou sablerie;

moulage pratiqué dans le sol de l'usine,

moules découverts,

moules à noyaux,

moules couverts,

moulage en châssis,

moules à deux châssis,

moules à 3, 4, 5, etc., châssis,

20. Moulage en sable gras;

3°. Moulage en argile;

4°. Moulage des objets d'art.

808. Il existe encore des moules qui n'ont pas été compris dans cette énumération, ce sont les coquilles; ils se distinguent de tous les autres, en ce qu'ils peuvent servir un grand nombre de fois; mais, malgré cet avantage, malgré l'économie et la facilité du travail qui en résulte, les coquilles ne sont guères usitées, attendu qu'il est difficile d'en faire joindre les deux parties avec une certaine précision, que les coutures

deviennent très-grosses, que les deux hémisphères ne se correspondent pas très-exactement, et enfin que la fonte refroidie promptement par les parois de ces moules métalliques, blanchit à l'extérieur. Le coulage en coquilles, employé anciennement plus qu'il ne l'est aujourd'hui, est devenu très rare, à cause de l'imperfection de ses produits et des progrès du moulage \*, en terre ou en sable.

<sup>\*</sup> Le défaut principal des boulets coulés en coquilles, c'est d'avoir une surface gravée. L'hémisphère supérieur est toujours raboteux après le rebattage, quelque bonne que puisse être la qualité de la fonte; cet effet provient probablement et du refroidissement instantané et de l'oxide qui surnage dans la poche ou qui se forme dans l'air lorsque le métal tombe dans le moule.

Le refroidissement subit fait blanchir la fonte à l'extérieur; les boulets se couvrent alors dans les fours de rebatterie d'une couche d'oxide plus épaisse que s'ils n'avaient pas éprouvé ce changement, puisque la fonte blanche chauffée au rouge est plus oxidable que la grise (119). Cet oxide se grave dans le métal et laisse en tombant sous le marteau, des marques que le rebattage ne fait pas disparaître, parce que la fonte est devenue blanche rayonnante sur une épaisseur de plusieurs lignes.

L'oxide et d'autres impuretés, qui, dans les moules en sable, sont absorbés par cette matière avec une grande avidité, surnagent d'abord dans les coquilles, et finissent par s'incruster dans le métal qui forme l'hémisphère supérieur du projectile. Le rebattage les fait tomber en partie; mais il ne peut combler les creux qui en résultent, vu le peu de malléabilité de la fonte blanche.

Quant à la difficulté de faire joindre les coquilles avec le degré de précision voulue pour faire confondre les centres des deux hémisphères, je ne pense pas qu'elles puissent mériter le reproche que leur adresse M. Karsten, parce qu'il est au moins aussi facile d'assembler exactement deux coquilles que deux châssis, fussent-ils même en fonte.

On a vanté comme un avantage des mobiles coulés en coquilles, d'être plus pesans que les autres; mais cet avantage, en tant qu'il est dû au refroidissement subit qui fait blanchir la fonte, doit être regardé comme un résultat immédiat du plus grand inconvénient

On a essayé aussi de couler des cylindres dans des moules en fonte, afin de les rendre plus durs et de s'épargner la peine de les tourner; mais on ne parvient à l'un et à l'autre but que d'une manière imparfaite: la surface des cylindres devient très-rude à cause du refroidissement subit, et le métal n'acquiert pas une très-grande dureté. Le moule noirci en dedans n'adhère pas à la pièce qu'on peut enlever ensuite, parcequ'elle se retire assez fortement après s'être figée\*.

que présente le coulage en coquilles. Pour éclaireir ce point intéressant, nous avons fait avec M. le capitaine Thouvenin, dans les forges d'Hayange, quelques expériences sur la pesanteur spécifique des projectiles. Nous avons soumis à nos observations douze boulets qui étaient tous de fonte grise : la pesanteur spécifique des six qui sortaient des coquilles était, terme moyen, 71,70; celle des houlets coulés en sable, 70,74, celle de plusieurs morceaux de fonte blanche, 74,50. La différence des pesanteurs spécifiques de ces boulets est donc un peu plus forte que le quart de celle qui existe entre la pesanteur de la fonte blanche et celle de la fonte grise: pour raisonner à fortiori, supposons qu'elle en soit le tiers. Si, d'après cela, un boulet de 8 en fonte grise était terminé par une enveloppe en fonte blanche, égale à peu près au tiers de son volume, au lieu de peser 70,74, il peserait 71,70. Et en faisant le calcul on voit que l'épaisseur de cette enveloppe n'est pas seulement de 3 lignes pour le 8; or, la plupart des boulets coulés en coquilles ont une enveloppe de fonte blanche d'une épaisseur de 3 lignes, et plus forte encore. Il paraît donc assez probable que la différence de pesanteur entre les projectiles coulés en coquilles et ceux qui le sont en sable, provient en grande partie du blanchîment de la fonte.

Pour prendre les pesanteurs spécifiques, nous avons fait usage d'eau de puits, mais les valeurs relatives des nombres précités n'en sont pas moins exactes. Le T.

\* Le moule rougit, mais il n'acquiert pas un degré de chaleur aussi élevé que la pièce elle-même; c'est pour cette raison qu'il subit un retrait plus faible et qu'on peut le détacher facilement.

### DE LA SABLERIE.

809. Les moules en sable maigre sont les moins dispendieux à confectionner; il faut donc en faire usage chaque fois que la forme des pièces et la qualité que la fonte doit avoir après le refroidissement peuvent le permettre. Ils se divisent en moules avec ou sans châssis : classification qui n'est déterminée que par la forme de l'objet que l'on veut couler, mais qui établit cependant une grande différence dans la nature du sable qu'il faut employer.

# Du moulage pratiqué dans le sol de l'usine.

810. La partie du sol de l'usine destinée à la moulerie est couverte d'un sable qui, mêlé de poussière de charbon, doit être assez sin pour recevoir des empreintes délicates, et avoir assez de corps étant humecté, pour conserver une forme reçue et la communiquer à la fonte. La poussière de charbon en constitue un élément essentiel, parce qu'elle en augmente la porosité, qu'elle facilite le dégagement des gaz, et qu'elle empêche la terre de se vitrifier et de s'attacher aux objets coulés; mais elle détruit la cohérence du sable. Il est assez difficile de lui donner le degré d'humidité le plus avantageux; chargé d'eau, il fait bouillonner la fonte; trop sec, il s'éboule. On doit le sécher, le remuer, avant d'y imprimer les modèles, pour le rendre moins dense, et plus pénétrable aux vapeurs. Le fer est d'autant plus susceptible de bouillonner et se trouve criblé d'autant plus de soufflures, que le fond du moule est plus compacte.

811. Après avoir travaillé le sable avec une bèche, le mouleur saisit une règle qu'il promène dans tous les sens, en appuyant très-légèrement, jusqu'à ce que le plan formé par cette règle, soit parfaitement horizontal: il s'en assure au moyen d'un niveau de maçon. Unie de la sorte, cette surface est couverte d'une couche de 13 millimètres d'épaisseur (1/2 pouce, p. du Rhin) d'un sable frais, passé à travers un tamis d'autant plus fin que l'objet qu'on veut obtenir, doit

être plus lisse.

Il ne faut pas que le sable soit gros pour des plaques qui doivent porter des inscriptions ou des ornemens. La netteté des contours et de la surface des objets en dépend essentiellement. Il importe pour les fonderies de s'en procurer de très-fin et doué néanmoins d'un peu de liaison, mêlé par conséquent d'une petite dose d'argile, qui ne doit point contenir de fer, afin que le mélange ne puisse pas se vitrifier ni se coller à la surface du fer cru. En général, toute la masse du sable qui couvre le sol de l'usine et qui doit servir au moulage, devrait être calcinée et tamisée préalablement.

812. Le modèle placé sur le lit de sable qui a été préparé ainsi que nous venons de le dire, y est enfoncé à petits coups de marteau, jusqu'à ce que la partie inférieure y soit parfaitement imprimée. Pour lui donner une position horizontale, on fait usage du niveau de maçon et l'on frappe sur les parties qui sont trop élevées; on approche ensuite et l'on serre le sable contre les côtés du modèle, de manière que ce dernier s'y trouve enterré jusqu'au bord supérieur, et qu'étant retiré, il laisse un vide qui lui soit parfaitement égal. Ayant de l'enlever, on pratique dans le

sable et sous le moule plusieurs ouvertures, à l'aide d'une broche en fer; ces petits canaux offrent des issues aux gaz et aux vapeurs aqueuses. On creuse ensuite les rigoles qui servent à conduire la fonte. Ces rigoles qui ont peu de longueur et qui aboutissent d'un côté au bord supérieur du modèle, sont terminées de l'autre par une petite fosse peu profonde, où le métal liquide se répand avant d'entrer dans le moule.

813. Cela fait, on se dispose à retirer le modèle qui porte une anse lorsqu'il a de grandes dimensions; dans le cas contraire, on se borne à y enfoncer quelques clous, s'il est en bois, afin d'avoir prise. Pour ne pas dégrader le moule, on commence par en humecter les bords avec un pinceau trempé dans l'eau; le sable s'imbibe du liquide, acquiert plus de consistance et se retire du modèle, qui, en recevant quelques légers coups de marteau ou de battoir, donnés dans toutes les directions contre l'anse, finit par se détacher, de manière qu'on peut le faire sortir par un mouvement tremblottant. Le moule est nettoyé ensuite avec le paroir, de sorte que la surface en soit parfaitement lisse; s'il a souffert, on y place le modèle une deuxième fois.

814. Après avoir réparé le moule, on le saupoudre avec de la poussière de charbon, pour empêcher le contact immédiat de la fonte avec le sable humide, qui la refroidirait trop promptement et la durcirait à l'extérieur. Si la surface du moule est plane, on serre la poussière de charbon contre le sable avec le paroir; dans le cas opposé, on est obligé d'y replacer encore le modèle.

Après avoir terminé ces diverses opérations, on

procède à la coulée. Dès que le moule est rempli, on intercepte le passage de la fonte, soit avec une pelle en fer garnie d'une couche d'argile, soit (si l'on porte la fonte dans des poches) avec un morceau de bois qu'on enfonce sous les rigoles dans le sable, qui en s'élevant alors forme une légère digue. Si, malgré les soins qu'on doit prendre pour écarter les impuretés, il en surnage dans le moule, on les retire avec un rable de bois; on fait même usage de cet outil pour répandre la fonte uniformément, si la plaque a une étendue considérable: précaution indispensable lorsque la matière manque de liquidité.

Quand le fer cru commence à se figer, on le couvre entièrement de poussière de charbon, ou bien de
sable fin et maigre, pour ralentir le refroidissement,
pour empêcher les plaques de se courber, pour rendre leur surface plus lisse, pour prévenir, ou même
pour écraser les soufflures, qui sont un effet de l'oxidation, enfin, pour tempérer la chaleur dans l'usine.
On détache ensuite les jets et l'on charge de poids
les pièces qui sont minces et dont la surface est trèsétendue. Si, malgré ces précautions, les plaques se
sont déjetées ou voilées, d'après l'expression des ouvriers, on les redresse à coups de marteau après qu'elles
sont refroidies, opération qui ne peut s'exécuter que
dans le cas où la fonte est très-grise et très-tenace.

Le sable qui a servi au moulage a été calciné par la chaleur; il faut donc l'humecter avant d'en faire usage une seconde fois.

815. Un mouleur habile peut souvent employer des modèles très-simples, et il peut même quelquesois s'en passer entièrement. Pour mouler des plaques dont la surface est unie, il lui sussit d'une règle dont la longueur et la largeur soient égales à la longueur et à l'épaisseur de ces objets. Pour faire le moule d'une roue, il n'a besoin que de la partie circulaire et d'un seul des bras qui lui sert à mouler tous les autres.

816. Des objets dont les deux surfaces doivent être lisses (le plan supérieur des pièces coulées à découvert est toujours raboteux), et dont l'étendue est si considérable que l'emploi des châssis deviendrait embarrassant, se moulent aussi dans le sol de l'usine; mais on couvre le moule avec une ou plusieurs plaques de fonte, dont la partie inférieure pourvue de pointes est revêtue d'une couche d'argile très-unie, desséchée tant à l'air que dans les étuves, et noircie ensuite avec un mélange de poussière de charbon et de farine qu'on a fait bouillir après l'avoir délayée dans l'eau. Desséchées de nouveau, les plaques de recouvrement sont disposées sur le moule, de manière que le plan garni de terre soit tourné vers le bas : il faut que dans ce cas le jet soit assez élevé pour que la fonte liquide se trouve pressée contre ces plaques qui doivent unir la surface de l'objet.

Si l'on emploie plusieurs plaques, elles doivent joindre parfaitement, sans laisser entre elles aucun intervalle.

817. Les moules des objets qui ne sont pas massifs, ont des noyaux en terre ou en sable qui correspondent aux creux qu'on veut produire. Les noyaux en sable peuvent se confectionner avec le modèle percé d'une ou de plusieurs ouvertures, qui étant remplies forment des reliefs. Les noyaux en terre confectionnés à part doivent être parfaitement séchés, placés dans les moules aux endroits prescrits et chargés de poids, afin qu'ils ne soient pas enlevés par la matière liquide.

Si une plaque doit être pourvue d'un rebord, on enfonce dans le moule, et jusqu'à une profondeur déterminée, une barre de fer noircie. On reconnaît toujours l'adresse d'un ouvrier à l'emploi des moyens les

plus simples.

On moule aussi des roues dentées sans châssis: mais les noyaux qui doivent former les séparations entre les dents, ne sont point en sable maigre, parce qu'ils n'auraient pas assez de consistance; on les fait en sable gras dans des boîtes particulières, et après avoir été cuits dans les étuves, ils sont mis en place l'un après l'autre.

818. On veut quelquesois donner une grande dureté à l'une des faces de la pièce; on place alors dans le moule un gros morceau de fer noirci avec la poussière de charbon: c'est de cette manière qu'on durcit les

enclumes, les marteaux et les bocards.

819. On fait aussi usage de moules couverts pour des pièces décorées. Les ornemens sont pratiqués alors en sens inverse dans les plaques de recouvrement, ou bien, ils sont imprimés dans le sable d'un châssis qu'on renverse et qu'on place sur le moule; mais il est indispensable que ce châssis ou les plaques, ne laissent aucune issue à la fonte, dont le jet doit être plus haut que les parties du moule les plus élevées. On peut couler les balanciers par ce procédé; la partie inférieure du modèle est imprimée dans le sable du sol de l'usine et l'autre dans le châssis ou dans les plaques de recouvrement.

Du moulage en sable maigre et avec chassis.

820. Le moulage pratiqué dans le sol de l'usine ne

devrait servir à la rigueur que pour des pièces dont la surface est unie et dont les modèles peuvent être retirés en entier du sable. Au moyen des plaques ou des châssis de recouvrement, on pourrait mouler des objets ornés dont il faut décomposer les modèles. Ce genre de travail fait donc une transition au moulage en châssis, ou pour mieux dire, les moules couverts sont de véritables moules en châssis, dont la partie inférieure est immobile; mais comme les plaques de recouvrement sont pénibles à préparer, on ne les emploie que dans le cas où l'on n'a point de châssis de grandes dimensions.

Les moules en châssis les plus simples sont ceux qui se décomposent en deux parties, ou ceux qui sont contenus en entier dans une des caisses, tandis que l'autre fait seulement fonction de couvercle. Il est clair que ces châssis doivent s'ajuster parfaitement, afin que les deux parties jointes ensemble, ne forment qu'un tout égal au modèle. Ce dernier doit être divisé de manière qu'on puisse démouler chaque partie, sans dégrader l'empreinte obtenue.

821. Comme les moules sont fermés de tous côtés, il est inutile qu'ils reçoivent une position horizontale: on leur donne même une inclinaison, si les pièces sont très-longues; afin que la fonte soit soumise à une plus forte pression, qu'elle remplisse mieux toutes les cavités et qu'elle devienne plus compacte \*.

<sup>\*</sup> Il existe pourtant des moules qui devraient toujours être placés horizontalement, ceux des obus, par exemple. L'arbre du noyau ne se trouve pas si solidement fixé dans la barette qu'il ne puisse éprouver quelque variation par une inclinaison donnée au châssis; et c'est à ces variations occasionnées par l'entêtement et la négligence des mouleurs, qu'il faut attribuer en partie les grandes excentricités qu'on découvre souvent en recevant ces projectiles. Le T.

Les châssis ont des dimensions dépendantes de celles de l'objet qu'on veut couler; on peut les confectionner en fer ou en bois, parce qu'ils ne sont point exposés à la chaleur. Pour y retenir le sable, on munit les châssis, s'ils sont petits, d'un rebord adapté au côté ouvert; ceux qui ont plus d'étendue et qui sont de fonte, portent en outre des pointes à leurs parois intérieures. Les châssis de bois ont des rainures et sont pourvus de traverses ou liteaux. Il est facile, du reste, de faire tenir le sable dans ceux qui sont étroits, quelle que soit leur longueur. Lorsqu'ils sont très-longs et très-larges, comme ceux qui servent au moulage des grilles, la pièce inférieure est toujours immobile, et l'autre se trouve traversée intérieurement par des liteaux en fer, qui, placés de champ, descendent presqu'aux trois quarts de la hauteur de la caisse et sont espacés entr'eux de quinze centim. tout au plus. Le mouleur doit damer alors le sable avec beaucoup de soin et le pousser même avec les doigts sous les traverses.

822. Les châssis sont ajustés l'un à l'autre par des liteaux glissant dans une coulisse, ou bien à l'aide de plusieurs gougeons qui entrent dans des trous pratiqués dans l'autre caisse. Le châssis du milieu se divise quelquefois en deux parties qui peuvent être enlevées par le côté, en tiroir, et qui sont jointes l'une à l'autre, ainsi qu'aux deux caisses extrêmes, avec des crochets ou des gougeons. Les châssis de grandes dimensions sont assemblés avec des boulons et des clavettes.

La hauteur et le nombre des caisses dépendent entièrement de la division du modèle.

823. Le sable employé au moulage en châssis doit

être plus collant que ne l'est celui qui sert aux moules pratiqués dans le sol de l'usine: il faut donc qu'il contienne un peu plus de parties argileuses. On n'y ajoute point de poussière de charbon, parce que cette substance en détruit la liaison et que d'ailleurs les vapeurs peuvent s'échapper facilement des moules qui sont petits; ceux qui ont de grandes dimensions recoivent des évents qui offrent aux gaz un passage. On calcine le sable avant de l'employer. Il ne doit être ni trop gros ni trop fin; en le frottant entre les doigts, on doit encore sentir les grains. Après l'avoir calciné, on le tamise, on le répand sur une grande surface, on l'humecte et l'on y ajoute du sable plus gras, calciné également et passé par un tamis très-fin; on travaille le mélange et l'on y verse encore de l'eau, quoiqu'en très-petite quantité. Ce mélange doit être alors assez gras pour que, sans contenir beaucoup d'eau, il puisse conserver la forme qu'il reçoit étant comprimé dans la main. On le porte ensuite sur le banc des mouleurs, établi le long des murs de l'atelier; c'est sur ce banc, qui doit être suffisamment éclairé, que s'exécute le moulage de tous les objets dont les châssis sont maniables.

824. On remplit les châssis successivement; l'ordre suivi dépend de la forme du modèle. Lorsque ce dernier a de grandes dimensions et qu'il n'est pas divisé, on le place dans un châssis immobile. Le mouleur commence alors par remuer le sable qui est dans ce châssis pour le rendre moins compacte; il le serre ensuite entre les parois de la caisse et ceux du modèle, au moyen des battes en fer ou en bois. Si le modèle laisse subsister des reliefs qui forment des noyaux, l'ouvrier doit les consolider avec des clous et battre le

sable si fortement qu'il puisse à peine recevoir l'impression du doigt. Quand ce travail est terminé, la surface supérieure du modèle se trouve dans le plan des bords du châssis. Après avoir enlevé avec une règle l'excédant du sable, le mouleur saupoudre tout le plan avec de la poussière, qu'il chasse ensuite du modèle seulement en y soufflant; il place le châssis supérieur en se servant pour cet effet d'une grue, si le cas l'exige; dame le sable entre les liteaux et les traverses, et dispose en même temps le jet et les évents.

Si la position de la caisse inférieure n'est pas horizontale, le jet doit aboutir au point le plus élevé du moule. Les ouvertures qui laissent entrer la fonte, et celles qui offrent un passage aux vapeurs, se ménagent dans le sable avec des morceaux de bois que l'on y enterre, et dont l'une des extrémités touche au modèle, tandis que l'autre dépasse tout le système.

Le sable ne doit pas être battu avec autant de force dans le châssis supérieur qu'il l'est dans l'autre, afin de ne pas opposer trop d'obstacle au dégagement des vapeurs; mais il doit l'être suffisamment pour ne point s'ébouler. Quand on a fini de le damer, on le perce de plusieurs ouvertures avec une broche en fer, qui doit pénétrer jusqu'au modèle. Après avoir évasé à l'extérieur les jets et les évents, on retire les morceaux de bois qui ont servi à les former, et l'on soulève le châssis supérieur. La poussière répandue sur le sable de la première caisse empêche l'adhérence : elle présente un moyen certain de séparer les surfaces formées par le sable de deux châssis qui, pendant qu'on remplit le dernier, sont posés l'un sur l'autre.

Dès qu'on a enlevé le châssis supérieur, on creuse, en partant du jet, de petites rigoles qui aboutissent au

modèle et qui servent à conduire la fonte par un plus grand nombre de chemins dans le moule, afin que toutes les parties en soient remplies à la fois. On ôte ensuite le sable provenant de ces rigoles et l'on retire le modèle, on démoule; opération qui peut exiger la présence de plusieurs ouvriers, à cause des petits noyaux qu'on doit ménager. Cela fait, il faut nettoyer le moule, le noircir, replacer le châssis supérieur, le faire joindre à l'autre avec précision, le charger de poids pour consolider le système et procéder ensuite à la coulée, pendant laquelle on a soin d'allumer avec du bois ou de la paille, les gaz qui s'échappent par les évents.

Lorsque la pièce est coulée, on retire le châssis supérieur et l'on met à nu les endroits où le métal est le plus épais, afin que le refroidissement soit plus uniforme. En négligeant cette précaution, on peut occasionner la rupture des pièces dont les parties ont des grosseurs différentes.

825. Quant aux objets qui sont plus petits et dont le modèle n'est point divisé, on les moule sur les bancs de la manière suivante: le modèle et le châssis appuyés sur une planche garnie en-dessus de deux liteaux qui doivent en faciliter le maniement, sont disposés de façon que le premier soit au milieu de l'autre, et qu'il puisse être retiré du sable après que tout le système a été retourné. Après avoir disposé le modèle de la sorte, le mouleur remplit le châssis de sable damé, le couvre d'une deuxième planche, le renverse, afin de retirer la première, saupoudre la surface du sable avec de la poussière très-fine, place le châssis supérieur, le remplit en ayant soin de former le jet, enlève ce châssis, fait dans le sable une ou plusieurs

rigoles à partir du jet, si toutefois ce dernier ne communique pas immédiatement avec le modèle, retire celui-ci, nettoie le moule, le noircit, replace le châssis supérieur, le charge de poids et procède à la coulée.

826. On suit à peu près le même procédé pour les modèles divisés en deux segmens; mais on place le premier sur la planche de manière qu'en retournant celle-ci, le plan de jonction se trouve en haut. Quand le châssis inférieur est donc plein de sable damé, le mouleur le renverse, ajuste la deuxième partie du modèle sur la première; place le châssis supérieur, qu'il remplit aussi en ménageant les ouvertures nécessaires, telles que les jets et les évents; sépare ensuite les châssis pour démouler; et assemble de nouveau ces deux caisses qui renferment le moule prêt à recevoir la fonte.

827. La plus grande difficulté consiste dans la division du modèle, dont les différentes parties déterminent la forme et les dimensions des caisses qui servent

au moulage.

Si deux châssis ne suffisent pas, on fait usage d'un troisième placé au milieu et dont la hauteur dépend entièrement de celle de la partie du modèle qui lui correspond. La forme de l'objet permet souvent de démouler ce tronçon tout en enlevant le châssis intermédiaire. Quelquefois aussi on ne pourrait retirer du sable la pièce du milieu, si le châssis ne se divisait pas dans le sens vertical, de manière que les deux parties pussent être enlevées en tiroir.

828. En faisant usage de trois châssis, l'ouvrier moule d'abord la pièce intermédiaire, la retourne, place le châssis inférieur, le remplit, renverse le système de nouveau, place le châssis supérieur, l'enlève

aprrès cela pour démouler cette partie, retire aussi le châssis intermédiaire, en ôte le modèle et finit par le châssis inférieur, sans que pour démouler il ait besoim de le retourner. Après avoir nettoyé, paré, noirci les moules, préparé les jets et les évents, le mouleur replace les châssis sur le dernier qui est resté immobilee, en commençant par celui du milieu, les fait joimdre parfaitement et les charge de poids pour y verser enssuite la fonte.

Si le jet doit être à talon, on doit déjà s'en occuper en remplissant le châssis intermédiaire. On fait usage de ces jets quand on craint que la fonte ne détruise, parr l'impétuosité de son cours, quelques parties dé-

licates du moule.

1829. Les noyaux en sable doivent être établis soliderment sur le châssis inférieur. On ne peut donc moulerc de cette façon que les objets creux dont la cavité
n'est pas trop profonde, par rapport à la base que doit
avoir le noyau, qui sans cela, s'écroulerait par son
propre poids. Les chaudières, les marmites, les creusetts, les vases sont des objets de sablerie; mais on ne
peaut mouler ainsi des tuyaux, à moins qu'ils ne se compossent de cônes ou de cylindres très-courts, ce qui
serrait désavantageux; il vaut donc mieux confecticonner leurs noyaux d'une manière plus solide.

On moule les grandes chaudières souvent en argile, pour éviter la dépense qui résulterait de l'achat d'un miodèle; mais on aurait tort de la craindre, lorsqu'on trouve un débit assuré de cette marchandise fabriquée d'après des dimensions constantes, attendu que le moulaige en sable est à beaucoup près le moins dispendieux. P'our les grandes chaudières on n'emploie ordinairement qu'un seul châssis: le modèle, percé au fond

d'une ouverture assez large, placé le fond en l'air sur une couche d'argile préparée convenablement, est rempli ensuite de sable. Après avoir achevé de damer ce sable qui doit former le noyau, on place le châssis, on le remplit, on l'enlève, on ôte le modèle, en se servant du trou précité, et l'on remet le châssis en place.

La fonte se durcit toujours par le contact immédiat avec le sable humide : on ne peut donc y mouler tous les objets; mais dans tous les cas où ce durcissement n'est pas à craindre, on doit pour raison d'économie, préférer le moulage en sable maigre à tous les autres.

830. Les moules en sable ont souvent des noyaux en terre: comme, par exemple, ceux des projectiles creux. Toutefois en Russie, les noyaux de ces objets sont en sable, mais il est difficile alors de les confectionner avec autant d'exactitude qu'en les faisant sur le tour: on les fixe dans le moule à l'aide du même arbre qui a servi à les tourner. C'est dans une traverse percée d'un trou, adaptée au châssis supérieur et appelée barette, qu'on introduit l'arbre passant par l'œil du projectile; on l'arrête avec des clous ou bien avec une clavette.

La dessication des noyaux est un point très-important pour les usines confectionnant beaucoup de projectiles creux. Afin de ne pas exposer les noyaux à crever, on les fait sécher avec lenteur, on les soumet progressivement à des degrés de chaleur plus élevés et l'on finit par les cuire à un feu de charbon assez intense. La terre glaise avec laquelle on les moule, ne doit pas être très-grasse; on la mêle ordinairement avec de la paille hachée. Les arbres sont confectionnés

en fonte et pourvus d'une rainure longitudinale assez profonde, dans laquelle on place un brin de paille; cette rainure doit offrir un passage aux gaz sortant du noyau.

831. Il est probable que bientôt on fabriquera les moules d'une manière plus avantageuse. Si l'on humecte le sable ordinaire avec une dissolution de sel de cuisine, on le rend susceptible de pouvoir être séché, et de former, étant soumis à une chaleur qui dépasse un peu celle de l'ébullition, une masse trèsdure. Ce sable est donc éminemment propre à la confection de certains moules; il ne retient pas l'humidité avec autant de force que l'argile ou le sable gras, et il peut se durcir comme eux sans exiger un si haut degré de chaleur. Cette composition servirait avantageusement pour faire des noyaux de projectiles, qu'on moulerait avec une grande facilité dans une boîte et qu'on ferait sécher à peu de frais \*.

#### DU MOULAGE EN SABLE GRAS.

## 832. On forme les empreintes dans le sable gras

<sup>\*</sup> Ge n'est pas seulement pour la confection des noyaux de bombes ou d'obus que l'on pourrait employer le sable humecté avec une dissolution de sel marin. On trouversit peut-être un grand avantage à s'en servir pour le moulage des projectiles pleins, dont le perfectionnement est devenu si urgent.

En Angleterre, on moule les boulets en sable gras et l'on fait dessécher les moules dans des étuves, afin que la fonte ne puisse blanchir à la surface. On parviendrait plus facilement au même but, en faisant les moules en sable maigre humecté avec de l'eau salée. Mais, comme le sel marin augmenterait la fusibilité du sable, il est assez probable que les boulets se trouveraient couverts d'une opuche de terre vitrifiée, dont il faudrait les débarrasser par le lissage dans des cylindres de fonte. Le T.

de la même manière que dans le maigre; le travail ne diffère de l'autre que par la préparation de la matière employée et par le traitement qu'on fait subir aux moules achevés. Le sable gras, fait ordinairement de toutes pièces, est un mélange de terre et de sable maigre. Ce moulage n'est donc qu'un moulage en terre exécuté avec des modèles. On en fait usage quand la surface de la fonte doit rester douce, que l'empreinte obtenue en sable maigre ne pourrait se soutenir, et qu'on veut couler de gros objets dont le moule serait exposé à être détruit par le poids et la vîtesse de la matière liquide. Il s'ensuit que plus les objets sont pesans, plus le sable doit être gras, afin d'offrir une résistance suffisante; mais on tâche toujours de l'employer le plus maigre possible, afin qu'il soit facile de le sécher.

Dans les usines où les moules sont cuits par un contact immédiat avec la flamme, on les confectionne simplement en terre glaise, à laquelle on n'ajoute que la dose de sable maigre nécessaire pour prévenir le retrait et les crevasses.

833. Il résulte de la nature de ce genre de moulage, que les caisses qui contiennent les moules, ne peuvent être confectionnées qu'en fer. Plus épaisses ordinairement que les châssis dont on fait usage dans la sablerie, et munies d'anses pour être plus maniables pendant le moulage, ou lorsqu'on les transporte dans les étuves, elles sont percées de trous, afin de se laisser mieux pénétrer par la chaleur et de présenter moins d'obstacles à la dessication.

834. Avant de mettre le sable gras en œuvre, on doit le calciner, le passer par un tamis, le travailler, le tamiser une seconde fois et l'humecter ensuitesi peu,

que, serré dans la main, il puisse à peine conserver la forme reçue. On le dame dans les caisses avec de pesantes battes de fer; chaque fois qu'on en ajoute une nouvelle quantité à celui qui est déjà damé, on a soin de gratter la surface pour faciliter la liaison.

835. Ce sont principalement les objets qui présentent beaucoup de saillies et de creux qu'on doit mouler en sable gras, parce que les moules en sable ordinaire ne seraient pas assez solides; on les dégraderait en y plaçant les noyaux. Il faut donc aussi que l'emplacement de ces derniers soit indiqué sur les modèles par des traits, afin que ces marques puissent guider le mouleur.

836. Les bouches à feu sont coulées ordinairement en sable gras, d'après des modèles dont les dimensions doivent surpasser celles des pièces de tout le retrait de la fonte et de la quantité de fer qu'il faut enlever sur

le tour, pour les polir extérieurement.

Le nombre des caisses placées l'une sur l'autre, dépend et de la forme et de la longueur de la bouche à feu. Le châssis du deuxième renfort, où se trouvent les tourillons, doit avoir deux boîtes latérales. Le modèle confectionné en bois ou en métal est divisé perpendiculairement à l'axe, tandis que les tuyaux et plusieurs autres objets que l'on coule horizontalement, le sont dans le sens de la longueur; et comme les différentes parties du modèle doivent être retirées du moule dans la direction longitudinale, il n'est pas très-nécessaire que les châssis puissent s'ouvrir et se partager en deux: si on les fait ainsi, c'est uniquement parce qu'on en trouve l'exécution plus facile.

La fig. 31, pl. 4, présente un système de caisses destinées à contenir le moule d'une pièce de 12. A est

le châssis de la culasse, de son bouton et de la tige carrée qui sert à fixer le canon sur le banc de forerie; B, le châssis du premier renfort; C celui du deuxième renfort; D celui de la volée; E celui de la tulipe; F celui de la masselotte.

Le mouleur remplit d'abord la caisse B, place C sur B, enlève le tronçon C sur lequel il place D; ainsi de suite jusqu'à F, et il finit par A. Lorsque tous les moules sont achevés, on les nettoie après en avoir retiré les modèles; on les transporte dans les étuves, on les noircit, on les sèche de nouveau, on les porte séparément dans la fosse, on les assemble en donnant au système la position verticale qu'il doit avoir pour la coulée. Il faut que la fonte soit conduite, dans des rigoles revêtues d'une couche d'argile, jusqu'au dessus de l'axe du moule, afin qu'en y tombant, elle n'en frappe les parois que le moins possible.

837. Pour empêcher l'adhérence de deux segmens de moule placés l'un sur l'autre, on fait usage de poussière sèche, comme dans le moulage en sable maigre \*.

D'ordinaire on enduit les parois intérieures des châssis d'une légère couche d'argile délayée dans l'eau, afin que la terre s'y attache plus fortement.

Pour empêcher le bouillonnement de la fonte et la dégradation des moules, on les dessèche avec le plus grand soin. Ils doivent être sonores, si la dessication est parfaite. Il ne faut pas employer des terres que la matière liquide puisse entraîner en fusion, parce qu'elles se trouveraient brasées sur le métal après le refroidissement.

<sup>\*</sup> On ramasse cette poussière dans l'usine où elle se dépose en grande quantité sur les poutres de la toiture ou sur d'autres objets élevés. Le T.

Plus le mélange des terres est gras, plus il est sujet à se fendre, étant exposé à l'action de la chaleur. On ferme les crevasses avec du sable, ou bien, si elles sont petites, avec la matière liquide qui sert à noircir les moules, et que l'on compose avec de la colle forte, ou de la levure de bière délayée dans l'eau, en y ajoutant de la farine de blé et de la poussière de charbon obtenu avec du bois dur : on fait bouillir ce mélange qu'on applique avec un pinceau sur les moules en couches très-minces. Le but de cet enduit est d'empêcher le sable de fondre et de se coller au métal. Il s'ensuit que la meilleure composition est un mélange de poussière de charbon et de cendres d'os délayée dans l'eau avec une petite dose de colle forte. Noircis, les moules sont transportés une seconde fois dans les étuves; mais il suffit alors pour les sécher, de les exposer quelques instans à une faible chaleur.

838. Les moules de tuyaux ou d'autres objets semblables, reçoivent des noyaux d'argile tournés sur un arbre en fer, ou s'ils sont gros et courts, sur des cylindres creux percés de trous. Pour rendre la dessication plus facile on enveloppe souvent les broches ou les cylindres avec des tresses de paille, que l'on couvre ensuite d'argile. On les tourne à sec et l'on en détermine les

dimensions à l'aide d'un compas d'épaisseur.

Tous les autres noyaux se confectionnent dans des boîtes. La plus grande difficulté qu'on éprouve, consiste souvent à leur donner une assiette solide et à les fixer dans le moule.

839. Les médaillons, les ornemens et les autres articles de luxe, qui semblent ressortir de la sablerie ordinaire, se moulent en sable gras; afin que les empreintes soient plus nettes et que la fonte ne se fige pas trop promptement, qu'elle puisse remplir toutes les parties du moule, qu'elle ne devienne pas trop aigre

et qu'elle ne se fende pas en refroidissant.

Le mouleur commence par saupoudrer le modèle de ces objets avec la terre la plus fine, de manière à les couvrir en entier, remplit ensuite le châssis de terre ordinaire et noircit à l'instant même les empreintes obtenues, en les tenant au-dessus de la flamme d'un morceau de bois de pin dont la fumée se dépose sur le sable; quant aux jets, il les noircit avec la composition précitée. On dessèche ces moules si fortement, que, frappés avec le doigt, ils rendent un son trèsclair; ajustés après cela l'un sur l'autre, ils sont prêts à recevoir la fonte. Les jets doivent être détachés lorsqu'ils sont encore rouges. Il est évident que le travail ne change point lorsque le modèle est orné sur une ou sur les deux faces.

#### DU MOULAGE EN ARGILE.

840. D'après les procédés que nous venons de décrire, la forme des objets qu'on veut mouler en sable s'imprime dans la terre à l'aide d'un modèle; tandis que le mouleur en argile confectionne les moules à la main et à l'aide de calibres. Lorsqu'on moule en sable, on s'occupe d'abord de la forme extérieure de l'objet, et s'il doit être creux, on y place ensuite le noyau. Le mouleur en argile procède d'une manière opposée: si la pièce doit être creuse, il commence par confectionner le noyau; s'il s'agissait d'une pièce massive, il la ferait d'abord en terre telle qu'elle devrait être en fonte.

841. Mais les objets entièrement massifs ne se cou-

lent plus en terre. Anciemnement on suivait cette méthode pour les bouches à feu en fer, comme pour celles qui sont en bronze. On confectionnait d'abord en terre toute la pièce, y compris la masselotte, et on la chargeait d'argile; l'enveloppe qui en résultait prenait la forme de ce noyau, et, coupée en plusieurs parties, elle pouvait en être détachée après la dessication. Les morceaux réunis avec soin et consolidés entre eux avec des barres et des cercles de fer, composaient le moule qu'on remplissait de métal liquide, le noyau de terre devenait ensuite inutile. Cette méthode longue et dispendieuse, vu qu'on est obligé de refaire le noyau chaque fois, n'offre aucun avantage; c'est à tort qu'on a essayé de la défendre en se retranchant sur la qualité des pièces: coulées en châssis dans le sable gras parfaitement desséché, elles ne le cèdent pas aux autres en ténacité.

On a de même abandonné l'usage de les couler creuses, les gros mortiers exceptés, parce que les parois intérieures des bouches à feu devenaient souvent défectueuses. Du reste, la manière de procéder n'avait rien d'extraordinaire.

842. La moulerie en terre ne s'occupe donc plus que d'objets creux: elle sert dans le cas où l'on veut éviter les frais de fabrication d'un modèle, ou bien lorsque les pièces sont d'une étendue démesurée, au point que les châssis cesseraient d'être maniables, ou que le poids des noyaux écraserait les moules et qu'il serait trop difficile de les soutenir dans la position voulue.

Le mouleur commence donc à confectionner le noyau et lui donne la forme que doit avoir le vide intérieur du modèle. Appliquant ensuite sur ce noyau plusieurs couches d'argile, il fait une enveloppe appelée chemise, dont l'épaisseur est déterminée par celle que doit avoir le métal. La surface extérieure de cette chemise, égale en tous points à celle de la pièce, doit être revêtue ensuite d'une seconde enveloppe nommée manteau, qui prend l'empreinte de la première, et qui avec le noyau va constituer le moule en entier; pour l'achever on retire le manteau et on le remet en place après avoir enlevé et détruit la chemise.

843. Les objets indispensables au travail du mouleur sont : une terre argileuse bien préparée, une composition qui empêche la chemise d'adhérer au noyau et au manteau, des calibres ou échantillons, qui servent à la confection des noyaux et des chemises, un enduit à noircir les moules intérieurement, des étuves ou d'autres moyens de dessication.

844. On confectionne les noyaux de diverses manières: ceux dont la forme est ronde et qui appartiennent à de petits objets, sont tournés sur un axe et mis à leurs dimensions au moyen des échantillons; ceux qui doivent servir au moulage des grosses pièces ou des objets qui ne sont pas ronds, se confectionnent sur des plaques en fonte, à l'aide de calibres ou simplement à la main. Les noyaux de grandes dimensions se construisent en maçonnerie, et leur surface extérieure seulement est revêtue d'une couche d'argile; mais ils ne doivent jamais être massifs, parce que le transport en deviendrait embarrassant et la dessication presqu'impossible.

Ces noyaux maçonnés peuvent être ouverts aux deux bases ainsi qu'on les fait pour les gros cylindres, ou bien couverts avec des plaques ou des voûtes comme ceux des grandes chaudières; on allége les petits noyaux en nattant l'arbre ou le trousseau avec de la paille ou du foin cordé, qu'on retire après que l'argile a été séchée à l'air.

845. Pendant la confection des moules, il faut s'occuper aussi de la base qui doit supporter tout le système. Cette base ne forme ordinairement qu'une seule pièce avec le noyau, afin que la fonte ne puisse soulever celui-ci, en se frayant par le bas un passage, difficile à éviter sans cette disposition.

Si les pièces étaient très-volumineuses, comme les grands cylindres, on ne pourrait enlever le manteau, le retirer de la chemise, le sécher, le replacer ensuite après avoir détruit cette dernière, et descendre dans la fosse le moule préparé pour recevoir la fonte. Dans ce cas il faut confectionner le manteau dans la fosse même, l'y sécher parfaitement, construire le noyau dans l'usine sur une plaque en fonte, le descendre et le mettre en place lorsqu'il est dans un état de siccité parfaite. Il est difficile alors d'empêcher qu'il ne pénètre un peu de matière liquide sous la plaque; mais la masse considérable du noyau chargé d'ailleurs de poids, ne peut être soulevée.

846. La terre argileuse se prépare avec beaucoup de soin: on doit la passer d'abord par un crible, pour en séparer les pierres et les substances végétales; l'humecter avec de l'eau, et la travailler, jusqu'à ce qu'elle soit devenue très-fine et visqueuse. Pour la rendre moins compacte et pour empêcher qu'elle ne se crevasse, lorsqu'elle est soumise à la chaleur, on y fait entrer des poils, de la paille hachée, ou, ce qui vaut bien mieux encore, du crottin de cheval. On pétrit ce mélange avec les pieds jusqu'à ce qu'il prenne la consistance d'une pâte de boulanger.

847. Les tresses qui servent à natter l'arbre ou le trousseau, sont faites en paille mêlée qu'on humecte d'eau. On les confectionne de la même manière que les cordes en chanvre.

848. Les arbres sont de fer; on leur donne ordinairement une forme conique; leur section perpendiculaire à l'axe est cruciforme. Les trousseaux en bois se composent en général de deux disques de diamètres différens et joints ensemble par des liteaux cloués sur tout le pourtour; ce qui leur donne une forme de cône tronqué, dont l'axe est une broche de fer, à laquelle on attache la manivelle qui doit communiquer le mouvement.

849. Les calibres ou échantillons sont découpés exactement sur les dimensions de la pièce, eu égard à la base qui doit servir à la fois au noyau et au manteau. Il faut deux échantillons différens pour chaque moule, l'un pour le noyau, l'autre pour la chemise.

850. Afin d'empêcher la terre glaise d'adhérer à elle-même ou de pouvoir détacher la chemise du noyau d'un côté et du manteau de l'autre, on les enduit de cendres de bois ou de tourbe délayées dans l'eau. Cette matière qui ne doit pas être si pâteuse qu'elle ne puisse passer par un tamis très-fin, propre à retenir les impuretés les plus grossières, ne doit point avoir une trop grande liquidité, parce qu'elle ne laisserait pas sur l'argile une couche de cendres assez épaisse. Le sable contenu dans ces débris de la combustion, produit souvent un très-mauvais effet. Il faut que l'argile soit parfaitement sèche avant qu'on y applique une couche de cendres délayées.

851. Pour noircir les moules sortis des étuves, on fait usage de poussière de charbon délayée dans l'eau,

comme pour le moulage en sable gras.

852. Les jets sont formés de tuyaux d'argile qui s'emboîtent à leur extrémité, et dont le dernier placé dans une ouverture pratiquée dans le moule est intimement lié au manteau. Les évents sont confectionnés de la même manière. Les jointures doivent être lutées soigneusement.

853. Tous les moules de cette espèce, dépourvus de châssis, s'enterrent dans le sable damé, afin que le manteau puisse résister à la pression exercée par la fonte liquide. On doit avoir soin de mettre le creux intérieur du noyau en communication avec l'air extérieur; souvent on ménage dans le sable, sous le moule, une ouverture communiquant avec ce creux; il faut allumer les gaz qui s'échappent par ce canal.

854. Voici quel est à peu près le procédé qu'on suit pour confectionner les moules. On commence par le noyau; il se fait soit à la main, soit au moyen d'un échantillon. Après avoir reçu les dimensions exigées, il subit une assez forte dessication : les crevasses qui en résultent ordinairement sont refermées avec une pâte d'argile liquide. On l'acheve ensuite; on le polit sur le tour, si la pièce forme intérieurement une surface de révolution, ou bien on l'unit avec une lame de fer; on le dessèche de nouveau, en cas qu'il soit devenu trop humide; on l'enduit de cendres délayées dans l'eau; on le revet d'une couche d'argile formant la chemise, qu'on traite de la même manière pour y appliquer ensuite le manteau. Quant aux ouvertures qu'on voudrait ménager dans la pièce, comme, par exemple, des portes, s'il s'agissait de poêles, on les dessine d'abord sur le noyau principal; à ces endroits, qui ne doivent pas être couverts d'une couche de cendres, il se forme alors des masses d'argile, qui, égales à

п

la chemise en épaisseur, ne peuvent s'enlever avec celleci, et constituent les noyaux de ces ouvertures.

La forme extérieure du manteau est indifférente; mais les couches intérieures doivent se composer de l'argile la plus fine: il en est de même de la chemise, qui, sans cette condition, ne pourrait laisser sur le manteau une empreinte d'une assez grande netteté.

Après que le manteau a été desséché à l'air et même à une chaleur modérée, on le sépare de la chemise. Il peut en être retiré en entier, si le moule, exempt de noyaux secondaires, a un certain retrait d'une extrémité à l'autre : dans le cas opposé, il faut le couper dans le sens de la longueur, en deux et quelquefois en un plus grand nombre de parties et l'enlever par morceaux. On détache ensuite la chemise, en la brisant et l'on ménage les reliefs qui doivent former des ouvertures. Cela fait, le noyau et le manteau nettoyés, cuits et noircis, sont assemblés de nouveau. Après avoir réuni les différentes parties du moule, on les enveloppe de fil d'archal, on lute les joints et l'on enterre tout le système dans la fosse.

Il est souvent difficile de donner au manteau une assez grande résistance : on le consolide avec des barres de fer liées entr'elles et placées en différens sens, de manière cependant qu'il puisse être coupé et détaché de la chemise. L'emploi de ces moyens de consolidation demande quelqu'adresse de la part des ouvriers.

La fig. 32, pl. 4, représente le moule d'une grande chaudière prêt à recevoir la fonte.

a est la plaque circulaire qui porte le noyau,

b le noyau construit en briques,

c le creux ou le vide intérieur du noyau,

d la plaque qui le couvre et qui remplace la voûte,

e l'enveloppe en terre glaise,

f la base ou le pied du manteau,

g la chemise,

h le manteau,

i le moule d'une anse,

k les évents et les jets.

855. Avant de connaître le moulage en sable gras, on moulait un grand nombre d'objets en argile. Les marchandises étaient classées selon les méthodes qu'on suivait pour les confectionner; mais il vaut bien mieux adopter une classification basée sur les frais de fabrication, parce qu'on est maître alors de faire passer un objet d'une classe à une autre, lorsque la dépense de la main-d'œuvre et des matériaux, force d'en augmenter le prix, ou bien, lorsque le fabricant juge à propos de le diminuer.

La classification des marchandises, très-indifférente pour l'acheteur, n'est du reste qu'une affaire de comptabilité.

856. Aucune autre usine en fer n'exige une surveillance si active ni une comptabilité si étendue que les fonderies; c'est une suite naturelle de la variété des produits et de la multiplicité des ouvriers, dont chacun a son compte à part, ainsi que de la nécessité de refondre le fer cru dans des creusets, des fourneaux à manche, des fours à réverbère: opérations qui doivent être surveillées avec la plus grande exactitude sous le rapport des produits obtenus, de la main-d'œuvre, de la consommation des matières premières et du déchet mis sous forme de brocaille (on appelle ainsi la fonte répandue, les jets et les objets brisés). Ajoutons à cela les comptes multipliés qu'en-

traîne l'achèvement des pièces qui demandent à être polies, forées, tournées, armées, etc., etc. Il résulte de tout ceci une si grande complication d'écritures que, dans une semblable usine, on a souvent besoin de plu-

sieurs personnes pour le travail du bureau.

857. Les employés ou commis des fonderies doivent suivre sans cesse toutes les opérations manuelles dans leurs détails les plus minutieux. Il arrive trop souvent que les mouleurs mettent de la négligence ou de la mal-adresse à préparer le sable et à confectionner les moules; qu'ils donnent aux objets une apparence préjudiciable dans le commerce; qu'ils consomment des matières premières et particulièrement du combustible en pure perte; qu'ils répandent la fonte en trop grande quantité; qu'ils en font un mauvais choix, ce qui produit des pièces aigres et criblées de soufflures; qu'ils cherchent à cacher les soufflures en les remplissant de fonte; qu'ils accroissent de cette façon le nombre des rebuts; en un mot, qu'ils augmentent considérablement les frais de fabrication.

Pour offrir à nos lecteurs un aperçu des objets confectionnés aujourd'hui en fonte, et de la manière de les classer, nous leur donnons ici un état de ceux qui sont coulés dans les fonderies royales de Gleiwitz et de Malapane (Haute-Silésie). La première colonne contient les noms des marchandises, la deuxième les classes qui sont désignées par des lettres et dont les prix déterminés par les frais de fabrication, augmentent depuis A jusqu'à N, la troisième enfin, le prix courant de ces objets achetés à l'entrepôt de Breslaw.

|                                                                                              |          | `             |                |               |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|-------|--|--|
|                                                                                              | ES.      | PRI           | PRIX DE L'USIN |               |       |  |  |
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                                                                      | CLASS    | PIÈ           | CE.            | QUIN          | TAL.  |  |  |
| 10.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1                                                     | C)       | Tha-<br>lers. | Gros.          | Tha-<br>lers. | Gros. |  |  |
| <b>A.</b>                                                                                    |          |               |                | _             |       |  |  |
| Alambics (On paie séparément l'ajustement du chapeau).                                       | G        | 22            | 22             | 5             | 16    |  |  |
| Id. de pharmaciens,                                                                          | G        | 23            | 22             | 4             | 12    |  |  |
| В.                                                                                           |          |               |                |               |       |  |  |
| Balustrades de ponts,                                                                        | G        | 22            | ככ             | 5             | 16    |  |  |
| Barreaux de fenétres réunis en système,                                                      | G        | 22            | 29             | 5             | 16    |  |  |
| <ul> <li>simples, mais coulés en châssis,</li> <li>pour grilles et autres objets,</li> </ul> | D<br>B   | 22            | 22             | 4 3           | 4     |  |  |
| Bocards coulés à découvert,                                                                  | В        | >>            | 22             | 3             | 10    |  |  |
| — coulés en châssis,                                                                         | E        | 22            | 29             | 4             | 12    |  |  |
| Boutons de roues hydrauliques,                                                               | E        | 22            | 22             | 4             | 12    |  |  |
| Buses de machines soufflantes,                                                               | п        | "             | رر             |               | 4     |  |  |
| Cadres de casseroles,                                                                        | G        | 20            | 22             | 5             | 16    |  |  |
| Caisses d'air,                                                                               | G        | 22            | 22             | 5             | 16    |  |  |
| Id                                                                                           | I        | >>            | 22             | 6             | 16    |  |  |
| Calottes qui servent à recouvrir les bornes,                                                 | E        | >>            | 22             | 4             | 12    |  |  |
| Cames coulées à découvert,                                                                   | B        | 20            | 22             | 4             | 10    |  |  |
| Capsules d'évaporation,                                                                      | G        | 22            | 33             | 5             | 16    |  |  |
| Casseroles,                                                                                  | G        | 25            | 29             | 5             | 16    |  |  |
| — plates no. 1,                                                                              | 22       | >>>           | 10             | >>>           | 223   |  |  |
| nº. 2,                                                                                       | 20       | 22            | 12             | - 23          | 22    |  |  |
| nº. 4,                                                                                       | 22       | 22            | 16             | 22            | 22    |  |  |
| autres espèces, nº. 1,                                                                       | <b>)</b> | >>            | 8              | 22            | ככ    |  |  |
| - nº. 2,                                                                                     | >>>      | 20            | 10             | 22            | 22    |  |  |
| Chabottes pour les marteaux de forge et                                                      | >>>      | ) ))          | 12             | >>            | ))    |  |  |
| de tôlerie,                                                                                  | A        | 22            | 22             | 3             | 4     |  |  |
| Chaînes pour barrer des rues ou pour en-                                                     |          |               |                |               | ,     |  |  |
| clorre,                                                                                      | K        | 22            | ))             | 7             | 6     |  |  |
|                                                                                              | 1        | 11            |                | U             | 8     |  |  |

|                                             |        | PRI   |       | L'US  | SINE |
|---------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
|                                             | E S.   |       |       | AR    |      |
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                     | ASSE   | PIÈ   | CE.   | QUIN  | TAL. |
|                                             | CL     | Tha-  |       | Tha-  |      |
|                                             |        | lers. | Gros. | lers. | Gros |
| Chandeliers de bureau,                      |        |       | 13    |       |      |
| Châssis ou coulisses de faibles dimensions, | E      | 22    | 10    | 20    | 20   |
| Chaudières et chapeaux pour affiner l'ar-   | 1      | ) ))  | 23    | 4     | 12   |
| senic,                                      | G      | ))    | 30    | 5     | 16   |
| de savonniers, de chapeliers,               | -      | 1     |       |       | 10   |
| de fabricans de petit plomb,                |        |       |       |       |      |
| etc.,                                       | G      | 222   | 22    | 5     | 16   |
| plus petites, pesant 50 k. et au-           |        |       |       |       |      |
| dessous,                                    | F      | >>>   | 22    | 5     | 2    |
| - d'évaporation,                            | G      | 22    | 33    | 5     | 16   |
| - de forme ordinaire,                       | E      | 22    | 22    | 4     | 12   |
| de forme non usitée,                        | G      | 22    | 20    | 5     | 16   |
| de raffineries de sucre,                    | G      | 22    | 22    | 5 5   | 16   |
| Cheneaux,                                   | G<br>E | 22    | 22    | 11    | 16   |
| Cheminées pourvues d'ornemens et de re-     | E      | >>>   | 22    | 4     | 12   |
|                                             | 22     | 25    | 20    | ))    | 22   |
| gistres, Cloches,                           | G      | 20    | 22    | 5     | 16   |
| (nº. 1,)                                    |        |       |       |       | 1    |
| Coffres-forts \ no. 2, \                    | G      | 29    | 22    | 5     | 16   |
| (no. 3, )                                   |        |       |       |       | 1    |
| Colonnes creuses unies ou cannelées,        | G      | 22    | ))    | 5     | 16   |
| Conduits de différentes façons,             |        |       |       |       |      |
| droits pourvus de bords,                    | G      | 22    | >>    | 5     | 16   |
| coudés et courbés,                          | I      | 22    | >>    | 6     | 16   |
| - d'un petit diamètre,                      | H      | 33    | >>    | 6     | 4    |
| de fontaines, droits,                       | E      | 22    | 22    | 4     | 12   |
| courbés ou difficiles à confection-         |        |       |       |       |      |
| ner,                                        | G      | 33    | 200   | 5     | 16   |
| Corniches de colonnes,                      | G      | >>    | 20    | 6 5   | 16   |
| Coupelles à l'usage des pharmaciens,        | G      | ))    | ))    | 5     | 16   |
| Crachoirs,                                  | T      | 22    | ))    | 6     | 16   |
|                                             | 1      | 1     | 1     |       | 1    |
|                                             |        |       |       |       |      |
|                                             | *      | 41    |       | ul'   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |       | 2             |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|---------------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | PRIX DE L'USIN |       |               |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S)   | -              | P     | AR            |        |  |
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASSE | PIÉ            | CE.   | QUIN          | TOTA F |  |
| TOMO DES OBJETO MOCELLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | PIE            | C.E.  | QUE           | VIAL   |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CL   | TEL            |       | 771           | ~      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tha-<br>lers.  | Gros. | Tha-<br>lers. | Gros.  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |       |               |        |  |
| Creusets pour les fabricans de colle forte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | н    | 22             |       | . 6           | 1      |  |
| Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H    | 22             | , ))  | 6             | 4      |  |
| pour refondre l'étain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G    | 22             | 22    | 5             | 16     |  |
| Cylindres allésés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L    | 20             | 23    | 8             | 20     |  |
| non allésés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G    | 20             | 22    | 5             | 16     |  |
| - (machines soufflantes) allésés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 33           | "     |               | 10     |  |
| pesant moins de 750 k.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M    | ))             | 22    | 10            | 22     |  |
| dont le poids excède 750 k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L    | 23             | 29    | 8             | 20     |  |
| leurs fonds et leurs couvercles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G    | 22             | 22    | 5             | 16     |  |
| de laminoirs tournés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L    | ))             | 29    | 8             | 20     |  |
| pour les fabricans de toiles pein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -              |       |               | 20     |  |
| tes of a solution of the contraction of the contrac | N    | ))             | 29    | 11            | 12     |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |       | * *           | 12     |  |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |       |               |        |  |
| Décrottoirs (fers qu'on place à l'entrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |       |               |        |  |
| d'une maison),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ι    | >>             | 22    | 6             | 16     |  |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |       |               |        |  |
| Empoises (grosses),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В    |                |       | 3             |        |  |
| petites coulées en châssis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E    | מ              | ככ    |               | 10     |  |
| Id. Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G    | 20             | 23    | 4 5           | 12     |  |
| Enclumes de gros marteaux de tôlerie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A    | 20             | 2)    | 3             | 16     |  |
| - de maréchaux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C    | 33             | 22    | 3             | 4      |  |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 1              | 22    |               | 20     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |       |               |        |  |
| Fers à repasser polis et garnis no. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>   | 1              | 8     | 22.           | 23     |  |
| no. 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22   | 1              | 14    | >>            | 22     |  |
| no. 3*, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22   | 1              | 20    | >>            | 22     |  |
| ou carreaux pour les cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |       |               | 1      |  |
| peliers et les tailleurs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G:   | 27             | 22    | 5             | 16     |  |
| Fers ou platines qu'on met dans l'intérieur des fers à repasser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T    |                |       |               |        |  |
| Fers servant à garnir les pieux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E    | . 23.          | 22    | 4             | 12     |  |
| - of our tant a garmir les pieux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G    | כנ             | >>    | 5             | 16     |  |

<sup>\*</sup> Ces fers à repasser sont creux.

|                                                                                               |        | PRIX  |       | L'US          | SINI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|------|
|                                                                                               | SO SO  | -     | P     | AR            |      |
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                                                                       | CLASSE | PIÈ   | CE.   | QUIN          | TAI  |
|                                                                                               | CI     | Tha-  | Gros. | Tha-<br>lers. | Gro  |
|                                                                                               |        | lers. |       | lers.         |      |
| Fourneaux à coupeller,                                                                        | G      | 22    | 22    | 5             | 1    |
| à marmites de forme ronde,                                                                    | G      | . 22  | 20.   | 5             | 10   |
| à dessécher la drèche, avec des                                                               |        |       |       |               |      |
| conduits pour la fumée,                                                                       | D      | 22    | 2)    | 4             | 1    |
| pour les habitations, composés                                                                |        |       |       |               |      |
| de plaques minces coulées                                                                     | 77     |       |       | ,             |      |
| en châssis,                                                                                   | E      | 22    | >>>   | 3             | 1:   |
| coulés à découvert,                                                                           | В      | 23    | 23    | 3             | 1    |
| communs, d'une autre espèce,<br>composés de plaques coulées                                   |        |       |       |               |      |
| à découvert,                                                                                  | В      | 22    | 22    | 3             | 10   |
| de même forme, mais dont les                                                                  |        |       |       |               |      |
| plaques sont unies et coulées                                                                 |        |       |       |               |      |
| en châssis,                                                                                   | C      | >>>   | 22    | 3             | 2    |
| avec ornemens,                                                                                | E      | 22    | >>    | 4             | 1    |
| carrés ou ronds, de différentes                                                               |        |       |       |               |      |
| façons, pourvus d'ornemens,                                                                   |        |       |       |               |      |
| pouvant être allumés en de-<br>hors ou dans l'intérieur de                                    |        |       |       |               |      |
|                                                                                               | G      | 22    | 222   | 5             | 1    |
| l'appartement,                                                                                | E      | 22    | 22    | 4             | 17   |
| cannelés, en forme de co-                                                                     |        |       | 1     |               |      |
| lonne                                                                                         | F      | 22    | 22    | 5             | 1    |
| Flambeaux ornés.                                                                              | >>     | 1     | 16    | 22            | -    |
| - en forme de vase,                                                                           | 23     | 20    | 18    | 777           | 1    |
| G.                                                                                            |        |       |       |               |      |
| Grilles pour les jardins et balustrades de                                                    | ,      |       |       |               |      |
| balcons, d'après les modèles or-                                                              |        |       |       |               |      |
| dinaires,                                                                                     | G      | 22    | SS    | 5             | 1    |
| (portes),                                                                                     | G      | 22    | 20    | 5             | 1    |
| (Nota. On les paie plus cher lorsqu <sup>†</sup> on les demande d'une forme<br>particulière.) |        |       |       |               |      |
| - de cheminées et garde-fous,                                                                 | E      | )))   | 22    | 4             | 1    |
| Grils de cuisine avec un rebord,                                                              | C      | 22    | 22    | 3             | 2    |
|                                                                                               |        |       |       |               |      |

|             |                                     |        | PR            | IX D | E L'I         | JSINE |
|-------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|---------------|-------|
|             |                                     | တိ     |               |      | PAR           |       |
| NOMS        | DES OBJETS MOULÉS.                  | SE     | 1             |      |               |       |
| 1401410     | DES OBJETS MOCKES.                  | AS     | PII           | ECE. | QUI           | NTAL. |
|             |                                     | CLASSE | ~             | ~    | -             | 1     |
|             |                                     |        | Tha-<br>lers. |      | Tha-<br>lers. | Gros. |
|             |                                     | -      | -             | -    | lers.         |       |
|             | L.                                  |        |               | 1    |               |       |
| Tingatiàna  | s et creusets pour les usines où    |        |               |      | }             |       |
| Lingotieres | l'en prépare le plant               |        |               |      |               |       |
| ; · · ·     | l'on prépare le plomb,              | G      | ))            | 22   | 5             | 16    |
|             | pour l'or, l'argent, le zinc, etc., | I      | 22            | 20   | 6             | 10    |
|             | M                                   |        |               |      |               |       |
| Machines à  | vapeur (parties de).                |        |               |      |               |       |
|             | Cylindres allésés, et pesantau-     |        |               |      |               |       |
| 11 .        | dessus de 750 k                     | L      | 33            | 20   | 8             | 20    |
|             | Petits cylindres allésés, pesant    |        |               | ,,,  | U             | 20    |
|             | moins de 750 k                      | M      | 333           | 22   | 10            | 20    |
| 2 11 17     | Pistons polis sur le tour, et       |        |               | -    | 10            | "     |
|             | dont le poids dépasse 300 k.        | L      | ))            | 22   | 8             | 20    |
| 4.9         | Petits pistons pesant moins de      |        |               | -    |               | 20    |
| 4 1 ( )     | 300 k.,                             | M      | -53           | 22   | 10            |       |
|             | Fonds et couvercles de cylin.       |        |               | "    | 10            | 22    |
|             | dres, a                             | Н      | >>            | 22   | 6             | 1     |
| `           | Boîtes à vapeur,                    | K      | 33            | 22   |               | 4     |
|             | pour les ma-                        |        | 1             |      | 7             | 0     |
| •           | chines à la Bulton                  | M      | 22            | 22   | 10.           | 22    |
|             | Corps de pompes                     | L      | ))            | 22   | .8            | 20    |
|             | Pistons de pompes                   | N      | 20,           | 22   | 1.1           | 20    |
| . 1         | Couvercles pour les pompes          | -      | ,             | "    | A-L           | 20    |
|             | et les condenseurs                  | G      | ))            | 22   | .5            | 16    |
|             | Piece du corps de pompe con-        |        | -             | 33   | . 3           | 10    |
|             | tenant la soupape.                  | K      | 22            | 22   | -             | 6     |
|             | Empoises et coussinets pour         |        |               | "    | 7             |       |
|             | les boutons de balancier.           | F      | 22            | 22   | 5             | 2     |
|             | Wanivelles                          | E      | 22            | 23   | 4             | 12    |
|             | Conduits de vapeur, rectili-        |        |               | -3   | 4             | 12    |
|             | gnes,                               | G      | 22            | 22   | 5             | 16    |
|             | - · · · coudés.                     | I      | 23)           | 23   | 6             | 16    |
|             | Tuyaux aspirateurs rectili-         |        |               |      |               |       |
|             | gnes,                               | H      | 20'           | 22   | 6             | 4     |
|             | - courbés,                          | K      | 22)           | 22   | 7             | 6     |
|             |                                     | 3.2    | -             |      |               |       |
| 11          |                                     | 11     | . •           | 3/2  |               | 13    |
|             |                                     |        |               | JZ   | t             |       |

|                                                                                                                                  | ES.    | PRIX          | DE PA          | L'US!         | INE      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------|
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                                                                                                          | CLASSE | PIÈC          | E.             | QUINT         | TAL.     |
|                                                                                                                                  | 9      | Tha-<br>lers. | Gros.          | Tha-<br>lers. | Gros.    |
| Machines à vapeur (parties de).  Caisses supérieures et inférieures du condenseur,  Registres de cheminée, y compris les cadres, | H<br>E | 20            | 27             | 6             | 4        |
| Portes du fourneau de la chau-<br>dière, avec le ferrement,                                                                      | G      | 22            | 20             | 5             | 16       |
| Contre-poids,                                                                                                                    | G      | 22            | 22             | 5             | 16       |
| Tiges de piston,                                                                                                                 | G      | )))           | 22             | 3             |          |
| lies sur le tour,                                                                                                                | N<br>G | 20            | 20             | 11 5          | 12       |
| Caisses de soupape, Portes des caisses de soupape,                                                                               | E      | 20            | 20             | 4             | 12       |
| Mangeoires de chevaux (crèches),<br>Manivelles à deux branches,                                                                  | E      | 20            | 22             | 5             | 12<br>16 |
| grandes a trois pranches pits                                                                                                    |        |               |                |               | 6        |
| Marmites de 12 à 30 k.,                                                                                                          | F      | 23            | 22             | 7 5           | 2        |
| à placer dans des fourneaux,                                                                                                     | F      | 2             | 16             | 5             | 2        |
| de Papin no. 1,                                                                                                                  | ))     | 3             | 8              | 33            | >>       |
| Marteaux de forge et marteaux à main,                                                                                            | E      | 20            | 22             | 4             | 12       |
| de porte,                                                                                                                        | 20     | 23            | 22             | 5             | 16       |
| Médaillons et ornemens.                                                                                                          | 22     | ) ))          |                | 20            | >2       |
| 2,                                                                                                                               | 20     | 20            | $1\frac{1}{3}$ |               | 30       |
| 3,                                                                                                                               | 22     | >2            | 1              | 22            | >2       |
| 4,                                                                                                                               | 22     | 22            | 1 2            | 7   1         | 1 00     |
| 5,                                                                                                                               | 22     | );            | -              | "             |          |
| 6,                                                                                                                               | . 22   | )             | 0              |               | 1        |
| 7,                                                                                                                               | 22     | )             |                |               |          |
| 8,                                                                                                                               | 23     | ,             | 17             | 3 )           | 1        |
| 9,                                                                                                                               | 22     | 1             |                |               |          |
|                                                                                                                                  | 1      | H             | •              | 11            |          |

|                                                       | es.      | PRI           |                             | L'USINE       |       |  |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------|--|
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                               | CLASSES. | PIÈ           | CE.                         | QUII          | NTAL. |  |
|                                                       | О        | Tha-<br>lers. | Gros.                       | Tha-<br>lers. | Gros. |  |
| 10,                                                   | 2)       | 2)            | 5 ½                         | >>            | 2)    |  |
| 11,                                                   | 22       | 22            | 6                           | 22            | >>    |  |
| 12,                                                   | 22       | . ))          | $6\frac{1}{2}$              | 22            | 22    |  |
| 14,                                                   | 22       | 20            | 7,                          | 20            | 20    |  |
| 15,                                                   | 22       | 22            | $\frac{7^{\frac{1}{2}}}{8}$ | 22            | 22    |  |
| 16,                                                   | 77       | 35            | 8 1/2                       | )) `          | 22    |  |
| 17,                                                   | 22       | >>            | 9                           | 22            | 22    |  |
| 18,                                                   | 22       | 22            | 9 2                         | 23            | 23    |  |
| 20,                                                   | 20       | 22            | $10^{\frac{1}{2}}$          | 22            | 20    |  |
| 21,                                                   | 20       | 22            | 102                         | 22            | 22    |  |
| 22,                                                   | 55       | 23            | $11\frac{1}{2}$             | 22            | 22    |  |
| 23,                                                   | 222      | 22            | 12                          | >>            | 22    |  |
| 24,                                                   | 22       | 22            | 121                         | ככ            | 222   |  |
| 26,                                                   | >>       | 22            | $13$ $13\frac{1}{2}$        | 20            | >>    |  |
| 27,                                                   | 22       | 23            | 13-                         | 22            | 23    |  |
| 28,                                                   | 22       | 22            | 15                          | 22            | 22    |  |
| Monumens d'après des dessins fournis, de-             |          |               | -                           |               |       |  |
| puis                                                  | G        | >>            | 22                          | 5             | 16    |  |
| jusqu'à                                               | K        | 33            | 22                          | 7 5           | 6     |  |
| Moufles pour soulever des fardeaux,                   | G        | 22            | 33                          | 5             | 16    |  |
| (à deux poulies) no. 1.                               |          |               |                             |               | - #   |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | >>       | 12            | >>                          | >>            | 20    |  |
| (triples)                                             |          |               |                             |               |       |  |
| - no. 2, } la paire,                                  | >>       | 24            | 8                           | >>            | 27    |  |
| Moutons servant au pilotage,                          | D        | 222           | >>                          | 4             | 4     |  |
| 0.                                                    |          |               |                             |               |       |  |
| Ordons composés d'un court carreau, d'u-              |          |               |                             |               |       |  |
|                                                       | 1)       | 1             |                             |               |       |  |

|                                               |      |       |       | 2     | -     |
|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|                                               |      | PRI   | SINE  |       |       |
|                                               | . 60 |       | P.    | AR    |       |
| NOME DEC OPTERE MOVIE to                      | - S  |       |       | 1     |       |
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                       | ASSE | PIÈ   | CE.   | QUIN  | TAL.  |
|                                               | CL   | ~     | 5     | ~     | ~     |
|                                               | 0    | Tha-  | Gros. | Tha-  | Gros. |
|                                               |      | lers. |       | lers. |       |
|                                               |      | 1     |       |       |       |
| ne longue attache, des deux jambes et         |      |       |       |       |       |
| des grandes plaques de fondation              | В    | 233   | 77    | 3     | 10    |
| D                                             |      |       |       |       | 10    |
| 1 1 1 1 1 1                                   |      |       |       |       |       |
| Pendules pour les horloges de ville,          | G    | ))    | 22    | 5     | 16    |
| Piliers d'escalier                            | H    | ))    | >>    | 6     | 4     |
| de garde-fous pour les ponts,                 | G    | >>    | 22    | 5     | 16    |
| Pistons de pompe tournés,                     | L    | 33    | 22    | 8     | 20    |
| d'une autre façon, achevés sur le             |      |       |       |       |       |
| tour, a                                       | N    | 39    | 22    | 11    | 12    |
| non tournés,                                  | I    | 22    | 22    | 6     | 16    |
| Plaques de toutes espèces coulées en châssis, | E    | ))    | 22    | 4     | 12    |
| coulées à découvert,                          | В    | . 55  | ))    | 3     | 10    |
| pour des presses,                             | D    | . 22  | )))   | 4     | 4     |
| de recouvrement pour les trottoirs            |      |       |       |       | 1     |
| des ponts,                                    | В    | , DD  | 22    | 3     | 10    |
| des creusets d'affinerie,                     | A    | . 22  | 22    | 3     | 4     |
| Poêles à frire (grandes),                     | G    | 23    | ))    | 5     | 16    |
| petites                                       | H    | . 25  | 22    | 6     | 4     |
| Poêlons de liquation,                         |      |       |       |       | 1     |
| Poids depuis une livre jusqu'à 6,             | G    | ))    | 22    | 5     | 16    |
| de 6 à 132 livres,                            | E    | 22    | 22    | 4     | 12    |
| Poêles ou fourneaux en façon de cheminées,    |      |       |       |       |       |
| composés de plaques coulées à dé-             |      |       |       | 1     |       |
| couvert,                                      | E    | ) >>  | 22    | 4     | 12    |
| - circulaires que l'on allume à l'exté-       | 1,   |       |       |       |       |
| rieur de l'appartement, du poids              |      |       |       |       |       |
| de 37 à 75 k.,                                | F    | 22 .  | 222   | 5     | 2     |
| Pompe (corps de pompe allésé),                | L    | 30    | 22    | 8     | 20    |
| Porte-lanternes,                              | Ī    | 33    | 33    | 6     | 16    |
| Porte-mouchettes,                             | 22   | 22    | 6     | 22.   | 1. 00 |
| Porte-couteaux,                               | "    | 1     | 3     | "     | 18    |
| Porte-couteaux,                               | G    | ))    | 223   | 5     | 16    |
|                                               | I    |       | 22    | 6     | 16    |
|                                               | B    | ))    |       | 3     |       |
| Portes ou encadremens de portes               | D    | 22    | 33    |       | 10    |
| U                                             | 1    |       | I     | 11    | 1     |

|                                                                                                                           | S.               | PRI                        |                      | L'U                   | SINE                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                                                                                                   | ASSE             | PIÈ                        | CE.                  | QUI                   | NTAL.               |
| *                                                                                                                         | CI               | Tha-<br>lers.              | Gros.                | Tha-<br>lers.         | Gros.               |
| Portes pour les étuves,  ferrées pour de petites étuves,  Pots de 1 à 11 litres,  Pots de 11 à 30 kil.,  Poucets (cames), | E<br>G<br>F<br>E | 30<br>30<br>30<br>30<br>30 | 50<br>50<br>50<br>50 | 4<br>5<br>5<br>5<br>4 | 12<br>16<br>16<br>2 |
| Poulies achevées sur le tour,                                                                                             | N<br>I           | 22                         | 20                   | 6                     | 12<br>15            |
| Pressoirs d'huilier,                                                                                                      | G                | 30                         | >>                   | 5                     | 16                  |
| din,                                                                                                                      | E                | 20                         | 22                   | 4                     | 12                  |
| nº. 1,                                                                                                                    | ))<br>))         | 1 2                        | 16                   | 22                    | מכ                  |
| Rosettes d'ornement (Ces objets sont classés comme                                                                        | 22               | 2                          | 4                    | 22                    | 20                  |
| Roues dentées dont le poids excède 400 k.,  de moyenne grandeur, dont                                                     | E                | >>>                        | 20                   | 4                     | 12                  |
| le poids excède 75 k.,  petites, du poids de 75 k.  et au-dessous,                                                        | G                | 22                         | 22                   | 5                     | 16                  |
| de marteau, avec les bras<br>en fer,                                                                                      | В                | 22                         | 22                   | 3                     | 10                  |
| a rochet pour les scieries, d'horloge et de tournebro- che,                                                               | E                | 555                        | 22                   | 6                     | 16                  |
| Roues pour les petits chariots appelés dia-<br>bles,                                                                      | I                |                            | 22                   | 6                     | 16                  |
| Rouleaux pour égaliser la terre, S. S. de tirans pour surs illes et belong                                                | ))<br>(1)        | 5                          | 16                   | 22                    | 27                  |
| SS de tirans pour murailles et balcons, Soupapes pour les pompes aspirantes et foulantes,                                 | В                | ))<br>))                   | 20                   | 6                     | 10                  |
|                                                                                                                           |                  | ,,,                        | "                    |                       | 10                  |

| NOMS DES OBJETS MOULÉS.                                                 | LASSES. |               |       | L'USINE       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|--|
|                                                                         | CL      | Tha-<br>lers. | Gros. | Tha-<br>lers. | Gros. |  |
| T.                                                                      |         |               |       |               |       |  |
| Tabatières pour du tabac à fumer,                                       | 22      | 1             | 22 .  | 20            | 202   |  |
| Tabatières pour priser,                                                 | 22      | 22            | 12    | 22            | >>>   |  |
| Trépieds,                                                               | F       | >>>           | >>    | 5             | 12    |  |
| Espagnolettes de fenêtres, ornées,                                      | L       | 222           | 50    | 8             | 20    |  |
| Troncs d'églises,                                                       | G       | 22            | 2 50  | 5             | ))    |  |
| Tuiles faîtières,                                                       | E       | 20            | 22    | 4             | 16    |  |
| Tuyères pour le soufflet de maréchal,                                   | E       | מכ            | 22    | 4             | 12    |  |
| V.                                                                      |         | سر            |       | 4             | 12    |  |
| Vases communs qu'on met sur les piliers                                 |         |               |       |               |       |  |
| de portes, à l'antique,                                                 | G       | ))            | 22    | 5             | 16    |  |
| à l'antique,                                                            | 222     | 10            | 22    | 22            | 22    |  |
| petits,                                                                 | 22      | >>>           | 16    | 22            | 22    |  |
| Vis des presses de papeteries, tournées, .  non tournées et dont le pas | N.      | 22            | 20    | 11            | 12    |  |
| de vis est coulé,                                                       | I       | )))           | 22    | 6             | 16    |  |
| Volans coulés à découvert,                                              | В       | )))           | ))    | 3             | 10    |  |
| — coulés en châssis,                                                    | E       | >>>           | 50    | 4             | 12    |  |
| Volets en fonte coulés à découvert,                                     | В       | >>>           | 22    | 3             | 10    |  |
|                                                                         | 1       |               | 1     |               |       |  |

<sup>\*</sup> Le thaler dont la valeur a été fixée par le gouvernement Prussien à 3 f. 80, vaut, dans le commerce, 3 f. 60 à 3 f. 65.

Le T.

## DU MOULAGE DES STATUES.

858. Les moules des statues sont confectionnés en terre glaise; ils ne se distinguent des autres moules que par la substance employée pour la chemise : on la fait en cire, afin que pour s'en débarrasser, on ne soit pas obligé de couper le manteau, ce qui pourrait le détériorer.

Si une tête ou quelque autre ornement délicat, doit figurer sur un objet fabriqué par le moulage commun, on peut laisser dans le manteau l'empreinte en cire qui représente cette décoration accessoire et qui se trouvait auparavant fixée sur la chemise d'argile. Il suffit ensuite de faire fondre la cire doucement avant de cuire le manteau, qui en conservera la forme et la communiquera au fer cru. Mais si les ornemens se présentent en grande quantité et que les surfaces aient des inclinaisons et des formes très-variées, de manière qu'on ne puisse enlever le manteau sans dégrader les empreintes obtenues, toute la chemise doit se faire en cire. On couvre dans ce cas le noyau avec des empreintes de cire, dont les diverses tablettes, réunies de sorte que tous les joints soient effacés, constituent un ensemble parfaitement égal à l'objet qu'on veut obtenir. Cela fait, on enduit la statue de cire, d'une couche de l'argile la plus tenue, délayée dans l'eau et mêlée d'un peu de graphite passé au tamis de soie. On laisse sécher, et après avoir recommencé cette opération dix à quinze fois, on applique des couches d'une argile plus épaisse et mêlée avec des poils d'animaux. C'est alors qu'il faut s'occuper aussi à consolider le manteau suivant les moyens précédemment

indiqués. Les ouvertures ménagées dans la base du noyau pour l'écoulement de la cire, doivent être bouchées, après que cette matière a été fondue et recueillie entièrement. On augmente ensuite la température progressivement et l'on calcine le moule à un

feu de charbon de bois dont il est enveloppé.

Le noyau doit toujours se cuire d'avance. On ne peut apporter trop de soins au traitement de ces moules, qui, sujets d'ailleurs à se fendiller, ne peuvent supporter un haut degré de chaleur, attendu que les fentes produiraient des coutures qui nuiraient à la netteté des surfaces. Comme le noyau ne peut avoir partout des dimensions rigoureusement exactes, on y supplée en plaçant sous les empreintes de cire, d'autres tablettes de cette matière, qui aient la grosseur voulue pour que toutes les parties de la statue recoivent de justes proportions.

Il est essentiel que les couches d'argile dont se compose le manteau, soient toujours très-minces et puissent sécher long-temps, afin qu'elles ne conservent que

le moins possible d'humidité.

La cire doit être à la fois tenace et très-fusible. M. Wuttig propose de prendre soixante parties de cire pure; de les fondre avec dix parties de poix blanche, dans une chaudière, sur un léger feu de charbon; de remuer le tout, en y ajoutant trois parties de graisse et deux d'huile de pavot; de passer le mélange par un tissu de laine qui soit chaud et parfaitement sec.

Les moules avec lesquels on fait les empreintes de cire, sont en plâtre. Des artistes sont chargés de la confection de ces moules et de toute la statue de cire qui enveloppe le noyau. Il est évident que cette opération exige du talent, de l'adresse et de la précision,

parce que les empreintes sont composées d'un grand nombre de petites parties qu'on doit réunir, en conservant à l'ensemble toutes les proportions du modèle.

## DE L'ACHÈVEMENT DES OBJETS COULÉS.

859. Sortis de la main du mouleur, les objets sont loin d'être achevés : quelque soin que prenne cet ouvrier, il ne peut empêcher qu'il ne se forme des coutures à la jonction des châssis; souvent aussi le sable adhère à la fonte, s'y vitrifie, et rend la surface du métal raboteuse et difforme, inconvénient que le mouleur doit craindre, mais qu'il n'est pas toujours à même d'éviter; enfin les jets laissent souvent des marques trop visibles. Il faut donc enlever ces inégalités et tout ce qui est étranger à l'objet moulé; c'est l'affaire de l'ébarbeur. Il se sert pour son travail du ciseau, du marteau et d'une rape en fonte dont la forme est celle d'une barre dentée et avec laquelle il détache le sable brasé sur la surface du métal. Mais on ne doit pas trop s'en rapporter aux soins de cet ouvrier; il ne faut pas qu'il soit chargé de pallier la maladresse ou la négligence du mouleur, parce que la netteté desobjets ne manquerait pas d'en souffrir; c'est pour cette raison qu'il doit être à la solde de ce dernier \*.

860. Il existe aussi des marchandises qu'on est obligé de soumettre à d'autres opérations avant de les verser dans le commerce. Les différentes parties de certains objets doivent être ajustées avec précision, dans l'usine même; on ne peut s'en dispenser pour les gril-

<sup>\*</sup> Ce n'est pas un moyen d'empêcher la négligence des mouleurs; on ne peut y parvenir que par une stricte surveillance, et qu'en rebutant les objets mal coulés. Le T.

les, les ponts en fer, les tuyaux, les machines, etc.: il en est d'autres qu'on doit armer ou ferrer. Le coulage est d'autant mieux exécuté qu'il faut employer moins souvent le ciseau et la lime, pour l'ajustement des différentes parties. Si l'on est obligé de garnir les objets coulés avec des pièces de serrureie, la fonte doit être douce et grise pour se laisser bien entamer par le ciseau et la lime. Le forage qui devient alors très-facile, s'exécute au moyen d'un foret taillé en langue de carpe, pressé par un mécanisme simple contre l'objet et mis en mouvement à l'aide d'une manivelle.

861. L'aigreur de la fonte blanche, son extrême fragilité, qui est telle que souvent les objets coulés se brisent d'eux-mêmes au moindre changement de température, et l'impossibilité de la travailler au foret et à la lime, ont engagé Réaumur à chercher un moyen de l'adoucir et d'en augmenter la ténacité (122). Il a trouvé que, chauffés dans la poussière de charbon et de cendres d'os, les objets de fonte blanche devenaient moins fragiles; et c'est le procédé qu'il a proposé d'introduire dans les fonderies. Quoiqu'utile dans des cas particuliers, cette méthode d'adoucir le fer cru ne pourrra jamais recevoir une application générale: on fait presque toujours mieux d'employer de la fonte très-grise et des moules séchés convenablement. Ce recuit diminue d'ailleurs la résistance des pièces coulées en fonte grise. Celles qui le sont en fonte blanche deviennent plus douces à la surface, lorsqu'on les grille enveloppées de substances légères et poreuses (des cendres, du fumier de vache mêlé d'argile, du sable pur, etc., etc.). Mais si l'adoucissement devait pénétrer jusqu'au centre du métal, ce dernier ne pourrait avoir qu'une faible épaisseur; dans le cas contraire, il se couvrirait d'une trop forte couche d'oxide. Ce n'est donc que pour la fonte devenue blanche par le refroidissement subit, ou pour des objets très-minces, que le procédé de Réaumur est recommandable. Quant aux objets qu'on veut ferrer, on ne doit les couler qu'en fonte grise, ou bien en fonte blanchie dans les fours à réverbère \*.

862. Il est en outre un grand nombre d'objets qui doivent être émoulus, polis, forés, allésés sur le tour. La première de ces opérations se fait à l'aide d'une meule ordinaire mise en mouvement par l'eau. C'est ainsi qu'on unit les surfaces des enclumes, des fers à repasser, etc., etc. La meule peut servir aussi à enlever les coutures et les jets; ce qui donne aux objets une plus belle apparence. On pourrait même polir de cette façon toutes les surfaces planes, mais elles se rouilleraient trop facilement. Il est d'ailleurs essentiel que les mouleurs s'habituent à donner aux marchandises des surfaces très lisses: si les pièces sont raboteuses ou inégales, on est toujours en droit d'accuser les ouvriers de mal-adresse et les commis de négligence.

863. On polit les balles de fer battu et les boulets de petit calibre, en les faisant rouler dans un cylindre qui reçoit un mouvement circulaire. Il est évident que

<sup>\*</sup> Il existe une foule d'objets difficiles à fabriquer en fer forgé, parce que la forme en est très-compliquée, et qui pourraient être coulés avantageusement en fonte blanche qu'on adoucirait au point convenable. C'est en conséquence de ce principe, que la société d'encouragement a décerné un prix de 3000 fr. à MM. Baradelle et Théodore, pour la fabrication en fonte adoucie de divers objets de cette nature. Le T.

ce mouvement ne doit pas être trop rapide et qu'il ne

faut pas lisser trop de balles à la fois.

864. Pour forer les objets coulés, on emploie des lames d'acier de différentes formes fixées à un manchon qui est assujetti à une tige en fer. Il est essentiel que ces taillans soient confectionnés avec le meilleur acier et par des ouvriers qui sachent le travailler à la température convenable. Il faut que le diamètre de ce manchon ou de la tête du foret, y compris la saillie des taillans, soit égal au diamètre que doit avoir l'objet qu'on veut forer ou alléser. Souvent aussi on passe successivement plusieurs forets dans la pièce, pour la mettre à son juste calibre. Ce procédé est suivi dans

le forage des bouches à feu.

865. Les machines employées pour forer ou alléser sont très-variées. Il est clair que ces opérations exigent deux mouvemens dont l'un est rectiligne et l'autre circulaire Si la pièce reçoit le premier de ces mouvemens, le foret doit être animé du deuxième : c'est ainsi qu'on procède pour alléser les tuyaux qui ont peu d'épaisseur. La tige du foret fixée alors au centre d'une roue, reçoit une position horizontale. Le tuyau disposé de manière que son axe coïncide parfaitement avec celui du foret, doit être assujetti d'une manière invariable sur un chariot, qui, mu par des poids, s'avance dans une coulisse sans pouvoir dévier de sa direction. L'avantage de ce genre de mécanisme est d'exercer sur le foret une pression constante, et de faire avancer la pièce d'autant plus vîte que la résistance est moins grande.

866. Pour des objets pesans, comme des bouches à feu, on procède d'une manière inverse; on les fixe au centre de la roue au moyen de la tige carrée qui est à l'extrémité du bouton de culasse et qui n'a point d'autre fin. C'est donc aux pièces qu'on donne le mouvement de rotation; mais il est nécessaire de les soutenir par des collets, afin qu'elles ne puissent varier dans leur direction. La tige se trouve alors établie d'une manière invariable sur le chariot, et les deux axes ne doivent former qu'une même ligne horizontale; c'est encore en faisant mouvoir le chariot à l'aide d'un poids, qu'on presse le foret contre la pièce et qu'on le force de s'ouvrir un passage dans le métal; il faut que sa tige ait une longueur plus grande que l'ame de la bouche à feu.

867. Les taillans sont arrondis légèrement à leur partie antérieure, afin qu'ils ne puissent s'ébrécher, en attaquant le métal trop vivement. Il est souvent très-difficile de fixer les forets ou les objets à la roue; il est plus difficile encore de les centrer et de les maintenir dans la même direction. Exécuter le chariot avec la plus grande précision, donner aux coulisses adaptées au banc de forerie une position parfaitement horizontale et assurer la stabilité de la machine au point d'éviter toute espèce de tremblement; ce sont des précautions indispensables, qu'il est presque inutile de rappeler.

La vîtesse du mouvement de rotation dépend souvent de la qualité des taillans et de la nature du fer cru dont les pièces sont composées. Les lames se ramollissent d'autant moins, en s'échauffant, que l'acier est plus dur, et la fonte exerce d'autant moins de résistance contre l'action du foret qu'elle est plus grise. La fonte blanchie dans les fours à réverbére, se laisse forer aussi avec facilité; cependant, il faut dans tous les cas, avoir soin que les taillans ne s'échauffent pas trop fortement.

L'épaisseur des lames est un point qui mérite quelque attention: il est certain qu'elles doivent offrir assez de résistance pour ne pas se briser; mais, trop épaisses, elles ne pourraient recevoir par la trempe une assez grande dureté. Il est donc essentiel de les rendre le plus minces possible, et de ne leur donner sur la tige que la saillie qui leur est strictement nécessaire pour mordre dans le métal. Les taillans, si les objets ont un faible diamètre, sont fixés dans des mortaises pratiquées dans la tige même, au lieu d'être assujettis à un manchon.

868. Pour alléser de gros cylindres on emploie d'autres appareils. On ne peut leur imprimer aucun mouvement, de peur que la plus légère déviation ne produise, à cause de la longueur du diamètre, une grande excentricité. Ces cylindres sont établis sur un emplacement solide et retenus d'une manière invariable au moyen de chaînes ou de cordages.

La tige de l'allésoir qui est polie sur le tour, et dont l'axe ne forme avec celui du cylindre, qu'une même ligne horizontale, porte une rainure pratiquée dans le sens d'une arête; elle se trouve fixée d'un côté à la roue dont elle reçoit le mouvement de rota-

tion et s'appuie de l'autre sur un collet.

Une moufle également polie sur le tour, pourvue d'une rainure circulaire et percée d'un trou, s'ajuste avec beaucoup de précision sur la tige. Le trou pratiqué dans la moufle reçoit un coulisseau qui entre dans la rainure de la tige, force la moufle de suivre le mouvement circulaire, et lui permet cependant de glissser dans le sens longitudinal. Pour lui imprimer le mouvement de translation, on se sert d'un collier chargé de poids placé dans la rainure circulaire de

la mouhe, de façon que cette dernière puisse tourner sans entraîner le collier qui lui communique le mouvement rectiligne. Enfin on fixe invariablement sur la moufle, un manchon armé de 4 à 6 couteaux.

C'est donc à l'aide du coulisseau et du collier que le système reçoit les deux mouvemens. Il est évident qu'une seule moufle peut servir pour tous les calibres; c'est en raison de cet avantage qu'on emploie cette pièce intermédiaire, qui, du reste, ne fait pas une partie essentielle de la machine. Un point important, c'est de centrer le cylindre parfaitement et de l'établir de la manière la plus invariable \*.

869. Il existe en outre des foreries verticales usitées pour les bouches à feu. On préfère celles qui sont horizontales, parce qu'il est plus facile d'y monter les canons, et de les centrer. Dans les foreries verticales les pièces sont suspendues dans un châssis mobile, et viennent appuyer par leur propre poids, contre le foret animé du mouvement de rotation.

<sup>\*</sup> Dans la machine qu'on vient de faire connaître, la tige de l'allésoir est animée seulement d'un mouvement de rotation, et le mouvement rectiligne est donné immédiatement à la moufle, montée à coulisse sur la tige. Mais on parvient à une plus grande précision, en fixant la moufle invariablement à la tige, qui doit recevoir alors les deux mouvemens; et qu'on termine à cet effet par une vis qui tourne dans un écrou. Pour empêcher ensuite que cette vis n'avance trop rapidement, on imprime à l'écrou un mouvement de rotation. Si, par exemple, on voulait faire avancer la vis pendant chaque révolution, d'une quantité égale à la trente-sixième partie du pas de la vis, la tige devrait faire une révolution entière pendant que l'écrou ferait sa révolution moins un trente-sixième. Il est évident qu'on atteint ce but en adaptant à la tige une roue A à trente-six dents, qui engrène sur une roue Bat trente-sept dents, fixée sur un arbre secondaire, parallèle au premier, et en faisant communiquer ensuite le mouvement à l'écrou à l'aide de

870. Lorsqu'on tourne un objet extérieurement, on lui imprime toujours le mouvement circulaire; l'autre est communiqué aux ciseaux. L'objet se trouve fixé au centre de la roue, ce qui demande quelquefois des dispositions particulières pour empêcher qu'il ne sorte de sa direction. Les lames d'acier sont assujetties à un support établi sur un châssis qui, mu par des poids, s'avance dans une coulisse.

C'est donc la grandeur de ces poids qui détermine la pression exercée par les ciseaux dans le sens longitudinal. Pour les appuyer ensuite contre l'objet et les faire mordre constamment de la même quantité dans le métal, on les arrête avec des calles, ou, ce qui est plus exact encore, au moyen d'une vis.

Ce qui a été dit au S. 867, relativement aux taillans des forets, s'applique aussi aux ciseaux de tourneur.

871. Il est clair que, dans le cas où l'on veut tourner un cylindre, le châssis du banc de forerie doit conserver une direction parallèle à l'axe de la pièce, et que si l'on tourne une surface conique ou toute autre surface, le châssis devra suivre toujours la direction de la génératrice.

Pour couper la masselotte, on presse un couteau avec la main ou à l'aide d'un poids contre le métal.

deux roues qui ont un même nombre de dents; l'une est assujettie invariablement à l'arbre secondaire, et l'autre à l'écrou. Ces deux dernières roues se meuvent toujours dans le même plan vertical. Comme le roue A regoit un mouvement de translation, elle doit le communiquer à la roue B, afin qu'elles ne cessent pas d'engrener : il faut donc que cette dernière soit montée à coulisse et qu'elle se trouve terminée par une joue ou plate-bande contre laquelle les dents de la première viennent appuyer pour l'entraîner avec elle. Bulletin de la Société d'encouragement pour 1823, page 11.

Le T.

872. Après avoir achevé extérieurement les objets coulés, on les couvre quelquefois d'un vernis pour les préserver de la rouille. Cette mesure de précaution peut devenir nécessaire pour ceux de ces objets qu'on manie souvent, ou qui sont exposés a l'air atmosphérique; on s'en dispense pour les vaisseaux culinaires, les plaques, les fourneaux, etc., attendu que ces vernis n'auraient pas assez de solidité ou parce qu'ils occasionneraient d'autres inconvéniens.

Les objets délicats tels que les médaillons, reçoivent un vernis d'huile de lin et de noir de fumée, qui est très-bon et très-solide. On chauffe d'abord ces objets d'ornement jusqu'au degré de chaleur correspondant aux couleurs du recuit, on les enduit après cela d'une légère couche de peinture, et on les entretient à la même température, jusqu'à ce que le dégagement des

vapeurs ait cessé.

Les grosses pièces sont peintes avec du goudron chaud et soumises ensuite à un léger degré de chaleur pour l'évaporation de l'eau: le goudron de houille mé-

rite la préférence.

On frotte avec du sain-doux mêlé de graphite, les pièces émoulues, allésées et tournées. Anderson conseille l'emploi d'une substance que l'on compose de la manière suivante: on chauffe de la litarge saupoudrée de soufre pulvérisé dans une marmite de fer; il en résulte une masse noire, qui, broyée avec de l'huile, forme une couleur sombre, séchant promptement, ayant beaucoup de solidité et s'opposant parfaitement à l'action de l'air atmosphérique sur le métal.

873. Pour garantir les poêles de la rouille, on les brunit quelquesois (136); ou bien on les bronze en

les couvrant d'une dissolution de vitriol de cuivre; mais cet enduit manque de solidité.

874. Nous avons déjà fait mention aux paragraphes 201, 203 et 206 des différens procédés qu'on suit pour couvrir la surface du fer d'une légère couche d'or, d'argent ou de cuivre; mais la fonte ne se prête pas aussi bien que le fer ductile ou l'acier à ces sortes d'opérations. L'étamage même ne peut convenir au fer cru. On le dore et on l'argente avec le vernis de copal et avec des feuilles d'or ou d'argent.

875. On n'est pas non plus dans l'usage de bleuir la fonte, parce que la couleur réussirait mal et ne présenterait pas une assez forte garantie contre la

rouille.

876. La poterie de fer a le défaut de noircir certains alimens. On tâche de lui ôter ce défaut en y faisant houillir de l'eau-de-vie, ou mieux encore, des résidus de la distillation; ensuite on frotte les vaisseaux avec un linge et l'on y fait cuire d'abord des substances grasses. En les nettoyant, on ne doit jamais les écurer avec du sable, on doit seulement employer du son, les frotter avec un linge, les rincer avec de l'eau chaude et les renverser.

877. Mais ce moyen ne suffit pas pour les défendre contre l'action de certains alimens, sur-tout lorsque ces vaisseaux ne servent que rarement. On a donc essayé de les étamer; mais il est difficile de soumettre la fonte à cette opération; on obtient de mauvais résultats; aussi l'étamage est-il rarement employé.

878. Depuis une trentaine d'années, on a tâché de couvrir les parois intérieures des pots de fer, d'un émail; on parvient de cette manière à les protéger contre les acides faibles. Ce procédé doit d'antant

plus exciter l'attention des maîtres de forges, que la confection des vaisseaux culinaires est une des branches les plus importantes de leur industrie.

Il existe plusieurs recettes pour l'émail; mais la bonne réussite dépend plutôt de la manière d'exécuter le travail; le point essentiel, c'est de rendre la composition très-fusible: elle reçoit cette qualité par la litharge qui, à l'état vitreux, ne porte aucune atteinte à l'économie animale. On peut consulter sur les émaux, l'histoire du fer de Rinman.

879. Pour émailler, on commence par nettoyer la surface des objets, par enlever la couche d'oxide qui les couvre. Il deviendrait trop dispendieux de les polir sur le tour, et l'on ne pourrait les décaper, parce qu'il serait impossible de les empêcher ensuite de se rouiller: c'est donc le moyen le plus simple qu'on met en usage; on les écure avec du grès, opération qui peut s'effectuer à l'aide d'une machine.

La composition qui doit former l'émail, obtenue par la fusion des matières, pulvérisée et délayée dans l'eau, se verse dans les vases qu'on agite circulairement, pour la répandre d'une manière égale. On enduit ces vases de la substance liquide, on les renverse ensuite, afin que le superflu de la matière puisse s'écouler. Après les avoir retournés de nouveau, saupoudrés uniformément de la même composition réduite en poudre sèche, on les place dans un four chauffé au rouge rose.

## CINQUIÈME SECTION.

## DU FER DUCTILE.

880. Les minérais contiennent ordinairement le fer à l'état d'oxide. La décomposition de l'oxide ne peut avoir lieu qu'à une haute température et par l'action du carbone. Il se forme alors un autre composé dont l'existence est due à l'affinité du métal pour le réactif, et ce nouveau corps ne peut céder son carbone qu'à l'oxigène aidé de la chaleur rouge (244). Il s'ensuit que le travail se divise en deux opérations bien distinctes. La première a pour but de chasser l'oxigène, et la deuxième de se débarrasser du carbone. Si par conséquent le traitement des minérais avait lieu sans la présence de l'oxigène, le résultat serait toujours du fer cru.

881. La fonte n'est connue que depuis quelques siècles, tandis que le fer forgé était en usage dans l'antiquité la plus reculée. Ces faits divers semble-raient contradictoires, si l'on ne savait que dans toutes les opérations usitées chez les anciens, le fer cru passait à l'état de fer ductile au moment même où il était formé. Plusieurs métallurgistes qui n'ont pas assez approfondi ces phénomènes, sont encore d'avis aujourd'hui que, par la réduction des minérais, on obtient d'abord du fer ductile qui se charge ensuite de carbone et se convertit en fonte.

882. Il existe deux moyens de préparer le fer ductile: on peut ou lier ensemble les deux opérations, chasser l'oxigène des minérais et brûler le carbone de la fonte; ou bien les séparer, se borner d'abord à réduire les minérais et traiter plus tard le produit obtenu. Dans le premier cas, le résultat immédiat du travail est le fer forgé; dans le deuxième, c'est la fonte qu'on soumet ensuite à l'affinage pour en retirer le fer ductile.

883. Si l'on veut extraire le fer pur immédiatement des minérais, il ne suffit donc pas de les réduire; on doit en outre brûler le carbone du fer cru. Pour y réussir, on doit fondre les minérais au milieu de charbons embrasés, dans de larges foyers, présenter le métal réduit au courant d'air et entretenir la température au dessous du point de fusion de la fonte, afin qu'elle ne puisse, en passant à l'état liquide, se dérober trop promptement à l'action du courant d'air.

Les conditions essentiellement nécessaires au succès de cette opération, sont des foyers bas et larges: bas, afin que la matière réduite ne devienne pas trop liquide; larges, afin que la fonte puisse offrir une grande surface à l'influence de l'air. Ces foyers prennent le nom de stuckofen, si la fusion a lieu au-dessus de la tuyère; dans le cas contraire, ce sont des feux dits à la catalane. Nous avons déjà parlé du travail des stuckofen (566 et 567).

Ce qui distingue les feux d'une manière caractéristique des fourneaux, c'est que dans les premiers, la fusion ne peut avoir lieu qu'à l'aide d'un courant d'air dirigé du haut en bas sur la matière qu'il s'agit de fondre. Il s'ensuit qu'outre la réduction, on y produit aussi une décarburation du métal, et que les feux ne

pourraient être activés, comme des fourneaux, par un simple tirage. Si par conséquent on trouve quelque part des traces de feux de forge, on est autorisé à conclure qu'à l'époque où ces foyers furent activés, on connaissait l'usage des machines sousslantes.

884. Les feux dans lesquels on traite les minérais pour en obtenir immédiatement du fer ductile, seront désignés dorénavant sous le nom de feux à la catalane; ceux dans lesquels on traite la fonte pour en retirer du fer ductile ou de l'acier, s'appelleront feux d'affinerie. Placés les uns et les autres au dessous d'une cheminée, dans l'intérieur d'une usine, et composés d'un creuset qui reçoit l'air d'une machine soufflante par une tuyère, ils ont entre eux quelque ressemblance quant à leurs dispositions principales.

885. Lorsque les minérais sont réduits dans des fourneaux, on affine la fonte dans des feux d'affinerie ou bien dans des fours à réverbère, qui ne diffèrent pas essentiellement de ceux qui servent à liquéfier le fer cru. L'oxigène qui doit décarburer la fonte arrive dans ces fours par un tirage naturel; tandis qu'il est lancé au moyen d'une machine dans les feux, où il doit opérer à la fois l'embrasement du combustible,

la fusion et la décarburation du métal.

886. Le fer ductile ne fond pas à la température ordinaire des foyers d'affinerie. Quant à la fusibilité du fer carburé, elle est proportionnelle à la quantité de carbone contenue dans le métal. Privé de cette substance peu à peu, le fer cru, liquide d'abord, s'épaissit et finit par se figer; c'est à cette propriété qu'on doit l'affinage de la fonte. Il serait très-difficile de la changer en fer ductile, si, en perdant son carbone, elle conservait sa fusibilité; on ne pourrait y parvenir qu'en la répandant sur une très-large surface.

Si le fer ductile ne peut se couler, il est possible néanmoins de lui donner à une haute température toutes sortes de formes en soudant plusieurs pièces ensemble. Il résulte du grand nombre des méthodes qu'on suit pour extraire le fer de ses minérais, que les produits bruts de ces diverses opérations doivent avoir des dimensions très-variées. Ces masses portent le nom de loupes, de lopins et de massets.

Le poids des loupes peut s'élever quelquefois de 100 à 150 kilog., tandis que les lopins n'en pèsent souvent que 10. On ne pourrait travailler le fer dans les forges de maréchal, sous une forme si incommode; il deviendrait trop dispendieux de chauffer ces grosses masses et de les amincir. Il faut donc y procéder dans les usines mêmes.

La compression qu'on fait éprouver au fer pour le dégrossir, en dégage d'ailleurs les dernières parties de scories qui peuvent s'y trouver encore à l'état de mélange \*. On le forge pour cet effet sous de gros marteaux, ou bien on le passe entre deux cylindres

<sup>\*</sup> Le fer imparfaitement affiné, subit aussi pendant le forgeage et par les chaudes successives, une opération chimique: le carbone, que dans ce cas il contient encore, se porte de l'intérieur à la surface du métal où il est brûlé. L'ébranlement occasionné par les coups de marteau favorise ce mouvement. Les forgerons qui connaissent leur métier, replacent dans le feu des maquettes mal affinées, après qu'elles ont reçu 5 à 6 coups seulement, les retirent un instant après et répètent cette manœuvre plusieurs fois: le choc du marteau, la dilatation produite par la chaleur, et le contact de l'air, déterminent le mouvement et la combustion du carbone. Il est prohable aussi que les dernières parties de cet agent combinées avec la masse du fer, en sont séparées par les diverses chaudes, et forment alors un polycarbure qui reste mélé avec le métal. Voyez le mémoire ajouté au premier volume, paragraphes 11, 13. Le T.

qui lui donnent la forme voulue. Bien forgé, le fer plaît à l'œil; on sait d'ailleurs que mal affiné, il a souvent des pailles et se crique sur les arêtes.

887. Aussitôt que les grosses loupes ont été retirées du feu, on les coupe en plusieurs lopins qu'on étire ensuite. Quand on se sert de cylindres au lieu de marteaux, on ne fait que des pièces qui puissent passer

par les cannelures.

On voit d'après cela, que l'art de comprimer le fer et de lui donner une forme voulue, fait une partie essentielle de la sydérurgie. Les dimensions des barres dépendent de l'usage auquel on les destine; souvent elles sont déterminées par la routine suivie dans chaque pays. On classe tout le fer forgé en fer carré et en fer plat. Si les barres sont d'un faible échantillon, il faut plus de temps pour les étirer, et dans ce cas on sépare ce travail de celui de l'affinage d'autant plus qu'on est forcé alors d'employer d'autres cylindres ou des marteaux plus légers. On regarde donc l'étirage comme une opération à part.

La désignation des fers est basée sur les dimensions des barres qui varient d'un pays à l'autre, d'après les coutumes suivies, plutôt que d'après un but positif: le fabricant doit consulter les usages reçus.

888. La compression ou l'étirage du fer, pratiqué presque toujours sur le continent au moyen de marteaux, se fait en Angleterre avec des cylindres, dont l'emploi devient de plus en plus général: le travail en est plus facile et bien moins dispendieux.

On désigne les marteaux d'après la manière de les mettre en mouvement. Il en existe trois espèces : le marteau à soulèvement, le marteau à bascule et le marteau frontal. L'enclume est ordinairement en

fonte, le marteau se trouve souvent confectionné en fer forgé; sa panne est alors aciérée.

889. L'ordon, c'est ainsi qu'on appelle toute la charpente qui soutient le marteau, varie avec ce dernier et se désigne de la même manière.

On peut assimiler les marteaux à soulèvement à un lévier dont le point d'application de la force se trouve entre le point fixe et la résistance. Si l'on divise le manche en trois parties, à compter de l'axe de rotation, les cames doivent le saisir au dernier tiers. La résistance est d'autant plus petite, que l'emplacement des cames au poucet est plus près du marteau; mais ce dernier s'élève alors d'autant moins et l'effet en est diminué. La volée du marteau ou son plus grand écartement de l'enclume, est à peu près de 78 centim. (30 pouces du Rhin); c'est à cette hauteur que les cames doivent l'élever.

On pourrait diminuer la longueur des cames en les rapprochant de l'axe fixe, ce qui semblerait diminuer la résistance qui doit être vaincue par la roue; mais le poids du marteau éloigné alors d'une plus grande distance du point d'application, augmenterait dans le même rapport.

On appelle bogue, hulse ou hurasse, un anneau de fonte large, fort, et pourvu de deux tourillons ou cornes d'une longueur inégale; c'est cet anneau qui embrasse le manche du marteau et dont les deux cornes, formant l'axe de rotation, reposent dans des crapaudines fixées dans des colonnes verticales. Il est évident que le manche doit être le plus près possible de l'arbre de la roue hydraulique, afin qu'on ne soit pas obligé d'agrandir inutilement les cames à l'extrémité desquelles pèse toute la résistance. C'est pour cette raison que

l'une des cornes de la bogue, œlle qui est tournée vers la roue hydraulique, se trouve plus courte que l'autre.

Le marteau lancé en l'air frappe contre une pièce de bois appelée rabat, afin qu'il ne puisse pas s'élever trop fortement et qu'il ne vienne retomber sur une des cames sans toucher l'enclume. Ce rabat, dont l'élasticité augmente la force du coup due à la hauteur de la chute, éprouve beaucoup de fatigue et doit être confectionné, ainsi que le manche, avec le meilleur bois; on les fait d'ordinaire en charme ou en hêtre; le manche se trouve protégé à l'endroit où les cames le saisissent, par un collier de fer, la braye,

qui diminue le frottement.

L'ordon ordinaire d'un marteau à soulèvement, doit se composer de quatre colonnes dont deux appelées jambes, soutiennent la bogue et dont les deux autres portent le rabat. Celles-ci sont placées de file; on désigne l'une sous le nom de court-carreau et l'autre, celle qui est le plus près de la roue hydraulique, sous celui de longue attache. Les coups réitérés du marteau feraient bientôt sortir ces pièces de leurs assemblages, si elles n'étaient pas chargées d'un poids considérable; on emploie pour cet effet un gros arbre appelé drome; qui pèse par un des bouts sur le courtcarreau et la longue attache, et dont l'autre extrémité s'appuie sur un mur ou sur un poteau placé dans l'usine. Le rabat, qui traverse ordinairement le courtcarreau, vient s'emmancher dans la longue attache, à tenon et mortaise, et s'y trouve retenu par des calles d'une manière invariable. La drome doit peser aussi sur les deux jambes assemblées par une semelle. Confectionnées en bois, celles-ci doivent avoir un encastrement pour les crapaudines.

A l'état de repos, le manche doit être horizontal; il s'ensuit que la prosition des crapaudines est déterminée par la hautteur de l'enclume et par celle du marteau.

La table ou panne de l'enclume, au lieu d'être parallèle à l'arbre hydraulique, est tournée en dehors, afin que les cames ne puissent pas saisir les barres\*: il est bien entendu que les deux pannes, celle de l'enclume et celle du marteau, doivent se confondre parfaitement dans toute leur longueur \*\*.

Pour donner à l'enclume une position très solide, on la place ordinairement sur un billot de 1<sup>m</sup>,88 à 2<sup>m</sup>,50 de longueur, dle 1<sup>m</sup>, à 1<sup>m</sup>,25 de diamètre, appuyé lui-même sur um grillage, lorsque le terrain n'est pas très-ferme. Dans le billot appelé stock, on place une chabotte en fonte et c'est dans cette chabotte que l'on consolide l'enclume au moyen de coins en fer; on peut lui donner de cette manière une position convenable jointe à une grande immobilité. Les billots élastiques usités anciennement sont aujourd'hui abandonnés, parce qu'ils étaient trop dispendieux et qu'ils manquaient de stabilité.

Comme la construction des ordons exige beaucoup de bois, on a commencé d'abord à faire les jambes et le court-carreau en fonte. Bientôt après on a construit en fer l'ordon tout entier.

L'emploi des jambes et des courts carreaux métalliques a simplifié la machine, mais les ordons qui sont

<sup>\*</sup> Et afin que les longues barres ne soient point arrêtées par le court-carreau. Le T.

<sup>\*\*</sup> Il s'ensuit que le manche doit être entaillé, à moins que le marteau ne soit gauche. Le T.

entièrement en fonte n'ont pas à beaucoup près la même solidité que les autres.

890. Les ordons des marteaux à bascule sont plus simples que ceux dont nous venons de parler. Ces marteaux peuvent être comparés à un levier dont le point d'appui est entre la force et la résistance. Le rapport de la longueur des deux branches comptées depuis l'axe de rotation, détermine à la fois, et la hauteur de la chute et le poids dont les cames sont chargées, en mettant le marteau en activité. Pour accélérer le mouvement, on raccourcit autant qu'il est possible, la branche pressée par les cames, afin qu'elles restent peu de temps engagées; mais la charge de la machine se trouve alors considérablement augmentée, si les marteaux sont pesans. En augmentant la longueur de la branche pressée par les cames, on ne parviendrait pourtant pas à produire le même effet qu'avec les marteaux à soulèvement, dont l'action est considérablement augmentée par l'élasticité du rabat. Il est vrai qu'on tâche d'y suppléer en plaçant sous l'extrémité du manche, une espèce de ressort : c'est une pièce de bois couverte d'une plaque de fonte. On empêche de cette façon que la branche pressée par les cames, ne vienne à trop s'abaisser et l'on augmente la force du coup; mais l'effet de ce ressort est d'autant plus faible que l'une des branches, celle qui le frappe, est plus petite par rapport à l'autre.

On voit, d'après ce qui précède, que les gros marteaux doivent être à soulèvement et les petits, à bascule; parce que le point essentiel, quant à ceuxci, est d'avoir un mouvement très-rapide. Cependant, pour éviter que le marteau ne soit saisi avant d'avoir frappé, on ne peut donner à la petite branche guères moins du tiers de la longueur que doit avoir la grande: la première se mesure depuis le point où elle est touchée par les cames jusqu'à l'axe de rotation, et l'autre depuis cet axe jusqu'au marteau.

Le nombre des coups fourni par minute, et celui des cames dont il faut armer l'anneau, sont déterminés par la volée du marteau, par le rapport qui existe entre les longueurs des deux parties du manche, par le rapport du diamètre de l'anneau à celui de la roue hydraulique, enfin par la vîtesse moyenne que cette dernière peut recevoir de la force motrice.

Si l'on voulait augmenter la volée et diminuer le rapport qui existe entre la distance du marteau à la bogue ou hurasse et celle de la hurasse aux cames, il faudrait espacer ces dernières davantage, parce qu'on obtiendrait un plus petit nombre de coups.

Les marteaux à soulèvement doivent être mus au moins par cinq cames, afin que la charge soit répartie plus également sur la roue.

Les ordons à bascule ne se composent, pour ainsi dire, que de deux montans ou jambes assemblées dans des semelles. On doit pouvoir y fixer solidement les crapaudines et les changer avec facilité. Si l'ordon est en fer, on satisfait à cette condition en remplaçant une des jambes par une espèce de lévier mobile. Les manches de ces martinets sont souvent confectionnés en fer forgé.

Dans le comté de la Marche, on fait usage encore de certains ordons qui tiennent le milieu entre ceux que nous venons de décrire. La longue attache leur manque, et la drome est supportée par les deux jambes et la petite attache; mais ils ont deux courts-carreaux placés devant les jambes. Le rabat reposant entre les deux courts - carreaux sur une barre de fer forgé, est maintenu d'une manière invariable à l'aide de coins enfoncés du haut en bas. La bogue ne diffère pas de celle des marteaux à bascule. Ces ordons né-

cessitent de fréquentes réparations.

891. Le marteau frontal, que les cames saisissent par la tête, est aussi un marteau à soulèvement; il se distingue par son extrême pesanteur. Tout le marteau, le manche compris, est souvent en fer coulé. Sa volée dépasse rarement 16 centim. Il n'est pourvu d'aucune espèce de ressort, ne devant agir que par son poids. On fait usage de ces marteaux pour étirer le fer, mais les cylindres les ont remplacés en grande partie.

892. Les cylindres qui, dans leur origine, ne servaient qu'à laminer la tôle, ont depuis été employés avec succès, pour étirer en barres les pièces ou les maquettes. Ces cylindres étireurs sont entaillés. On passe la pièce par une série de cannelures d'un calibre décroissant et dont la dernière a les dimensions

exactes de la barre qu'on veut obtenir.

Le poids de ces cylindres est très-considérable; il faut donc soutenir celui qui est au-dessus, dans une empoise qui doit s'élever avec lui et l'empêcher de retomber sur l'autre. Chaque cylindre peut recevoir le mouvement par une force particulière, ou bien ils peuvent se le communiquer l'un à l'autre au moyen d'engrenages. C'est pour un petit laminoir seulement qu'on supprime quelquefois les empoises qui doivent empêcher le cylindre supérieur de retomber sur l'autre, et qu'on ne le fait mouvoir que par frottement; mais ces machines sont toujours très défectueuses. Il en serait de même si, mu par un engrenage, le

cylindre supérieur n'était point suspendu ou vice versa.

L'écartement que les cylindres peuvent prendre lorsqu'on lamine le fer, se détermine par des vis contre lesquelles les empoises viennent appuyer : ces vis sont en fer et se meuvent dans des écrous en cuivre. Lorsque le cylindre supérieur n'est point soutenu, on n'a qu'à tourner la vis pour donner plus ou moins de jeu; mais dans le cas contraire, il faut soulever tout le poids de ce cylindre, parce que l'empoise inférieure fixée à une bride, qui elle-même est suspendue à la vis, doit s'élever avec tout le système. Si par conséquent les cylindres étaient très-pesans, on ne pourrait tourner la vis à l'aide d'une simple clef; il faudrait donc recourir alors à d'autres moyens, employer des rouages, des vis sans fin, etc. On est dans l'usage aussi de diminuer la pesanteur du fardeau au moyen des contrepoids qui remplacent quelquefois les brides de champ, quoiqu'il vaudrait mieux les employer conjointement.

893. On peut ranger tous les systèmes de laminoirs ou de cylindres en deux classes: en équipages à cage massive et en équipages à colonnes: dans les uns les écrous sont fixes, dans les autres ils sont mobiles. Plus faciles à construire et plus commodes en tant que l'on veuille suspendre le cylindre supérieur, les premiers méritent la préférence, si toutefois les rainures dans lesquelles les empoises ou chapeaux doivent se mouvoir, sont confectionnées avec précision. Les colonnes de la deuxième classe de laminoirs sont en vis et les écrous auxquels on assujettit les brides qui retiennent les empoises inférieures, sont mobiles. Il faut donc, pour soulever le cylindre supérieur, qu'on soulève aussi tous les coussinets qui servent de remplage,

tandis qu'aux laminoirs de la première espèce, on n'a que le cylindre et les empoises à soutenir. Ceuxci n'ont de chaque côté qu'une seule vis qui appuie sur l'empoise supérieure, tandis que les laminoirs à colonnes en ont quatre. Mais si les cages massives sont construites avec soin, il n'y a aucun dérangement à craindre; une vis de chaque côté suffit pour maintenir les empoises d'une manière solide. Lorsqu'il y en a deux, il peut arriver souvent que l'une soit descendue plus bas que l'autre. Les laminoirs à colonnes exigent donc plus de soin et leur construction est d'ailleurs plus dipendieuse.

Les laminoirs usités dans les Pays-Bas sont presque toujours à colonnes; mais les vis se trouvent remplacées par des coins que l'on enfonce dans une fente pratiquée dans l'extrémité supérieure des piliers. Ces coins que l'on fait plus ou moins avancer diminuent ou augmentent l'écartement que prennent les deux cylindres. Il peut arriver que le cylindre supérieur ne repose pas sur une empoise, ou que son empoise inférieure soit mise en communication avec le contrepoids destiné à le soulever, ou bien que cette empoise soit assujettie à l'écrou par une bride. Ces laminoirs ne sont pas les meilleurs, parce qu'ils ne comportent pas une grande précision.

894. Pour donner aux barres étirées entre les cylindres une plus belle apparence, on les chauffe au rouge et on les martelle afin de faire tomber la couche d'oxide

et de rendre leurs arêtes plus vives.

Battuà froid, le fer prend en général une belle couleur ardoisée, mais il en devient plus aigre et cesse de pouvoir supporter les épreuves. Il ne faut donc pas continuer le battage trop long-temps. Si les barres étirées sous le marteau sont longues, on les pare souvent au rouge brun, sur-tout à la reprise; elles ne peuvent manquer alors de devenir très-cassantes, quelque bonne que puisse être la qualité du fer. Il est vrai que le recuit lui rend sa ténacité, tandis que le mauvais fer ne gagne rien à cette opération. On a construit en Russie des fours à réverbère d'une forme particulière (obschigalnie petschi) pour y recuire à la fois de 500 à 1500 quintaux de fer en barres; on les chauffe avec du bois. Il serait bon d'imiter ce procédé par-tout où le fer, aigri presque toujours par le battage, doit subir de fortes épreuves.

895. Les corps étrangers, dont la combinaison avec le fer n'est pas encore suffisamment connue, ainsi que la petite quantité de carbone que ce métal retient toujours après l'affinage, en modifient les propriétés à l'infini. C'est ce qui a fait désigner les diverses espèces de fer par les qualifications de tenace, dur, mou, cassant, fort, aigre, etc. Mais on peut les considérer toutes sous deux points de vue : celui de la dureté, qui est modifiée par le carbone, et celui de l'aigreur ou de la fragilité, que l'on doit attribuer à la présence des matières étrangères (43-71). On peut donc classer tous les fers de la manière suivante:

I. FER DUR. Il ne cède pas facilement à l'action du marteau et conserve long-temps sa texture grenue pendant le battage.

1°. Fer dur et fort ou tenace. Ce fer peut se plier à froid et à chaud dans toutes les directions.

2°. Fer dur et aigre. Il se forge mal, casse à froid par le choc, se comporte comme le fer mal affiné, bien qu'on ne puisse assurer que le carbone seul lui donne ces défauts; il est probable même qu'il les

reçoit en partie des corps étrangers dont on ne peut le débarasser complètement \*:

3°. Fer dur et cassant (fer tendre). On peut le plier à chaud dans toutes les directions, mais il casse à froid. On l'appelle aussi pour cette raison, fer cas-

sant à froid.

4°. Fer dur et rouverin. On le ploie à froid, mais il casse à la chaleur rouge. Le soufre, et probablement aussi d'autres corps lui donnent ce défaut : lorsqu'il le possède à un haut degré, il devient même cassant à froid.

II. FER MOU. Il cède facilement à la compression à froid; sa texture grenue se perd très-vîte par le forgeage; elle est remplacée par un tissu nerveux.

1°. Fer mou et tenace. On peut le plier à froid

et à chaud dans toutes les directions.

2°. Fer mou et aigre. On le plie à chaud, mais il casse à froid: c'est le caractère du fer dit surchauffé ou brûlé.

3°. Fer mou et cassant. On peut le forger à chaud et le ployer jusqu'à un certain point à froid, mais il ne résiste ni à un choc fort, ni à un poids considérable. Le fer légèrement tendre appartient à cette espèce \*\*.

Le fer fort et mou est plus pur que le fer fort et dur; cependant on lui préfère ordinairement celui-ci dont la qualité s'améliore par les chaudes, tandis que le

<sup>\*</sup> Voyez pour la différence qui existe entre l'aigreur et la fragilité, ou entre le fer aigre et le fer cassant, le s. 60, et surtout la note ajoutée au s. 68. On a défini le fer aigre, un fer brisant à chaud et cassant à froid; remarquons toutefois que cette propriété d'être brisant n'est point caractéristique, mais qu'elle est seulement accidentelle... Le T.

<sup>\*\*</sup> C'est ce que nous appelons en France le fer métis. Le T.

premier se détériore plus facilement au feu. Ajoutous que le fer fort et d<sub>t</sub>r, est plus dense, qu'il s'étire mieux en barres minces et qu'il résiste plus au frottement que le fer nou; mais, souillé accidentellement par un corps étranger, il devient plus cassant que l'autre, parce que l'aigreur est déjà une suite naturelle de sa dureté.

Si le fer mou, qui n'est guères disposé à devenir aigre, est pourtant cassant, on doit le juger comme étant d'une qualité extrêmement mauvaise; il se distingue par un nerf court d'une couleur sombre.

896. L'épreuve qu'on fait subir au fer est un mal nécessaire dont le but est de contrôler le travail des ouvriers; en la poussant trop loin, on défigure les barres et l'on nuit à leur qualité. On éprouve le fer de la manière suivante:

1°. Un homme saisit les barres des deux mains, les éleve au-dessus de sa tête et les jette avec force contre une enclume dont la table est très-étroite. Les extrémités des barres sont ployées et reployées ensuite à l'endroit des reprises.

2°. Quant aux barres lourdes, on les place à faux, on les frappe avec une masse dont la panne est étroite, on les courbe et on les redresse.

3°. En affinant par attachement, on doit essayer, comme nous venons de le dire, les barres provenant de la loupe. Si elles résistent, il devient inutile d'éprouver les autres; dans le cas contraire, il suffira de frapper celles-ci de champ contre l'enclume, parce qu'elles sont ordinairement très-minces.

Le fer qui résiste à ces épreuves ne doit laisser aucun doute sur sa ténacité. Si un certain nombre de barres cassent en plus de deux morceaux, le fer est mauvais. Mais il pourrait être de la meilleure qualité, lors même que plusieurs barres se seraient rompues en deux, puisque cet accident peut ne provenir que du martelage à froid. Il faut alors examiner les morceaux avec plus de soin, et les soumettre à de nouveaux essais.

897. La métallurgie du fer ne consiste à la rigueur que dans la réduction des minérais et dans la conversion de la fonte en gros fer. Néanmoins, son dégrossissement, sa conversion en tôle et en fil·d'archal, sont regardés comme faisant partie de l'art des forges. Ces opérations se font dans des usines particulières. Nous traiterons par conséquent dans la première partie de cette section, de l'art d'obtenir le métal, et dans la deuxième, de son dégrossissement.

# PREMIÈRE DIVISION.

## DE LA PRÉPARATION DU FER DUCTILE.

898. On a déjà vu qu'on peut retirer le fer immédiatement de ses minérais ou fondre ces derniers dans les hauts fourneaux, et traiter ensuite la fonte pour en obtenir du fer ductile; nous appellerons la première de ces méthodes affinage immédiat des minérais de fer, et la deuxième affinage de la fonte : nous nous occuperons d'abord de celle-ci.

## DE L'AFFINAGE DE LA FONTE.

899. Les nombreux procédés d'affinage se réduisent à deux méthodes bien distinctes : l'affinage opéré dans les feux de forge où le fer est en contact avec le char-

bon, et celui qu'on pratique dans les fours à réverbère où le métal n'est exposé qu'à l'action de l'air et de la chaleur. L'objet essentiel de l'affinage est d'enlever le carbone à la fonte; on devrait donc y parvenir d'une manière plus complète dans les fours à réverbère; puisque, dans les foyers d'affinerie, le fer restant en contact avec le charbon, peut en absorber continuellement de nouvelles quantités. Le combustible, qui ne devrait servir qu'à élever la température et à désoxider les scories, s'oppose donc par son affinité pour le métal au but qu'on veut atteindre. Il s'ensuit que cette méthode sera toujours défectueuse, parce qu'on ne pourra jamais se débarrasser de tout le carbone contenu dans le fer, ou plutôt parce qu'on ne pourra empêcher que, tenu trop long-temps au milieu de ce combustible, le métal ne se carbure une seconde fois; c'est pour cette raison qu'une adresse manuelle et un coup d'œil exercé, contribueront plus au succès de l'opération, que ne pourraient le faire tous les conseils dictés par la théorie.

L'affinage dans les fours à réverbère serait parfait, si la fonte pouvait perdre par l'action de l'oxigène tout le carbone et toutes les matières étrangères dont elle est souillée; mais il n'en est pas tout à fait ainsi : le fer obtenu dans les fours à réverbère, loin d'être meilleur, est presque toujours plus mauvais que l'autre. Il paraît que les matières étrangères, telles que le soufre, les bases terreuses, le phosphore ou d'autres métaux, sont oxidés plus facilement par le courant d'air des machines soufflantes, et qu'on parvient alors à les séparer du métal d'une manière plus complète. On s'est convaincu par expérience, que le fer rouverin et le fer cassant à froid peuvent se changer dans les

feux d'affinerie en un fer d'une très bonne qualité, au moyen des oxidations et des réductions successives opérées par la présence simultanée de l'oxigène et du carbone. On peut donc obtenir dans ces foyers un bon fer avec de la mauvaise fonte, en supportant une perte considérable de métal, de temps et de combustible; mais on ne pourrait y parvenir dans les fours à réverbère, puisque le fer oxidé n'est point en contact avec le charbon et que les réductions successives deviennent alors impossibles \*.

<sup>\*</sup> On n'a pu obtenir jusqu'ici de très-bon fer par l'affinage à l'anglaise, ni avec la mauvaise ni même avec la bonne fonte. Il n'en est pas moins vrai que cette méthode économique et expéditive produit les plus heureux effets sur l'industrie française, parce que les nombreux besoins de la société réclament des fers de toute espèce. Mais on aurait tort de vouloir affiner de cette manière de très-bonnes fontes dans l'espoir d'obtenir du fer fort de première qualité. C'est aussi l'opinion de M. le directeur Af Uhr, qui vient de terminer les expériences faites en Suède, à Skebo, sur l'affinage dans les fours à réverbère. « Ce genre de travail. » ditil, produirait une économie de combustible, mais il ôterait » aux fers de Suède, une grande partie de leur bonne qualité. » Le fer préparé à l'anglaise et soumis à l'étirage entre les cy-" lindres, semble très-dense, exempt de criques et de pailles. Mais » cette bonté n'est qu'apparente; la compression uniforme que su-» bissent les barres sur tous les points en masque les défauts. Si " l'on prend un semblable morceau de fer qui, dans sa cassure, paraît » dense et homogène et qu'on le chauffe pour l'étirer sous un marn teau de forge ordinaire, il se dilate et montre ensuite de nom-» breuses solutions de continuité qui peuvent augmenter à tel point » que la barre tombe en pièces sous le marteau. Il est probable que " la cause de ce phénomène est due aux scories qui, dans ce tra-" vail, ne pouvant être séparées entièrement du métal, restent » à l'état de mélange dans la masse. C'est à ces impuretés que » le fer doit sa couleur foncée, son peu d'éclat, son manque de » compacité et par suite son nerf court et sombre. Si l'on est » par conséquent obligé de le remettre au feu pour le forger ou

900. Plus la fonte est pure, plus l'affinage en est prompt, parce qu'il faut la présenter alors moins souvent au courant d'air pour oxider les substances étrangères : il en résulte une économie de temps et de matières premières. Nous avons vu que la fonte blanche et la grise peuvent contenir une égale quantité de carbone; que la première entre plus tôt en fusion et ne devient pas aussi liquide; qu'à la température de la fusion, elle passe bien plus vîte à l'état de fer malléable; qu'elle éprouve par la présence des oxides de fer, des changemens moins frappans que ceux de la fonte grise, qui exige pour se fondre un degré de chaleur bien plus élevé que ne le demande la fonte blanche, et qui devenant alors parfaitement liquide, échappe pour ainsi dire à l'action du courant d'air; mais, en contact avec l'oxide non vitrifié, elle se rapproche de plus en plus de la fonte blanche \*.

n le souder, on éprouve une perte de temps et de combustible, n jointe à un déchet considérable. n

<sup>&</sup>quot; Des fontes d'Angleterre, obtenues dans des fourneaux à coke, ont été affinées à Skebo, dans des feux d'affinerie, avec le charbon

n de bois. Elles se sont laissé traiter aussi facilement de cette n manière que la fonte de Suède, et elles ont produit un fer hien

n meilleur que celui qu'on en retire dans les fours d'affinerie, d'an près la méthode anglaise. Archiv. für Berghau und Hüttenwesen, n tome VII, cahier 2, page 321, 382 et 384. n

On se tromperait pourtant, si l'on croyait, d'après cet apercu, que l'affinage à l'anglaise nuit à la qualité de tous les fers; l'ex-

que l'affinage à l'anglaise nuit à la qualité de tous les fers; l'expérience a prouvé le contraire: il paraît que les fers tendres perdent leur aigreur par cette opération, et qu'ils deviennent alors meilleurs pour une foule d'usages, sur-tout si on ne les forge pas de nouveau pour les mettre en œuvre. Le T.

<sup>\*</sup> La fonte blanche ne tombe point par gouttes dans le creuset d'affinerie; elle se détache par écailles et ne devient jamais parfaitement liquide. C'est probablement pour cette raison que les

On ne peut donc nier que la fonte grise ne doive passer d'abord à l'état de fonte blanche avant de se convertir en fer malléable. Ce changement n'est dû qu'à l'action de l'oxigène libre ou de celui qui est contenu dans l'oxide non vitrifié. Remarquons toutefois que les additions de ces scories sont de peu d'utilité, si l'on affine de la fonte blanche; elles présentent, à la vérité, un moyen d'accélérer la combustion du carbone combiné avec le fer, mais on doit empêcher qu'elle ne se fasse trop rapidement et que le métal ne se fige avant qu'on n'ait pu en dégager les substances étrangères. L'ouvrier qui travaille sur fonte grise, fait donc un usage plus fréquent des scories que celui qui affine de la fonte blanche non exempte de matières nuisibles. C'est aussi pour cette raison que la première donne toujours une plus grande quantité de fer ductile.

got. La gueuse blanche est plus facile à travailler dans les feux d'affinerie, parce qu'au moyen du grillage, on peut diminuer la dose de carbone qu'elle contient, et que cette opération ne peut s'appliquer à la fonte grise. Mais on serait dans l'erreur, si l'on croyait avec plusieurs métallurgistes, que dans le traitement des minérais de fer, il faut éviter d'obtenir cette dernière pour fonte d'affinage. Ce principe ne peut convenir que dans le cas où l'on dispose des minérais les plus purs, encore doit on en restreindre l'application pour ne pas mettre le fourneau en danger. Si on l'alimente avec des cokes et des minérais vicieux, susceptibles de donner du fer rouverin ou cassant à

scories riches ne peuvent agir sur cette espèce de fer avec autant d'efficacité que sur la fonte grise, et qu'elle subit une si forte modification par l'influence du courant d'air. Le T.

froid, on doit en élever la température et le faire aller en gueuse grise. On ne gagne rien à cette disposition de la fonte blanche de se convertir si vîte en fer ductile, puisqu'on est forcé de retarder ce changement, pour donner le temps aux matières étrangères de se séparer du métal, ce qui occasionne des dépenses plus considérables qu'il n'en aurait fallu faire pour obtenir de la fonte grise.

Les fautes commises au haut fourneau ne se réparent qu'avec beaucoup de peines et de dépenses. Les métallurgistes qui recommandent si fortement l'emploi de la fonte blanche, reviendraient bientôt de leur erreur, en voyant affiner celle qui provient des hauts fourneaux à coke ou des minérais de fer dits terreux limoneux. Pour opérer la séparation des matières étrangères, le fondeur a des moyens plus puissans à sa disposition que ne peut avoir l'affineur.

902. Nous établirons par conséquent en principe, que la fonte destinée à l'affinage doit être grise en sortant du fourneau et qu'elle ne peut être blanche que dans des cas d'exception; mais nous conviendrons aussi qu'on abrége le travail en employant cette dernière, sur-tout lorsqu'on peut la griller, ce qui produit une grande économie en temps et en combustible. Il faudrait donc que la fonte liquide, chaude et grise fût blanchie toujours au sortir du foyer, soit par un prompt refroidissement, par sa conversion en blettes ou feuilles minces, soit par une seconde fusion. Le dernier de ces procédés est coûteux; on ne pourrait en faire usage que dans les contrées où la houille est à bas prix. Dans ces pays il pourrait servir aussi pour la fonte que l'on veut traiter dans les feux d'affinerie.

Quoique dans les fours à réverbère, on ne puisse affiner que la fonte blanche, on ne pourrait cependant y faire usage de celle qui provient d'une surcharge de minérai, parce qu'elle ne produirait que du très-mauvais fer\*. On est donc obligé de soumettre la fonte grise à une seconde fusion pour la blanchir, attendu que dans ces foyers, elle resterait trop longtemps liquide et qu'elle finirait par se changer en scories sans donner de fer ductile (243-251).

Nous nous occuperons d'abord de l'affinage opéré dans les feux de forge, et ensuite de celui que l'on

pratique dans les fours à réverbère.

#### DE L'AFFINAGE OPÉRÉ DANS DES FEUX DE FORGE.

903. L'usage, la routine, les circonstances locales et la nature du fer cru, ont fait naître une foule de procédés d'affinage, qui tous cependant ont un même but, celui de chasser par l'oxigène, le carbone contenu dans le fer cru; mais ils diffèrent par les moyens employés. Toutes ces méthodes peuvent se classer de la manière suivante:

Première classe: affinage à une seule fusion.

1. Affinage à une seule fusion sans aucune préparation du fer cru.

a Méthode wallonne. Pour étirer le fer, on le chausse dans des feux particuliers.

<sup>\*</sup> Il convient, pour raison d'économie, d'employer la fonte blanche obtenue par une surcharge de minérai, dans les forges qui ne travaillent qu'en fer tendre; on peut d'ailleurs y ajouter de la fonte grise blanchie, pour améliorer la qualité du fer, si le cas l'exige.

b Affinage de schmalkalden, exécuté dans des fosses brasquées Læschfeuerschmiede.

c Affinage styrien à une seule fusion.

d Idem de Siégen idem

- e Méthode d'Osemund. D'après cette méthode on fait des loupes très-petites, et l'on travaille de manière que la fonte se convertisse en fer ductile au moment où elle tombe dans le creuset.
- 2. Affinage à une seule fusion avec une préparation du fer cru.

a Affinage de la fonte grillée (mazéage).

b Affinage bergamasque pratiqué en Carinthie.

3. Affinage à une seule fusion et à soulèvement de la masse fondue : c'est la méthode allemande avec toutes ses variétés.

a Affinage où la masse fondue se sépare en petits fragmens qu'il faut réunir ensuite (Butschmiede).

& Affinage où la masse forme toujours un seul gâteau (c'est l'affinage allemand dit à deux fusions).

Affinage successif ou par lopins (Suluschmiede).

& Méthode demi-wallonne.

& Affinage par attachement.

Deuxième classe: affinage à deux fusions.

1. Affinage à deux fusions opérées dans le même feu.

a Affinage de Bohème et de Moravie (Brechsch-miede).

2. Affinage à double fusion dans deux feux séparés.

a Affinage de Styrie à deux fusions.

904. Il y a si peu de différence entre la plupart de ces procédés, qu'on peut en avoir une idée assez exacte, si l'on se pénètre bien de celui qui est le plus difficile, de l'affinage à l'allemande. Il ne faut cependant attribuer les difficultés qu'aux grandes variations du fer cru qu'on traite ordinairement par cette
méthode. Tous les autres procédés d'affinage, sans en
excepter un seul, ne peuvent convenir qu'à une bonne
fonte blanche ou blanchie. On peut donc considérer
la méthode allemande comme le prototype de toutes
les autres, qui ne paraissent en être que des variétés;
ce sont des moyens d'abréger le travail lorsque la nature du fer cru le permet. Un ouvrier qui la connaît
apprendra les autres facilement; mais un affineur travaillant d'ordinaire sur une fonte pure, pourrait rarement obtenir de bon fer avec une fonte de médiocre
qualité. Nous exposerons pour cette raison la méthode
allemande dans tous ses détails.

#### DE L'AFFINAGE A L'ALLEMANDE.

go5. On appelle forge, une usine dans laquelle se trouve un ou plusieurs feux d'affinerie \*, y compris les machines soufflantes, les marteaux ou les cylindres. L'aire du foyer élevée de 31 à 39 centimètres audessus du sol, a 1th, 88 de longueur et 94 centimètres de largeur; il se trouve placé sous une cheminée qui est soutenue par des piliers. Le massif dont la surface supérieure couverte par des plaques de fonte forme l'aire, est pourvu d'une ouverture ménagée dans un des coins et dans laquelle on construit le creuset; le reste ne sert que pour la manœuvre, pour l'emplacement de la fonte et du charbon. Une partie de la face antérieure du massif n'est fermée que par une

<sup>\*</sup> On appelle ordinairement renardière un feu d'affinerie à l'allemande, et le mot de feu d'affinerie dans son acception vulgaire, ne se dit que des feux à la wallonne. (903, 1). Le T.

des taques qui composent le creuset. Les fondations doivent être assez solides pour qu'elles puissent supporter la cheminée. Celle-ci ne s'élève pas directement au-dessus du creuset; elle est placée dans le coin formé par le grand côté du derrière de l'aire et par celui de la tuyère, afin que les éteincelles soient arrêtées sous le manteau.

La machine soufflante peut servir à plusieurs feux lorsqu'elle est assez puissante : chacun doit avoir alors

ses porte-vent et sa caisse d'air.

906. Il est essentiel que l'ouvrier connaisse parfaitement la fonte qu'il veut affiner, parce que toutes ses dispositions et tout son travail changent avec la nature du fer cru. La forme extérieure même n'en est point indifférente. En trop grosses pièces, il fondrait difficilement et occasionnerait une perte de temps et de charbon; en morceaux minces, il fondrait trop vîte et deviendrait trop liquide. On coule la fonte destinée à l'affinage le plus souvent en pièces alongées appelées gueuses: elles ne doivent jamais avoir une largeur excédant neuf pouces, pour qu'elles soient exposées suffisamment à l'action du vent; ni une épaisseur plus forte qu'un pouce et demi, afin que l'ouvrier puisse en réunir deux de différentes qualités et les affiner ensemble, ce qui est souvent fort avantageux. Leur longueur varie selon les usages des pays.

Pour utiliser convenablement les brocailles, les jets, la fonte répandue, que dans les fonderies on n'obtient qu'en trop grande quantité, il faut que l'ouvrier sache les traiter en les plaçant soit sur la gueuse, soit sur les charbons, d'après la marche que suit le travail.

907. La gueuse blanche, qui fond plus tôt que la grise, ne tombe dans le creuset d'affinerie que par

morceaux ou écailles, au lieu de se détacher par gouttes, et il n'est plus guères possible ensuite de la rendre liquide; elle s'épaissit plus vîte que l'autre, passe plus facilement à l'état de malléabilité. Mais il faut éviter qu'elle ne se coagule trop promptement et que la fonte grise ne reste trop long-temps sans prendre de la cohérence, parce qu'on nuirait à la qualité des produits. On est maître de hâter ou de retarder l'affinage, c'est-à-dire la réunion de tout le métal en une masse de fer ductile, par la manière dont on monte le feu \*. L'art de l'affineur consiste donc particulièrement à modifier la construction du creuset, la position et l'inclinaison de la tuyère, d'après les propriétés du fer cru.

Si la fonte est grise et si l'on a négligé de prendre les moyens convenables pour en accélérer l'affinage, on perdra beaucoup de temps et de combustible; mais on peut obtenir de bon fer avec un faible déchet. Si la fonte est blanche, non exempte de défauts et qu'elle se coagule promptement, elle subira un déchet considérable; le fer sera de mauvaise qualité, mais on en obtiendra une assez grande quantité dans un temps déterminé.

On traite souvent de la fonte qui est peu disposée à se convertir en fer malléable, sans que l'affineur doive accélérer cette opération par le montage du feu; comme, par exemple, la fonte d'un haut fourneau alimenté avec du coke, lorsqu'elle donne beaucoup de scories qui ne pourraient en être séparées, si l'affinage se faisait trop rapidement. Ce n'est en général que par tâtonnement qu'on parvient à connaître, pour

<sup>\*</sup> Construire le creuset, placer la tuyère et les buses, s'appelle monter le feu. Le T.

chaque cas particulier, la meilleure manière de monter le feu.

La quantité de fer cru qu'on fond en une seule fois, pour faire une loupe, ne peut se déterminer d'une manière positive, parce que l'affineur occupé à forger le fer qui est dans le feu, se voit forcé souvent de prolonger le temps de la fusion. On laisse fondre ordinairement 117 à 140 kilog. de gueuse, qui donnent une loupe de 80 à 100 kil.

908. Pour travailler avec succès, il faut de bons charbons; ceux que donne le bois dur exigent plus de vent et développent plus de chaleur que ceux qui proviennent de bois blanc. Ces derniers brûlent trèsrapidement, ne donnent pas une chaleur continue et doivent être embrasés par un vent faible. Or, plus la température est élevée, plus la fonte devient liquide et moins elle est disposée à se coaguler, à se convertir en fer ductile; il faut donc, dans ce cas, favoriser l'affinage par la construction du feu.

Parni les charbons légers, on préfère le charbon de pin sylvestre au charbon de sapin ou d'épicia, bien que ce dernier soit aussi d'un bon usage pour les feux d'affinerie; mais il est souvent brûlé dans les meules, et les eaux pluviales le détériorent promptement \*.

Un objet futile au premier abord, mais digne d'exciter toute l'attention des affineurs, c'est le sable at-

<sup>\*</sup> On a reconnu que les charbons de bois blanc employés dans les feux d'affinerie, rendent le fer plus doux et plus tenace. Ce fait, difficile à expliquer, ne provient peut-être que de leur grande combustibilité qui les empêche de se combiner avec le fer aussi facilement que les charbons durs, parce qu'ils sont entraînés avec plus de force par leur affinité pour l'oxigène.

Le T.

taché à la surface ou logé dans les fentes du charbon éteint avec de la terre. Les charbons chargés de sable produisent des scories rouges et s'opposent à la coagulation de la fonte qui, dans le même feu et avec d'autres charbons, s'affinerait très-facilement. On ne peut remédier à ce mal, en favorisant l'affinage par la construction du feu, puisque la qualité du fer en souffrirait. La quantité de sable entraînée de cette manière dans les creusets d'affinerie, est souvent très-considérable \*.

Si l'on rentre les charbons par un temps sec, les cahots et les secousses font tomber la terre dont la présence est si nuisible dans le foyer d'affinerie: mais chargés et transportés pendant la pluie, éteints sur un sol gras, les charbons se couvrent entièrement de ces impuretés qui reçoivent une couleur noire et peuvent à peine être distinguées. Il ne reste alors aux

affineurs qu'à faire un triage à la main.

Les charbons qu'on brûle dans des feux d'affinerie ne doivent pas être très-gros, parce qu'ils formeraient de trop larges interstices, et que le vent refroidirait alors la matière; trop petits, ils fermeraient le passage à l'air qui ne pourrait plus agir sur la fonte. La meilleure grosseur est celle du poing ou d'un œuf; ceux dont le volume est plus grand doivent être cassés par l'affineur au moment où il les jette dans le feu. Les charbons de sapin n'ont besoin d'être brisés que dans le cas où ils sont très-gros, puisqu'ils éclatent facilement au feu, mais les charbons de bois dur et même ceux de pin sylvestre, exigent à ce sujet beaucoup d'attention.

<sup>\*</sup> Le sable attaché aux taques du creuset lorsqu'elles sont neuves et mal dépouillées, retarde aussi l'affinage et peut rendre le travail des ouvriers très-pénible pendant plusieurs jours. Le T.

909. On n'emploie point de flux ou fondans dans letravail de l'affinage; on a toutefois essayé de corriger le fer cassant à froid par une addition de 2 à 5 pour cent de chaux, et l'expérience a prouvé que c'est un excellent moyen de correction pour les fers contenant du soufre ou du phosphore. Il est possible même que la chaux favorise la séparation des autres substances d'avec le métal. Elle améliore le fer dans beaucoup de circonstances et elle ne l'a jamais détérioré qu'on sache. On doit avoir la précaution de ne pas l'ajouter à la loupe vers la fin de l'opération, mais immédiatement après la fusion.

910. Pour hâter la coagulation, le changement de nature \*, on emploie avec avantage les battitures, les sornes ou les scories qui n'ont pas éprouvé une vitrification complète; ces matières, en corrigeant l'allure du feu, augmentent le produit. Si au contraire le métal se fige trop promptement, on est forcé quelquefois de le dissoudre avec du sable; mais ce procédé qui annonce toujours une mauvaise manière d'affiner la fonte, augmente le déchet considérablement.

Parmi ces additions, on peut compter aussi l'eau qu'on projette sur le feu; le but réel de cet arrosage est d'empêcher que le charbon ne se consume trop rapidement. Mais, lorsque la masse fondue reste longtemps à l'état de fer cru, l'eau jetée dans le feu rafraîchit le fer, l'empêche de refondre aussi promptement, le maintient par conséquent davantage dans le courant d'air, le décompose, oxide une partie du métal qui, se trouvant réduite plus tard par le charbon, favorise l'affinage.

<sup>\*</sup> C'est l'expression des ouvriers. Le T.

que la quantité d'air que doit recevoir le foyer, bien qu'elle soit modifiée selon les différentes périodes de l'affinage, dépend aussi de la nature du fer cru; à égale ouverture de tuyère, la fonte blanche exige un vent plus fort que celui qui est demandé par la fonte

grise.

La qualité du charbon influe aussi sur le volume d'air qu'on doit lancer dans le foyer; il faut employer plus de vent, si le charbon est dur que s'il est léger. L'uniformité du jet d'air, exigée pour les hauts fourneaux, ne peut convenir pour les feux d'affinerie; l'ouvrier doit être à même de le modifier selon les circonstances et selon les différens procédés de l'affinage. Chacun d'ailleurs a sa manière de procéder; tel affineur fond le fer cru sans le changer de nature, et commence alors par donner un vent fort; un autre ayant l'habitude de lui faire subir pendant la fusion un premier degré d'affinage, emploie d'abord un vent plus faible.

Si pendant le premier soulèvement, la fonte est rebelle à l'affinage, on doit forcer de vent, sans compter qu'en général il faut plus d'air vers la fin qu'au commencement de l'opération. Le travail dit par attachement ne peut s'exécuter qu'à l'aide d'un courant d'air très-rapide, asin que le ser presqu'entièrement purisié

soit remis encore une fois en liquéfaction.

Une bonne fonte grise exige pendant la fusion 4637 à 4946 décimètres cubes (150 à 160 ppp. du Rhin) d'air atmosphérique par minute; la fonte blanche en demande 4946 à 5364 (160 à 180 ppp. du Rhin). Quand on fait la pièce, il en faut, suivant la nature de la fonte, 6200 à 6500; et quand on avale, 7400 à 7700 : c'est la dernière opération que l'on fasse subir à la loupe. En assinant par attachement, on emploie quelquesois 12366 litres d'air par minute (400 ppp. du Rhin).

912. Le feu ou creuset dans lequel on opère, est construit avec des plaques de fonte d'une forme rectangulaire; il en faut ordinairement cinq: une pour le fond et quatre pour les côtés; celle du devant est remplacée quelquefois par le prolongement de la plaque dont la face antérieure du massif est revêtue. Chaque plaque du pourtour a un nom particulier; celle de la tuyère s'appelle varme; celle qui lui est opposée, contrevent; celle du devant, chio ou laiterol; celle du derrière, haire ou rustine; la cinquième est le fond.

On rehausse ordinairement la haire avec une vieille plaque, pour retenir les cendres et les empêcher de retomber dans le feu.

Le laiterol est percé d'un ou de plusieurs trous appelés aussi chios; lorsqu'il manque, les ouvertures dont il s'agit, sont pratiquées dans la plaque antérieure du massif qui, dans ce cas, le remplace.

Sur le devant de l'aire, on met encore une plaque de 26 centimètres de largeur, qui sert de point d'appui aux ringards et qui empêche les charbons embrasés, et quelquefois même des morceaux de fer, de tomber dans l'usine.

913. Les plaques du creuset, principalement le fond, s'échauffent quelquesois si fortement que le fer s'y attache. Pour prévenir cet accident, on les rafraîchit avec de l'eau; on pratique à cet effet sous le fond, un petit canal mis en communication avec un tuyau, dans lequel on fait tomber un filet de ce liquide, si le cas l'exige.

Il ne faut rafraîchir le fond qu'après avoir retiré la loupe du creuset; on ne doit jamais le faire quand on travaille dans le feu : l'ouvrier en reconnaît la nécessité lorsque la pièce qu'on chausse pour l'étirer, est pâteuse à l'extrémité inférieure, ou mieux encore, lorsque les autres plaques deviennent rouges. Si l'on faisait couler l'eau sans précaution dans le canal de refroidissement, on briserait le fond; il ne serait plus possible alors de continuer le travail, parce que la fonte ne changerait plus de nature. Ce phénomène singulier ne peut s'expliquer que par le jeu successif de l'oxidation et de la désoxidation du fer, dues à la présence des vapeurs d'eau et du charbon \*.

Il faut éviter en général que le foyer ne soit construit sur un sol humide, parce que la température ne s'é-

leverait pas au degré convenable.

914. La distance du laiterel à la haire est plus grande que celle de la varme au contrevent; c'est pour cette raison que la première s'appelle longueur et la deuxième largeur.

Il est essentiel que les plaques soient assujetties entre elles par des calles de la manière la plus solide, afin qu'il ne se fasse aucun dérangement pendant le travail.

Pour construire le creuset, on fixe d'abord les plaques de tour dans leur position; ensuite on place le fond sur une couche d'argile. S'il était trop petit, on y remédierait en mettant une barre de fer forgée ou fondue le long du contrevent ou du chio, et en bouchant les fentes avec de la terre glaise. Mais il importe dans tous les cas que le fond joigne exactement

<sup>\*</sup> Cet effet ne provient peut-être que du réfroidissement occasionné par les vapeurs d'eau. Le T.

contre la varme et la rustine, tandis que le vide qu'il laisserait du côté du chio, pourrait n'être fermé qu'avec de la terre. Pour hausser ou baisser la sole, on ajoute ou l'on ôte un peu d'argile.

La varme et le contrevent dépassent la longueur du creuset, de sorte que la haire se trouve enchâssée entre eux. A l'aide de cette disposition, on calle les plaques si bien qu'elles ne peuvent éprouver aucune déviation pendant le travail. L'affineur enfonce pour cet effet du côté de la rustine, un coin entre le mur et la partie de la varme qui dépasse la longueur du creuset; ce coin fait joindre la haire au contrevent et appuyer la partie antérieure de la varme contre le mur; mais afin que celle ci ne prenne pas une direction oblique, il enfonce près du laiterol un deuxième coin entre le mur et la partie antérieure de la varme.

Pour fixer la haire entièrement et pour donner au contrevent la position voulue, on enfonce un troisième coin entre le mur et l'extémité postérieure du contrevent, coin qui poussant cette plaque contre la haire et celle ci contre la varme, achève de les consolider entre elles. Le contrevent ne peut d'ailleurs sortir de sa direction du côté du chio, parce qu'il s'appuie contre le mur qui le retient. Lorsqu'on veut changer une seule plaque, on desserre les coins et on les renfonce ensuite après avoir opéré le changement.

Le feu a 84 centimètres de longueur et 63 à 68 de largeur. Ces dimensions peuvent varier sans inconvénient; mais il faut que la distance du laiterol à la haire soit toujours plus grande que l'autre, afin qu'on ait plus de facilité pour travailler le fer ou pour soulever la masse avec les ringards.

015. Quant à la position des plaques, sur tout de celle du fond, elle est beaucoup plus importante que la largeur et la longueur du feu. Le contrevent et la rusline sont rarement d'aplomb; ils penchent en dehors, afin qu'on ait plus de facilité pour faire sortir la loupe du creuset. Cette déviation du plan vertical ne peut avoir aucune influence sur le travail de l'affinage. Plusieurs métallurgistes sont néanmoins d'une opinion contraire; ils pensent qu'elle favorise la conversion de la fonte en fer ductile et qu'une inclinaison inverse la retarderait. On ne pourrait incliner les plaques dans le foyer, parce qu'il deviendrait trop difficile et quelquefois même impossible d'en retirer la loupe. La varme seule (elle est rarement verticale) peut avoir une semblable position; on en retire plusieurs avantages : on empêche cette plaque de s'échauffer trop promptement; on porte la chaleur plus près du contrevent, ce qui est très-avantageux, puisque la fonte s'affine plus vîte du côté de la varme; enfin on peut donner une plus grande stabilité à la tuyère, si elle doit plonger.

916. Le fond reçoit ordinairement une position horizontale; mais si la fonte est très-grise, si elle passe difficilement à l'état de fer ductile, le fond peut recevoir une légère pente du contrevent vers la tuyère. Cette pente n'est que d'un pouce pour toute la largeur du creuset; quelquefois elle est encore plus faible, et dans ce cas, on la détermine en jetant sur la sole un peu d'eau qui doit s'écouler lentement vers la varme. Si, au contraire, la fonte tend à se coaguler avant d'être entièrement épurée, on baisse le fond près du contrevent; mais cette disposition est défectueuse, parce que le fer s'affine ordinairement moins

bien dans la partie de la loupe tournée vers le contrevent, et alors il y devient encore plus mauvais \*.

917. La direction et la force du vent influent particulièrement sur le saccès de l'affinage : elles influent à la fois et sur la qualité et sur la quantité du produit. L'inclinaison, l'ouverture, la direction de la tuyère et des buses sont par conséquent de la plus haute im-

portance.

Dans beaucoup d'usines on fait déjà usage d'une seule buse; mais il existe encore un grand nombre de métallurgistes praticiens qui prétendent qu'on doit affiner avec deux buses, afin d'obtenir un vent croisant; ils pensent que c'est la seule manière de bien opérer, quoique le contraire leur soit prouvé tous les jours. Le croisement est plutôt nuisible qu'utile, parce qu'il réduit à un seul point, l'endroit du foyer où le fer entre en fusion, et que le vent y est toujours intermittent. On doit perdre même une grande quantité d'air qui, sans produire beaucoup d'effet, va brûler le charbon dans les coins du creuset. Qu'on ne prétende pas qu'avec deux buses il soit plus facile de donner au vent une direction particulière, de le conduire, par exemple, dans un angle du foyer, attendu qu'il ne doit jamais recevoir ces sortes de directions : c'est à l'ouvrier de présenter au courant d'air traversant le milieu du creuset, les parties du métal qui ne sont pas encore épurées. L'emploi d'une seule buse peut être appuyé par les raisons suivantes qui doivent lui mériter la préférence :

1°. Le point où s'effectue la fusion se trouve soumis à un vent constant et reste toujours le même.

<sup>\*</sup> Les feux montés en France à la champenoise, se construisent de cette manière. Le T.

2°. L'ouvrier a plus d'espace auprès de la tuyère; il est moins gêné dans son travail.

3°. Il est plus facile de diriger une seule buse et de la rendre plus ou moins plongeante pendant l'o-

pération de l'affinage.

La seule objection qu'on puisse faire, c'est qu'il devient plus difficile d'assujettir la tuyère d'une manière invariable, lorsque son plat n'est pas pressé par le poids des deux buses; mais on peut remédier à ce léger inconvénient; il suffit d'appuyer la buse contre la tuyère au moyen d'un étançon, et de la fixer dans sa position avec des coins.

Il est évident que la buse doit recevoir une position telle que son axe passe par le centre de la tuyère; elle est placée de 65 à 94 millim. en arrière de celle-ci, afin que l'air rafraîchisse la partie du cuivre qui est

dans le feu et l'empêche de se fondre.

918. On place la tuyère ou dans une boîte de fonte appelée chapelle et dont la forme est carrée, ou immédiatement sur la varme; elle plonge ordinairement dans le foyer. Après avoir reçu l'inclinaison déterminée par la nature du fer cru, elle est consolidée dans la chapelle avec des coins. Il faut qu'elle y soit établie de la manière la plus invariable, puisqu'elle est exposée à beaucoup de secousses et que le plus léger dérangement changerait toute la construction du feu. Dans beaucoup d'usines, on la fixe pour cette raison avec deux crampons en fer qui, d'un côté, pressent contre son plat, et de l'autre, trouvent une résistance contre les parois de la chapelle.

919. On fait les tuyères en cuivre, pour pouvoir en agrandir ou diminuer la bouche à l'aide d'un mandrin confectionné en fonte ou en fer ductile. Si

l'on veut changer l'ouverture de la tuyère, on la chauffe au rouge, on y passe le mandrin et on la frappe avec un marteau. Il faut non-sculement que ce mandrin ait la forme qu'on veut produire, mais aussi que sa surface soit polie sur la meule, afin que celle de la tuyère devienne très-lisse, et qu'on n'ait pas besoin de la limer pour faire disparaître toutes les inégalités. Le cuivre ne doit pas avoir une trop forte épais seur, afin de bien obéir à l'action du marteau.

920. La bouche de la tuyère est demi-circulaire; ses dimensions dépendent des propriétés du fer cru. Une fonte blanche disposée à se coaguler, exige l'emploi d'une tuyère étroite, dont l'orifice ait tout au plus 46 millimètres de largeur sur 29 de hauteur. Si l'on affinait de la fonte grise, cet orifice pourrait avoir 52 millimètres d'un côté et 33 de l'autre.

Serait-il possible d'obtenir une plus grande quantité de fer dans un feu de forge, en employant des soufflets plus forts et des buses plus larges, de manière que la quantité d'air lancée dans le foyer soit augmentée et que le charbon brûle néanmoins avec la vîtesse convenable? c'est ce qui n'a pas encore été bien prouvé par l'expérience. Les essais avec deux tuyères n'ont point réussi; la raison en est facile à deviner; mais on peut s'attendre à plus de succès en élargissant les buses et la tuyere, et en augmentant la force de la machine soufflante.

921. Le rapport qui existe entre l'œil de la buse et la bouche de la tuyère n'est point indissérent. L'air cherche à s'étendre de tous côtés en sortant de la buse, bien que la majeure partie poussée avec beaucoup de force par les tranches successives du fluide, conserve sa première direction; mais quelque puissante que soit cette pression, elle ne peut empêcher entièrement l'effet produit par l'élasticité. Il s'ensuit que le jet doit augmenter de diamètre à mesure qu'il s'éloigne de la buse et que le fluide se dilate davantage. On doit donc, pour ne pas perdre de vent, ne reculer la buse que le moins possible; on l'éloigne tout au plus de 65 millimètres de la bouche de la tuyère On ne peut guère l'avancer davantage, parce que la tuyère ne serait pas assez raffraîchie. C'est encore pour empêcher les pertes de vent, qu'il faudrait donner à l'œil de la buse et à la bouche de la tuyère, la même forme, et que le premier ne devrait jamais être plus grand que l'autre.

922. On fait quelquesois à la tuyère une lèvre; c'est un côté des parois qui dépasse les autres. On forme la lèvre supérieure en coupant une partie du plat de la tuyère, la lèvre inférieure en coupant un morceau de la partie conique; ensin on laisse dépasser aussi dans certaines circonstances le côté de la tuyère tourné vers la rustine.

Les deux premières formes sont essentiellement vicieuses: il faut éviter d'en faire usage. On fait dépasser le bord supérieur lorsque le charbon est de mauvaise qualité, qu'il brûle très-vîte sans produire assez d'effet. La lèvre réfléchit alors l'air sur le bain et diminue la trop rapide combustion; mais on perd en temps ce

qu'on gagne en combustible.

Lorsque la gueuse fond trop lentement, on fait dépasser le bord inférieur ou le plat de la tuyère, afin de conduire le vent d'une manière plus directe sur la fonte, mais on consume alors plus de charbon et le fer devient plus mauvais. Quelquefois aussi on emploie ce moyen pour hâter la combustion, si le charbon est très dur.

On fait dépasser le bord tourné vers la haire quand le vent se dirige trop de ce côté, et que la fonte s'affine trop promptement; l'air se porte alors vers la partie antérieure, la masse fondue se fige plus lentement et l'affinage en est retardé; mais on parviendrait au même but en augmentant la distance de la tuyère à la rustine.

923. Toutes choses égales d'ailleurs, on retarde le passage de la fonte à l'état de fer ductile, en rapprochant la tuyère du chio, et on l'accélère de la manière inverse. Mais on ne doit pas abuser de ces moyens, principalement du dernier, parce qu'on porterait le point de fusion trop près de la rustine, ce qui rendrait la manœuvre plus difficile, et parce qu'on peut favoriser la coagulation du fer cru d'une autre manière. La distance la plus avantageuse de la tuyère à la haire, est de 23 centim.

On ne doit pas non plus diriger la tuyère vers la haire pour hâter la coagulation des matières, parce qu'on peut atteindre ce but d'une autre façon. Il n'en est pas de même de la direction donnée vers le laiterol, lorsqu'on veut retarder l'affinage; car, en s'y prenant différemment, on perd quelquefois beaucoup de temps et l'on obtient de mauvais fer. C'est aussi un moyen de favoriser l'écoulement des scories et la circulation du vent, parce que le fraisil arrosé d'eau fréquemment dans cette partie du foyer, obstrue toujours le passage de l'air.

924. La longueur dont la tuyère avance dans le feu, ne dépend nullement de la nature du fer cru; il est évident qu'on peut rapprocher la gueuse à volonté. Il paraît même que cette longueur est assez indifférente pendant l'affinage et qu'elle exerce peu

d'influence sur la qualité du fer. Mais, comme la chaleur est plus intense du côté de la varme, qu'elle ne l'est près des autres taques, et que le fer s'y affine plus tôt, il est bon d'en éloigner un peu le point où s'effectue la fusion, afin de la ménager et d'en prévenir la trop prompte destruction. Si la tuyère entrait trop dans le feu, elle gênerait l'ouvrier pendant le travail, sur-tout lorsqu'il soulève la masse. Elle dépasse ordinairement la varme de 78 à 92 millim.; c'est à tort qu'on a prétendu que le fer devenait moins bon, si l'on raccourcissait le museau de la tuyère.

925. La profondeur du creuset est la distance du fond au bord supérieur de la varme ou bien à la tuyère. On l'augmente ou on la diminue, en haussant ou en baissant le fond. La position de cette plaque, de la plus grande importance durant l'affinage, influe et sur la qualité et sur la quantité des produits: elle dépend entièrement de la nature du fer cru qu'on veut affiner. La règle générale, c'est que la coagulation de la fonte devient d'autant plus prompte que le creuset a moins de profondeur. Il s'ensuit que la fonte blanche exige des feux plus profonds que ceux dans lesquels on traite la fonte grise.

Cette règle est toutesois soumise à des exceptions: on ne peut nier qu'un seu prosond ne produise une économie de sonte et qu'il ne retarde la coagulation de la masse ou le changement de nature du ser cru, ce qui est sort avantageux dans le traitement de la sonte blanche; mais l'assineur obtient dans un temps donné moins de ser et d'une qualité moins bonne, et il consomme plus de charbon. La petite économie de sonte ne pourrait donc entrer en comparaison avec les inconvéniens et les pertes qui résulteraient d'une

semblable construction du feu. Il ne faut donc pas en augmenter la profondeur outre mesure, d'autant plus que l'on connaît d'autres moyens de retarder le passage du fer cru à l'état de fer ductile.

Quelque blanche que soit la fonte, on ne doit pas donner au feu plus de 23 centim. de profondeur. On aurait tort d'affiner dans un semblable fover, la fonte grise pour en diminuer le déchet \*, à moins qu'elle ne fût d'une pureté parfaite. En général il faudrait toujours avoir égard à la qualité du fer cru: s'il était trèspur, on pourrait employer un feu d'une faible profondeur, un feu plat; on gagnerait du temps et du charbon, bien que le déchet serait un peu plus grand; mais la fonte qui donne du fer rouverin ou cassant à froid, ne pourrait être traitée dans un foyer de cette forme, parce que le produit serait d'une mauvaise qualité. Il faut alors baisser un peu la plaque de fond pour retarder la coagulation du métal; il en résultera une perte de temps et une plus grande dépense en charbon, mais on obtiendra de meilleur fer et avec un plus faible déchet.

La gueuse grise et pure pourrait se traiter avantageusement dans un feu de 18 centimètres de profondeur; mais il devrait en avoir 21 à peu près, si la fonte, quoique grise, était souillée de matières étrangères et nuisibles à la qualité du fer. En dépassant cette limite on retombe dans le défaut qu'on veut

<sup>\*</sup> En Allemagne, les ouvriers sont obligés de fournir une certaine quantité de fer par mille de fonte: le surplus leur est payé. Il arrive alors qu'au détriment de la qualité, ils cherchent à augmenter le poids du produit. On ne leur passe aussi qu'un certain nombre de pieds cubes de charbon par mille de fer, afin qu'ils ne brûlent pas le combustible en pure perte. Le T.

éviter, on brûle trop de charbon, on perd du temps et l'on obtient un mauvais produit.

La fonte grise qui, traitée dans un feu d'une faible profondeur (18 centimètres à peu près), donne de mauvais fer, produit ordinairement pendant l'affinage une grande quantité de scories rouges et pauvres. Pour les loger, on est alors obligé de rendre le feu plus profond qu'il ne serait nécessaire sous d'autres rapports; mais il faut avoir soin qu'en augmentant la distance de la tuyère à la sole, on ne le fasse pas aux

dépens de la qualité du métal.

En général tous les fers disposés à devenir rouverins ou cassans à froid, ne pourraient s'épurer dans des creusets peu profonds, et bien moins encore dans ceux qui pécheraient par un excès opposé. La limite pour l'affinage de la fonte blanche est 23,5 centimètres: si le métal était encore disposé à louper (se figer promptement), on y remédierait en rendant la tuyère, plus plongeante. La fonte grise qui donne des fers vicieux, ne doit pas être traitée dans un feu qui ait moins de 19,6 centimètres de profondeur: souvent même on porte cette quantité à 21 centimètres, si la grande abondance des scories l'exige.

La fonte mêlée s'affinerait avec le plus d'avantage dans un feu dont la distance de la tuyère au fond serait

de 22,2 centim.

926. Enfin, ce qui nous reste encore à examiner, c'est la position de la tuyère. Le vent au lieu de suivre une seule ligne, tend à se répandre dans tous les sens; mais, en mettant la main dans un creuset, on s'apercoit que le jet principal suit toujours la direction de la tuyère.

On dit que le courant d'air plonge de tant de degrés,

lorsque la tuyère fait avec l'horizon un angle, qu'on détermine au moyen d'un fil à plomb, d'un petit quart de cercle ou d'un simple pied de roi. Pour faire usage de ce dernier, l'affineur donne à la tuyère une inclinaison telle, que la partie antérieure soit élevée audessus du fond de quelques lignes de moins que le bord supérieur de la varme; mais cette manière d'opérer est très-vague, parce qu'il faudrait avoir égard aussi à la longueur de la partie de la tuyère qui avance dans le foyer.

Avant de placer la tuyère, il faut l'examiner d'abord, et voir si son plat n'est pas confectionné de manière à donner au vent une inclinaison, lors même qu'on la disposerait horizontalement: ce qui peut avoir lieu lorsque cette surface légèrement évidée en dehors, ne forme pas un plan parfait. Dans ce cas, le jet d'air peut plonger souvent jusqu'à 5 degrés, lors même qu'on a donné à la tuyère une position horizontale: il faut donc en tenir compte.

Le vent devrait toujours avoir une certaine inclinaison; dans le cas contraire, on consomme trop de charbon, la fonte devient loupante, et l'on perd une partie du vent qui se répand vers le haut. Le plongement de la tuyère est d'ailleurs le meilleur moyen de retarder la coagulation et l'affinage, si l'on tâche d'obtenir un produit de bonne qualité.

Plus la tuyère est plongeante, plus le métal restelong-temps liquide; plus elle approche de l'horizontale, plus la fonte passe promptement à l'état de fer ductile. Il s'ensuit que la gueuse blanche exige un vent plus plongeant que ne le demande la grise.

Les métallurgistes qui soutiennent au contraire qu'il faut un vent plus plongeant pour l'affinage de la fonte

grise que pour celui de la fonte blanche, n'ont besoin que de visiter les forges pour revenir de leur erreur.

927. La profondeur du feu et le plongement de la tuyère doivent être proportionnés l'un à l'autre.

Une fonte blanche non exempte de défauts, ne pourrait s'épurer convenablement dans un feu très-profond; et, comme il est pourtant essentiel d'empêcher la trop prompte coagulation, il faut rendre la tuyère très-plongeante. Si cette disposition ne produit aucune économie en matières premières et en maind'œuvre, du moins elle n'occasionne sous ce rapport aucune perte, et le fer obtenu est d'une qualité bien meilleure, que si l'on avait employé d'autres moyens pour retarder le changement de nature du métal. L'affineur pourra même faire quelques bénéfices sur le fer, moins considérables pourtant que si le feu était plus profond, mais il gagnera du charbon et ne perdra point de temps \*. La raison décisive, c'est la qualité des produits; et l'inclinaison de la tuyère les améliore bien plus que la profondeur du feu. La fonte blanche dont il s'agit pourrait être affinée convenablement dans un feu qui aurait 22 à 23 centim. de profondeur et une pente de tuyère de 10 millim. qui correspondent à 10 degrés. Si le fer cru passait moins facilement à l'état de fer ductile, il vaudrait mieux rehausser un peu le fond que de rendre le vent moins plongeant.

Une bonne fonte grise s'affine très-avantageusement dans un feu qui n'a qu'une faible profondeur; mais, si la position de la tuyère favorisait aussi le passage du fer cru à l'état de fer ductile, la fonte chan-

<sup>\*</sup> Voyez la note du paragraphe 925. Le T.

gerait déjà de nature en tombant dans le creuset: il en résulterait une économie de main-d'œuvre et de charbon; mais le déchet serait considérable et le fer de mauvaise qualité, à moins que la gueuse ne fût très-pure. Il est donc nécessaire d'entretenir le métal quelque temps dans un certain état de liquidité. Lorsque la fonte est bonne, il suffit d'employer un vent trèspeu plongeant: le feu peut avoir alors une profondeur de 18 centim. et la tuyère une pente de 6 millim.

Comme on dispose rarement d'une si bonne fonte, on est souvent forcé de baisser le fond, soit pour retarder davantage la coagulation du métal, soit aussi pour loger les scories. Cependant, pour ne pas tomber dans l'excès, puisque le creuset ne peut avoir tout au plus que 21 centimètres de profondeur, on conserve au métal le degré de crudité convenable par le plongement de la tuyère, qui dans ce cas, penche quelquefois de 10 degrés dans le foyer, comme si la gueuse était blanche.

Si l'on affine une fonte grise qui donne une grande quantité de scories pauvres, parce qu'elle contient beaucoup de matières étrangères, comme, par exemple, le fer cru sorti des hauts fourneaux à coke, on est obligé quelquesois de faire plonger la tuyère de 13 millimètres pour retarder l'affinage et pour opérer la séparation de toutes les substances nuisibles; en un mot, on donne à la tuyère une forte pente pour ne pas rendre le feu trop prosond. On doit conclure de tout ceci que les affineurs qui travaillent sur un fer cru non exempt de désauts, ne peuvent jamais obtenir de bons résultats, si leur vent est rasant, quoiqu'ils puissent économiser le charbon et le métal et sournir beaucoup de fer dans un temps donné.

928. En résumé, voici les règles principales de la construction des feux :

L'emploi d'un vent rasant et d'un foyer de 18 centimètres de profondeur seulement, ne peuvent convenir que pour une fonte grise de la meilleure qualité. Si elle était un peu moins bonne, on ne changerait pas la position du fond, mais on donnerait à la tuyère une inclinaison de 6 millimètres à peu près; disposition recommandable d'ailleurs dans tous les cas, parce qu'elle diminue le déchet.

Une fonte grise de mauvaise qualité devrait être traitée dans un feu de 20 à 21 centimètres de profondeur et dont la tuyère serait très plongeante.

Un feu très-profond de 23 à 24 centimètres et un vent rasant, ne doivent être employés que pour une bonne fonte blanche; mais il vaut mieux diminuer la profondeur du creuset et augmenter le plongement de la tuyère, réduire l'un à 22 centimètres et donner à l'autre une pente de 10 millimètres, si toutefois on a pour but principal d'obtenir un très-bon fer; lorsqu'on veut plutôt économiser la fonte, il faut préférer l'emploi d'un creuset profond.

Un feu dont la tuyère élevée près de la varme de 23 centimètres au dessus du fond, plonge de 10 millimètres, convient à l'affinage d'une fonte blanche impure et peut servir aussi au traitement de la plupart des fontes mêlées, lorsqu'on veut en obtenir un bon fer.

Si, malgré le plongement de la tuyère, on était obligé de baisser davantage le fond et de donner au feu 25 à 26 centimètres de profondeur, ce ne pourrait être qu'en affinant une fonte extrémement blanche et très-disposée à louper; mais il est rare que les dimensions ci-dessus indiquées ne puissent convenir.

929. Les outils de l'affineur sont :

a Des ringards.

1°. Un grand ringard qui pèse 15 à 18 kilog.; il

sert à soulever la loupe.

2°. Un ringard de moyenne grosseur, dont l'affineur fait usage pour détacher la sorne et soulever les petits morceaux de fer.

3º. Un hache laitier; c'est un ringard à pointe ar-

rondie, avec lequel il débouche le chio.

b Quelques barres de fer pourvues de poignées en bois et avec lesquelles il forme les lopins lorsqu'il affine par attachement.

c Une pelle qui lui sert près du foyer.

d Une autre pelle dont il fait usage pour enlever les scories, pour déblayer, etc.

e Un crochet avec lequel il nettoie la tuyère.

f Un crochet qu'il emploie pour faire sortir la loupe du foyer : c'est une simple barre de fer coudée et pourvue d'un manche de bois.

930. Toutes les opérations de l'affineur se divisent en deux parties bien distinctes: la première comprend la fusion de la gueuse, pendant laquelle on chauffe et l'on étire le fer de la loupe précédente; la deuxième, le travail de la loupe, proprement dit l'affinage.

931. Les différentes substances qui se forment pendant l'affinage, substances dont une partie peut servir et dont les autres deviennent inutiles, sont \*:

<sup>\*</sup> Nous avons exposé au premier volume, 6. 213, les raisons qui nous ont engagé à appeler les laitiers pauvres, d'après la traduction littérale du mot allemand, et par analogie avec le mot de fer cru, scories crues. Nous nous réservons toutefois d'employer les expressions de laitier riche et de laitier pauvre, lorsqu'elles pourront convenir. Le T.

- 1°. Les scories crues ou laitiers pauvres. Ils se produisent pendant la fusion du fer cru et même après le premier soulèvement, si toutefois le métal conserve sa crudité. Très-liquides dans le creuset, ces scories se figent promptement par le contact de l'air et se détachent du ringard avec beaucoup de facilité. Rouges foncées en sortant du chio, grises noirâtres après le refroidissement, douées de l'éclat métallique, elles sont porcuses et médiocrement pesantes. Accumulées en grande quantité dans le creuset, elles empêchent l'affinage; mais on ne les emploie jamais pour retarder la coagulation, quelque disposée que puisse être la fonte à se prendre en masse, parce qu'elles portent un préjudice notable à la qualité du fer: plus légères que le métal, elles surnagent toujours. Il faut donc qu'on les fasse écouler par une haute percée, d'autant plus que la fonte s'échapperait aussi, étant encore liquide pendant la fusion. Après le premier soulèvement, le courant d'air les chasse quelquefois hors du foyer sous forme d'étoiles rouges ou bleuâtres, qui se refroidissent avant d'avoir touché terre. Les scories très crues ne peuvent être d'aucun usage ; lorsqu'elles le sont moins, on en retire beaucoup de fer par leur traitement dans les hauts fourneaux ou par l'assinage immédiat.
- 2°. Les scories douces ou laitiers riches. Ils se forment immédiatement avant qu'on avale \*, lorsque le métal commence à passer à l'état de fer ductile, et ensuite pendant tout le temps que la loupe reste encore dans le foyer. Ces scories ne sont point déplacées par le fer; elles occupent la partie inférieure du creu-

<sup>\*</sup> C'est le dernier travail que l'on fasse subir à la coupe. Le T.

set. Si donc on veut les faire écouler, il faut que la percée soit très-basse; mais on ne le fait que lorsque, amoncelées en grande abondance, elles gênent le travail dit par attachement: il vaut bien mieux les conserver dans le feu et les loger vers le contrevent, en y soulevant la masse, parce qu'elles entraîneraient avec elles un peu de métal. Elles s'écoulent avec lenteur, se figent moins vîte que les laitiers pauvres, ne présentent pas comme ceux-ci un aspect coulé, prennent toutes sortes de formes, sont chassées par le vent sous forme d'étoiles blanches argentines, ont une couleur gris de fer après le refroidissement, sont lourdes et brillantes, possèdent un éclat demi-métallique, contiennent 80 pour cent de fer, favorisent l'affinage de la fonte étant jetées dans le feu au moment de la fusion, et offrent à l'affineur le meilleur moyen qu'il puisse employer pour accélérer la coagulation du métal, puisqu'elles augmentent aussi le produit.

On doit les mettre à part, ne jamais les mêler avec les laitiers pauvres, qui ne peuvent hâter la conversion de la fonte en fer ductile, parce qu'ils constituent un oxide passé à l'état vitreux.

3°. La sorne \*. Elle n'est autre chose qu'une scorie douce durcie, restée dans le feu, et dont une partie adhère à la loupe. L'affineur la retire aussi du foyer pour l'ajouter au métal pendant la fusion, parce qu'elle offre un moyen plus puissant même que le laitier riche, pour accélérer l'affinage, étant encore moins avancée en vitrification.

<sup>\*</sup> On ne doit point la confondre avec celle que l'on détache des plaques avant de commencer le travail de la loupe; cette dernière espèce de sorne composée presqu'entièrement de fraisil durci, n'est d'aucun usage. Le T.

4°. La battiture. On la ramasse autour de l'enclume en assez grande quantité, sur-tout parce qu'il se détache de la loupe souvent de gros morceaux pendant le cinglage. Ressemblant sous le rapport de sa composition à la battiture des petites forges, elle contient 70 pour cent de fer. L'affineur ne doit pas se servir de celle qui est sous forme de petites feuilles minces, pendant la fusion; il ne doit en faire usage que pendant le travail de la loupe, lorsqu'il veut accélérer l'affinage \*.

<sup>\*</sup> On a conclu d'une suite d'expériences qui ont été faites en Suède, au laboratoire de l'institut des élèves;

<sup>1°.</sup> Que les battitures qui tombent sous le martinet, ou les écailles qui se détachent du fer pendant le laminage, constituent un protoxide pur au lieu d'être un composé de protoxide et de peroxide. On l'obtient sous forme cristalline, en laissant de grosses barres placées près du pont d'un four à réverbère, pendant trois ou quatre jours, dans ce foyer (voyez plus bas les expériences de M. Berthier).

<sup>2°.</sup> Que le laitier provenant des fours d'affinage à l'anglaise, est un protosilicate de fer, parce que le protoxide et la silice contiennent des parties égales d'oxigène; mais que ce composé est souillé le plus ordinairement de bisilicates d'alumine, de chaux, de magnésie et de manganèse. Ces scories ont presque toujours une forme cristalline.

<sup>3°.</sup> Que les scories des feux d'affinerie constituent un protosilicate avec excès de base, et que ces scories sont d'autant plus douces que le protoxide augmente: la proportion de ce dernier peut varier d'un tiers. Les affineurs regardent le laitier du four à l'anglaise, comme une véritable scorie crue.

<sup>4°.</sup> Que le laitier provenant de certains feux d'affinerie où l'on travaille pour acier, est un sous-silicate tel, que le protoxide contient trois fois l'oxigène de la silice.

Si l'on réduit les scories crues en poudre fine, elles prennent une couleur grise d'autant plus foncée qu'elles sont plus douces; la sorne ou les scories douces donnent une poudre tout-à-fait noire. Archiv für Bergban und Hüttenwesen. Tome VII, cahier 2, p. 384.

Nous devons rappeler ici que la théorie de la formation des

932. Il ne sussit pas que le seu soit construit comme la nature de la sonte semble l'exiger; car, malgré tous les soins de l'ouvrier, le métal est tantôt plus, tantôt moins disposé à se changer en ser ductile.

scories, fondée entièrement sur le système minéralogique de M. Berzelius, est due principalement aux travaux de M. Mitscherlich. Ce chimiste a prouvé que les bases qui contiennent une égale quantité atomistique d'oxigène, affectent dans leurs combinaisons avec un acide, la même forme cristalline; que ces bases se remplacent, sans qu'il en résulte aucun changement dans la cristallisation; et, comme ces composés, qu'il appelle isomorphes, se combinent entre eux, il en a conclu que les scories ou silicates cristallisés de la même manière, peuvent renfermer des doses variables d'oxides terreux et métalliques. Voyez le mémoire de cet auteur sur la formation artificielle des minéraux cristallisés; Annales de Chimie et de Physique, tome 24, page 355.

En portant la quantité de fer contenu dans les scories douces à 80 pour cent, M. Karsten y comprend les grains de métal qui sont mélangés dans la masse, et dont le poids s'élève quelquefois à 33 pour cent.

Il résulte du travail intéressant qui vient d'être publié par M. Berthier, sur les battitures de fer, qu'elles constituent un oxide qui, sous le rapport de la quantité d'oxigène qu'il contient, se place entre le protoxide et l'oxide obtenu par la décomposition de l'eau ou l'oxide magnétique de la nature.

Les battitures se décomposent par l'action des acides : dissoutes par l'acide muriatique et traitées par le carbonate d'ammoniaque, elles laissent précipiter 0,34 à 0,36 de peroxide; fondues avec addition d'un cinquième de leur poids de verres terreux, elles ont donné des culots métalliques de 0,75 à 0,78. Leur composition se rapproche donc de celle d'un oxide qui, composé de deux atomes de protoxide et d'un atome de peroxide, contiendrait:

L'exide des hattitures se forme toutes les fois que le fer exposé à la chaleur blanche, se trouve en contact avec un oxide plus avancé, ou quand on le chausse au contact de l'air, de manière On remarque à ce sujet des variations étonnantes dans la même gueuse et en faisant usage des mêmes charbons. Il est donc nécessaire que l'affineur connaisse à chaque instant l'allure de son feu; c'est pour cette raison qu'il le sonde toujours.

Lorsque le métal est si liquide qu'avec le ringard

à ne pas l'oxider entièrement. Annales de Chimie, tome 27,

Si l'on admettait que l'oxide des battitures et le premier des deux oxides magnétiques désignés au paragraphe 263, fussent différemment composés, il existerait cinq oxides de fer dont la composition serait:

| NOMS DES OXIDES.          | formules. | FER. | oxigène. |
|---------------------------|-----------|------|----------|
| Le protoxide,             | Fe.       | 100  | 29,43    |
| L'oxide des battitures,   | 2Fe+Fe.   | 100  | 34,39    |
| Un 1er. oxide magnétique, | 3Fe+2Fe.  | 100  | 35,38    |
| Un 2me. oxide magnétique, | Fe+2F.    | 100  | 39,31    |
| Le peroxide,              | Fe.       | 100  | 44,22    |

Ces quantités d'oxigène évaluées pour une même quantité de fer, sont entre elles comme 6:7:7:1/5:8:9.

Nous devons faire observer que la composition du premier oxide magnétique 3Fe+2Fe, donnée par M. Karsten (263), n'est pas entièrement d'accord avec la formule: si l'on effectue les calculs d'après les tables de M. Berzelius, on trouve 73,87 de fer et 26,13 d'oxigène. Au reste cet oxide se rapproche tellement de celui des battitures, qu'on peut regarder l'un comme l'analogue de l'autre, et dans ce cas on doit accorder la préférence à la formule de M. Berthier, parce qu'elle est plus simple, et parce que les expériences de ce chimiste, répétées de différentes manières, ne laissent aucune incertitude. Le T.

dont le bout est arrondi, on puisse le traverser facilement et pénétrer jusqu'au fond, le fer a conservé presque toute sa crudité.

L'allure est très-bonne au contraire, si la masse a une consistance pâteuse, de manière qu'on puisse à peine sentir la plaque de fond. Bien qu'elle doive résister sous le ringard jusqu'à un certain point, il ne faut cependant pas qu'elle soit dure comme un corps solide: si elle ne se laisse pas traverser par le ringard, l'affinage est trop avancé; mais il ne faut point se tromper à cet égard; il arrive souvent que la surface de la loupe devient très-dure et que l'intérieur reste à l'état de fer cru.

933. Avant d'approcher la gueuse de la tuyère, on voit d'abord s'il est nécessaire de rafraîchir la plaque de fond; ensuite on garnit la partie antérieure de l'aire et tout le pourtour du creuset avec du fraisil ou de petits charbons; on retire du foyer la sorne et les scories, à moins que, d'après la nature du fer cru, il ne faille les y conserver, et l'on couvre aussi le fond de menus charbons provenant de l'affinage précédent. Le but de cette disposition préliminaire est de rétrécir le foyer, de concentrer la chaleur et d'économiser le combustible.

On arrose le fraisil continuellement afin que le vent ne puisse l'enlever.

Cela fait, on avance la gueuse dans la direction de la tuyère. Placée sur des rouleaux, elle devient plus facile à manœuvrer; elle est rehaussée, afin que le vent puisse la caresser en dessous au lieu de la frapper directement. La gueuse grise doit être rapprochée à 6 pouces de la tuyère; la fonte blanche en est tenue à une plus grande distance. Si l'on sait par expérience que la fonte reste long-temps liquide, on jette dans le feu de la sorne, des battitures, etc. Si elle loupe et si l'on a des raisons pour ne pas changer la construction du feu, on y jette 20 à 30 liv. de brocaille, ou fonte répandue, qui, entrant en fusion, entretient la masse fondue à l'état pâteux. Dans d'autres circonstances, on affine la brocaille en la plaçant sur la gueuse.

Pressé par le temps, on met quelquesois un morceau de sonte dans le seu, lors même que le métal n'est pas disposé à louper, ce qui peut arriver lors qu'on travaille en très-gros ser et que le sorgeage s'expédie trop promptement; il saut alors prendre ses mesures pour donner au métal sondu, une certaine consistance et pour savoriser son passage à l'état de ser

ductile.

Si, après la fusion, le métal est tellement disposé à se durcir, qu'on ne puisse l'entretenir à l'état pâteux en faisant usage de brocailles, on est forcé d'en venir aux moyens extrêmes, et de jeter du sable dans le foyer; mais ce cas se présente très-rarement, lorsque le feu est monté d'une manière convenable.

934. Après avoir avancé la gueuse et mis dans le creuset, selon la nature du fer cru, de la sorne ou de la brocaille, on y verse une rasse de charbon et l'on fait agir les machines soufflantes. Si la fonte est blanche, le vent doit être plus fort qu'il ne le serait si elle était grise. L'attention de l'ouvrier doit se porter alors sur le fraisil qu'il arrose souvent, pour l'empêcher d'être chassé par le vent; sur les scories, qui ne doivent point s'accumuler dans le feu en trop grande quantité, il les sonde pour cet effet avec le ringard, ou bien il consulte l'aspect de la tuyère et les fait écouler, s'il

est nécessaire; sur les charbons qu'il arrose et qu'il comprime souvent avec la pelle, afin que le vent ne puisse les déplacer; enfin sur la gueuse qu'il fait avancer à mesure que la partie antérieure est mise en liquéfaction. La percée par laquelle il lâche les scories, ne doit pas être trop basse, parce qu'une partie de ces matières doit rester dans le feu, pour empêcher l'oxidation de la fonte et pour diminuer le déchet. L'affineur examine la consistance de la masse fondue : si elle est un peu dure, il augmente le vent; dans le cas contraire, il tâche de la soulever près du contrevent avec le grand ringard, qu'il enfonce et qu'il abat ensuite, en prenant pour point d'appui la plaque de l'avant foyer; si, au bout de quelques minutes, il n'en résulte point de changement marqué, il jette dans le foyer du laitier riche, de la sorne ou bien des battitures, et recommence la même opération.

Le but de toutes ces manipulations est d'amener la masse fondue vers la fin de la fusion à l'état de pâte épaisse, afin de faciliter le travail ultérieur, de diminuer le déchet et d'obtenir de bon fer.

935. Après avoir fondu de cette manière la quantité de fer cru nécessaire pour une pièce, on commence le travail de la loupe. Cette opération présente deux périodes bien distinctes: pendant la première on soulève une ou plusieurs fois la masse avant qu'elle soit disposée à entrer en effervescence; pendant la deuxième, on soulève le métal qui, déjà épuré, fond ensuite en bouillonnant; c'est ce qu'on appelle avaler la loupe \*. Aussitôt que la fusion est terminée, l'affineur enlève

<sup>\*</sup> Nous nous servirons, pour désigner la première de ces opérations, de l'expression soulever la masse ou le gâteau; pour la deuxième, nous conserverons le terme d'ouvrier avaler. Le T.

les petits charbons qui couvrent la partie antérieure de l'aire, la débarrasse entièrement, met le fer à nu, détache la sorne du côté du chio d'abord et ensuite près du contrevent. Cela fait, il commence le travail de la loupe, saisit le grand ringard, l'enfonce près du contrevent jusqu'au fond, appuie sur l'autre extrémité de tout le poids de son corps pour soulever la masse, et, pour la dégager complètement, il enfonce son ringard dans le coin formé par la varme et le laiterol, embarre ensuite dans une direction diagonale et parvient de cette manière à la séparer de la varme, à la rapprocher davantage du contrevent et à l'élever à une certaine hauteur, afin de pouvoir alors la tourner à volonté.

936. Le travail subséquent ne dépend que de la nature du métal contenu dans le creuset. Il peut se présenter trois cas différens: ou l'affinage se trouve trop avancé, ou il est trop retardé, ou bien il est au

point voulu.

Si la fonte a été trop décarburée pendant la fusion, elle ne forme, étant soulevée, qu'un seul gâteau. Il peut toutefois arriver que l'affineur laisse refroidir le feu, afin de faire coaguler la masse qui alors ne forme qu'une seule pièce, quoique le fer ait conservé toute sa crudité; mais c'est une pratique des plus vicieuses qui jamais ne devrait être tolérée, parce qu'on a d'autres moyens de faciliter le soulèvement. Lors donc que le premier cas a lieu, l'affineur embarre avec son ringard d'abord au contrevent et ensuite au coin formé par la varme et le laiterol, soulève toute la masse, la fait avancer de la varme vers le contrevent, la dresse de manière que la surface supérieure soit placée vis-à-vis de la tuyère, fait jeter une rasse de

charbon dans le feu et renverse ensuite le gâteau sur ce charbon, de manière que le côté qui touchait au contrevent, soit tourné vers la tuyère et vice versa. Dans cet état de choses, le travail est assez facile; l'affineur ne fait qu'alimenter le feu et maintenir le fer au-dessus des charbons incandescens, jusqu'au moment où le métal suffisamment épuré, puisse être fondu; mais il perd beaucoup de temps, de combustible, de fonte et il obtient plus tard très-peu de fer par attachement. Il doit dans ces circonstances laisser agir les machines soufflantes lentement, couvrir le gâteau avec des charbons, empêcher le contact de l'air extérieur, qui hâterait l'affinage, rendrait la séparation des matières imparfaite et refroidirait le fer.

A mesure que les charbons se consument en dessous, l'ouvrier les remplace par ceux qui, couvrant le gâteau, sont déjà embrasés, afin de ne pas occasionner de refroidissement \*. Si l'on ne retardait pas l'affinage, on obtiendrait un mauvais fer qui manquerait d'homogénéité et ne pourrait pas se forger. On ne peut empêcher le trop prompt affinage qu'en employant un vent faible et qu'en laissant le fer toujours couvert de charbon.

Les scories qui se forment pendant cette opération doivent être làchées, mais il faut en conserver dans le foyer, pour que le fer ne puisse toucher le fond immédiatement.

<sup>\*</sup> Il est évident que le but de toutes ces précautions est d'élever la température le plus qu'il est possible, sans qu'on fasse usage d'un vent fort. C'est l'unique moyen qu'on puisse employer pour favoriser l'oxidation des matières étrangères, en retardant la combustion du carbone contenu dans le métal. Le T.

937. Lorsque la masse fondue est encore chargée de carbone, ou lorsque l'affinage est retardé, ce qui a lieu ordinairement pour la première pièce de chaque semaine, le creuset étant alors refroidi, les scories crues s'accumulent en si grande quantité, qu'on est obligé de les faire écouler en entier avant le premier soulèvement et après avoir ôté les charbons. Dans ce cas, la masse qu'on veut soulever se partage en une foule de petits morceaux, qui souvent n'ont que le volume du poing ou d'un œuf. L'affineur détache d'abord ceux qui se trouvent près du contrevent et les retire du feu; il fait de même au centre du creuset et finit par enlever ceux qui touchent la varme et qui sont un peu plus affinés que les autres. Après avoir vidé le creuset entièrement, il y verse une rasse de charbon, il dispose ensuite sur le combustible les différens morceaux de fer, selon leur degré d'affinage, à une distance plus ou moins grande de la tuyère; ceux qui étaient près de la varme trouvent leur place du côté du contrevent et réciproquement. Les fragmens dont la décarburation est très-avancée sont mis à l'abri du vent en dessus de la tuyère; quelquefois même ils sont conservés jusqu'au deuxième soulèvement, ou, lorsqu'il n'a pas lieu, jusqu'à ce qu'on avale la loupe. Au fer disposé de la sorte, on ajoute une pelletée de battitures, que l'on jette près du contrevent; mais on doit ménager ce moyen d'accélérer l'opération, pour laisser aux matières étrangères le temps de se séparer du métal.

On fait agir ensuite les soufflèts avec lenteur, afin que les différens morceaux puissent s'agglutiner peu à peu: on facilite cette opération en les rapprochant ensemble avec le ringard ou la pelle; on évite sur-tout que le vent ne se fasse un passage entre les fragmens, ou que des charbons ne viennent se loger entre eux, ce qui retarderait la décarburation bien plus encore. Quand l'ouvrier s'aperçoit que les morceaux présentés toujours au foyer de la chaleur, commencent à ne plus former qu'une seule masse, il précipite le mouvement des machines soufflantes pour élever la température et accélérer l'affinage. Une issue ménagée alors au vent du côté opposé à la tuyère, laisse échapper des torrens de scories crues lancées en l'air sous forme d'étoiles rouges ou bleuâtres. Ce moyen suffit pour s'en débarrasser lorsqu'elles ne sont pas trop abondantes : si on les faisait écouler, on augmenterait le déchet. En usant de ces précautions, on laisse fondre tout le gâteau, et si le cas l'exige, on jette encore une pelletée de battitures dans le creuset.

Il est clair qu'en faisant agglutiner de cette façon les morceaux séparés, on perd beaucoup de temps et de charbon, mais on obtient de bon fer, sans que le

déchet soit trop considérable.

938. Examinons à présent le cas où la masse a reçu pendant la fusion le degré d'affinage le plus convenable. Lorsqu'on la soulève, elle se divise alors en trois ou quatre parties, qui, soumises à l'action du vent, présentent assez de surface pour être épurées en peu de temps et de la manière la plus avantageuse. L'affineur commence son travail près du contrevent, passe au milieu du creuset et finit près de la varme; il retire du feu les fragmens de métal, y verse une rasse de charbon, dispose ces fragmens sur le combustible, en les dérobant ou bien en les soumettant plus ou moins à l'influence du courant d'air, selon leur degré d'affinage, ainsi que nous l'avons dit précé-

demment (937). Cela fait, il donne un vent fort, et jette, si le cas l'exige, une pelletée de battitures dans le feu.

Il n'est pas nécessaire de faire écouler les scories, il suffit de leur ouvrir un passage du côté du contrevent, afin qu'elles soient chassées hors du feu sous forme d'étoiles. Les interstices laissés entre les morceaux de métal, doivent être remplis de charbon, principalement lorsque ces morceaux paraissent disposés à s'agglutiner promptement. Dans le cas contraire, il faut bien se garder de les mêler en quelque façon avec le combustible, parce qu'on retarderait encore l'affinage et qu'on augmenterait la consommation de charbon. Traité de cette façon, le fer entre en fusion et descend dans le creuset. Lorsque le travail suit une marche si favorable, l'affineur gagne du temps, du charbon, et il obtient un fer d'une bonne qualité.

Pour économiser le combustible, on garnit le pourtour du foyer avec du fraisil et de la charbonnaille qu'on arrose fréquemment, ainsi qu'on le pratique

pendant la fusion de la gueuse.

939. Si l'ouvrier s'aperçoit que le fer conserve trop de crudité, il le soulève de nouveau; mais le travail est alors plus facile que la première fois, parce que le métal ne se partage ordinairement qu'en deux ou trois morceaux; on s'y prend du reste de la façon

que nous venons d'indiquer.

940. Quelquefois la fonte se refuse tellement à changer de nature, qu'on est obligé de procéder même à un troisième soulèvement avant d'avaler la loupe, ce qui occasionne une perte considérable de temps et de charbon, bien que le déchet se trouve compensé par la grande quantité de battitures qu'on jette dans le

creuset. Si l'on était obligé de soulever la masse une quatrième fois, il faudrait à l'instant changer la construction du feu, à moins que, pendant le travail, on n'eût commis quelque faute essentielle.

941. Il existe des affineurs qui ont l'habitude de conserver à la fonte presque toute sa crudité pendant la fusion\*; elle reste alors entièrement liquide et l'on ne pourrait la soulever sans la refroidir d'abord. On arrête pour cet effet le vent aussitôt que la gueuse a été retirée et qu'on a enlevé le charbon qui couvre la masse fondue; on arrose cette dernière et l'on attend dix minutes, souvent même une demi-heure; pendant ce temps, l'affineur détache à plusieurs reprises les scories qui se figent plus tôt que le fer. Le métal ne forme ensuite qu'une seule masse qu'on est obligé de traiter comme si la fonte était loupante, comme dans le cas où la décarburation est trop avancée.

Ce procédé, qu'on peut appeler l'affinage par refroidissement, est on ne peut plus vicieux: il en résulte des pertes de temps, de chaleur et de fonte même, puisqu'avec les laitiers on enlève toujours quelques parcelles de métal. De plus, le fer étant coagulé en un seul gâteau, ne présente plus assez de surface à l'action du courant d'air, ce qui prolonge l'opération et multiplie les dépenses de tous genres. Cette mauvaise méthode est du reste fort commode pour les ouvriers paresseux qui craignent de s'exposer à la chaleur. Elle devient plus défectueuse encore lorsqu'ils jettent après le soulèvement une certaine quantité de quartz dans le creuset, usage que l'on voit

<sup>\*</sup> Il suffit, pour cet effet, de l'exposer directement au courant d'air. Le T.

subsister encore aujourd'hui dans quelques provinces rhénanes \*.

Il existe à la vérité des fontes qui donnent pendant l'affinage tant de scories crues qu'on est obligé pour les enlever, de refroidir la surface du bain, en y jetant de l'eau; mais cette opération qui doit s'exécuter avec promptitude, n'a pas pour but de rafraîchir le fer; on aurait tort de la confondre avec l'affinage par refroidissement.

942. Il est rare que les bons ouvriers soulèvent la masse plus d'une ou de deux fois avant d'avaler la loupe: ils observent l'allure du feu, et emploient en fondant le fer cru les moyens précités pour la régler de la manière la plus avantageuse.

On reconnaît la nécessité de soulever la masse à la couleur de la flamme, si toutefois le charbon est d'une bonne qualité. Une flamme blanche indique une bonne

<sup>\*</sup> L'usage du quartz jeté dans les creusets d'affinerie, se pratique dans la plupart de nos forges; quelque défectueux que puisse être ce procédé, il est probable qu'on le suivra long-temps encore : rien de plus commode pour l'ouvrier; peu lui importe que la fonte soit très-disposée à louper, il saura toujours par ce puissant agent, et sans donner un coup de ringard de plus, rendre à la matière le degré de consistance voulu; c'est de cette manière que, dans le même foyer, et sans changer la profondeur du creuset ni l'inclinaison de la tuyère, on assine indistinctement la sonte blanche et la gueuse la plus grise. Quelle que soit la nature du fer cru, on emploie toujours des battitures pendant la fusion, sauf à détruire leur effet avec des cailloux. Qu'en résulte-t-il? on ne peut obtenir de bon fer qu'autant que les fontes sont excellentes, les produits manquent d'homogénéité, une certaine quantité en est toujours vicieuse, puisqu'une partie de la silice se réduit, et que le métal terreux se combine avec une portion de fer rendu par cet alliage plus dur et plus aigre; le reste ou la majeure partie de la silice entre avec l'oxide en vitrification et augmente le déchet. Le T.

allure et un assinage sussisamment avancé. Une slamme bleuâtre annonce un état de crudité et le besoin de soulever encore une sois le gâteau avant d'avaler la loupe. Il en est de même, si le fer a une couleur rouge ou seulement blanche rougeâtre, et si au lieu de former une seule masse, il est divisé en plusieurs morceaux. Mais une couleur claire, jointe à l'apparition des étincelles blanches argentines chassées par le vent, ne laissent plus de doute sur l'inutilité d'un soulèvement ultérieur.

943. Quel que soit l'état du métal fondu et son degré d'affinage, il faut toujours le soumettre encore à la dernière opération que nous allons décrire, à moins que la fonte ne soit d'une pureté parfaite. Pour économiser le temps et le combustible, on a quelquefois essayé de s'en dispenser, mais l'expérience s'est prononcée presque toujours contre cette manière d'abréger le travail : le fer devenait médiocre, se laissait cingler, mais il ne pouvait être étiré en barres.

944. Pour avaler la loupe on soulève toute la masse au-dessus de la tuyère, sans jeter d'abord de combustible frais dans le creuset, pour ne pas le refroidir: les charbons incandescens qui s'y trouvent se logent naturellement sous le métal et produisent le haut degré de chaleur qui est nécessaire pour le faire entrer en fusion. Le vent passe tout à fait sous le gâteau et creuse, pour ainsi dire, le lit que la loupe doit occuper après avoir été fondue. L'affineur de son côté, le prépare en retirant la sorne attachée à la plaque de fond; il sonde avec son ringard dans toutes les directions, l'enfonce près de la tuyère, le promène le long du laiterol et ensuite dans la diagonale qui joint le sommet de l'angle formé par la varme et le

laiterol à celui qui lui est opposé, et finit par l'autre diagonale en allant du contrevent vers la varme. Lorsqu'il trouve quelque matière solide, il la détache et cherche à la faire sortir du feu.

Après avoir renversé la masse sur les charbons embrasés, l'ouvrier la couvre de combustible frais et l'arrose, afin de la maintenir un peu plus long-temps audessus de la tuyère, ce qui est avantageux sur-tout pour un fer qui a changé difficilement de nature. Lorsqu'on veut opérer par attachement, le métal ne doit pas être parfaitement purifié, afin qu'il puisse devenir assez liquide. Mais il faut dans tous les cas produire un haut degré de chaleur, qui fasse bouillonner le fer, le rende demi - liquide et opère un départ complet des scories. L'activité des machines soufflantes, le bouillonnement de la masse qui présente au vent des points de contact nombreux, la haute température, tout concourt à l'épuration du métal. Il s'ensuit qu'il ne doit point descendre dans le creuset avec trop de lenteur, ce qui aurait lieu s'il avait atteint le dernier degré d'affinage \*; il faudrait alors le couvrir de charbons soigneusement : mais on doit craindre de tomber dans le défaut opposé, de le faire disparaître trop promptement de devant la tuyère, ce qui aurait lieu s'il avait conservé beaucoup de carbone. Dans l'une et dans l'autre hypothèse, le fer ne serait pas assez exposé à l'action du courant d'air.

Quelle que soit la force du vent, il est difficile qu'il produise assez d'effet, lorsque l'affinage est très-avancé; l'oxidation occasionne d'ailleurs un déchet considérable; c'est pour cette raison que dans ce cas il ne

<sup>\*</sup> Parce que le bouillonnement ne serait pas assez actif.

faudrait pas prendre de fer par attachement. Si au contraire la masse n'est pas assez affinée, le bouillonnement devient faible et l'attachement ne peut avoir lieu que d'une manière forcée.

En général, quand on avale la loupe, la température doit être extrêmement élevée, afin qu'on puisse mettre le fer dans un état presque liquide, pour chasser complètement le carbone et les matières étrangères. Il faut donc employer un vent très-fort, et si l'on ne pouvait accélérer le mouvement des soufflets, ou si l'affineur avait des raisons pour ne pas le faire, comme dans le cas précité \*, il ne pourrait obtenir un bon produit. Les seories douces qui se produisent pendant cette période, entourent la loupe. Si elles s'accumulaient en trop grande quantité, il faudrait les faire écouler, parce qu'elles gêneraient le travail de l'attachement; du reste elles forment la sorne et l'on tâche de les conserver dans le creuset autant qu'il est possible.

945. L'affinage par attachement n'est pas généralement adopté dans les usines où l'on suit la méthode allemande. Des maîtres de forge prétendent que cette pratique est préjudiciable à la bonté de la loupe; ce qu'il y a de certain, c'est que le fer obtenu par attachement vaut bien mieux que l'autre; mais il ne s'ensuit pas que la loupe en soit devenue plus mauvaise. La méthode par attachement présente les avantages suivans:

1°. L'ouvrier gagne du temps; la production en est donc augmentée;

2°. Il gagne du charbon, parce que le forgeage subséquent ne dure pas aussi long-temps;

<sup>\*</sup> Lorsque le fer est encore un peu cru. Le T.

3°. Il obtient une portion de fer d'une qualité excellente, et celui de la loupe, loin d'en être détérioré, devient souvent meilleur.

946. On prend du fer par attachement, après avoir soulevé la loupe, pour l'avaler et au moment où la masse commence à bouillonner. Pour cet effet, l'affineur promène son ringard en différentes directions, depuis le laiterol jusqu'à la haire, en restant toujours dans le plan horizontal passant par la tuyère; quand il voit qu'il s'y attache et qu'il y adhère fortement du fer d'une couleur blanche, il tâche de former un creux, sans toucher cependant à la masse qui est en train de fondre. Cette espèce de voûte établie sous le gâteau devant la tuyère où la chaleur est le plus intense, lui facilite le moyen de bien tourner la barre d'attachement qu'il y enfonce.

Aussitôt que l'ouvrier sent par le poids de cette barre qu'elle est chargée d'une certaine quantité de fer, il la retire, la plonge dans l'eau pour en détacher les scories, lui donne quelques coups de marteau et la refroidit ensuite dans ce liquide, pour accélérer l'attachement du fer qui s'y fige mieux lorsqu'elle est froide. Il répète cette opération jusqu'à ce que son lopin ait acquis un poids de 8 à 10 kil.; le second ouvrier l'étire ensuite, d'après les dimensions exigées. Pendant ce temps, le premier place dans le canal une seconde barre, qu'il soigne de la même manière que l'autre, tout en réparant le creux à mesure que les matières qui s'éboulent de tous côtés, viennent à l'obstruer. Après avoir achevé le deuxième lopin, il remet la première barre dans le feu, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la masse soit descendue et que le bouillonnement ait cessé.

947. Il est nécessaire de se débarrasser des scories qui se forment pendant l'effervescence de la masse, parce qu'elles gêneraient le travail par attachement: on tâche de les diriger vers le contrevent. Lorsqu'elles remplissent le creuset et que par la tuyère l'affineur les voit bouillonner, il est forcé de les faire écouler; mais il doit en conserver une partie dans le feu, pour ne pas brûler le fer en le mettant à nu. Une flamme vive, d'une blancheur éclatante, l'avertirait de cette combustion; il y remédierait en jetant des battitures dans le foyer.

La production d'une grande quantité de scories est la preuve de quelque mal-adresse et d'un affinage qui est trop avancé, ou qui ne l'est pas suffisamment.

948. La masse de fer qu'on obtient par attachement est très-variable: elle dépend et du poids de la loupe et principalement de la nature du gâteau qu'on avale, ainsi que de l'adresse des affineurs. Quelquefois ils ne peuvent obtenir qu'un, deux ou trois lopins, quelquefois ils en obtiennent neuf à dix. On ne peut trop recommander d'accélérer le mouvement des soufflets; en oubliant cette condition indispensable, on perd tout l'avantage qu'offre cette manière d'opérer.

Tous les ouvriers s'efforcent d'obtenir beaucoup de fer par attachement; mais dans les moyens qu'ils emploient ils sont souvent de mauvaise foi. Ils baissent l'extrémité de leurs barres jusqu'à la plonger dans la masse qui est déjà fondue; ce n'est pas alors un véritable fer par attachement qu'ils obtiennent, comme il est facile d'ailleurs de s'en convaincre par l'inspection des lopins. Quelquefois aussi ils soulèvent une seconde fois la masse fondue, ce qui est contraire aux intérèts du propriétaire, parce qu'il en résulte non-

seulement beaucoup de déchet, mais aussi un fer dur et aciéreux. Si l'on force de cette manière l'attachement, il se forme des scories crues dont il faut se débarrasser aussitôt, ce qui est la preuve d'un procédé des plus défectueux.

949. Lorsque le travail de l'attachement est terminé, on ralentit le mouvement des soufflets et l'on

achève de faire la loupe.

Il existe toujours de petits morceaux de fer qui, séparés de la masse par la force du vent, se trouvent répandus sur l'aire ou disséminés dans les charbons. L'ouvrier les cherche, les réunit à la loupe mise à nu sur une petite surface, les frappe à coups de pelle ou de crochet, jette même des battitures dans le creuset et débarrasse la tuyère, afin de favoriser cette agglutination.

950. Cela fait, l'affineur tâche d'égaliser la surface de la loupe, de lui donner une forme plus régulière, lui applique des coups de crochet, la rafraîchit avec un peu d'eau, arrête le vent et la fait sortir du feu

de la manière suivante:

Il commence par jeter d'abord une pelletée de battitures devant la tuyère, afin que les scories liquides ne puissent l'obstruer; il détache la loupe avec le ringard du côté de la varme; embarre dans le coin formé par le laiterol et le contrevent pour la soulever complètement, tandis que l'autre affineur et le goujat la saisissent avec le crochet et l'entraînent sur la plaque antérieure de l'aire. Après en avoir détaché d'abord la sorne qu'on rejette dans le feu, on la fait tomber sur le sol de l'usine qui est couvert de plaques en fonte; on la frappe à grands coups de masse pour en unir la surface, et on la traîne près de l'enclume

sur un petit chemin de fer cru. Aussitôt que le creuset est débarrassé, on le dispose pour la fusion suivante.

951. Il faut que la loupe ait une forme ronde, légèrement allongée; c'est une preuve que le point où la chaleur est le plus intense, se trouve vers le milieu du feu, et que le vent n'est pas trop dirigé ni vers la rustine ni vers le chio: sa longueur doit être dans le sens de la largeur du creuset. Il faut qu'elle ait une couleur très-blanche au sortir du feu, que son éclat soit gras, qu'elle perde la sorne par écailles pendant le cinglage, qu'elle reçoive facilement l'impression du marteau et qu'elle ne donne pas une trop grande quantité de laitier.

952. Lorsque le fer est hors du creuset, l'opération chimique est finie; il ne s'agit plus que de l'étirer au moyen d'opérations purement mécaniques \*.

On profite de la chaleur de la loupe pour lui donner une forme régulière et pour la couper en plusieurs parties qui puissent être maniées et forgées en barres avec facilité.

Les loupes obtenues par l'affinage à l'allemande ne pourraient être étirées par des cylindres, puisqu'elles sont trop grosses et que cette méthode ne permettrait pas de les diminuer; il faudrait les couper en lopins. Au reste, les travaux ultérieurs qu'on peut leur faire subir ne font pas essentiellement partie de l'affinage et peuvent s'exécuter de différentes manières.

953. Le marteau, qui pèse 200 kilog., doit fournir au moins 90 à 100 coups par minute, et frapper avec beaucoup de force contre le rabat dont l'élas-

<sup>\*</sup> Voyez à ce sujet la note du traducteur ajoutée au paragraphe 886. Le T.

ticité augmente considérablement l'effet qu'il peut produire. Il faut qu'à l'état de repos son manche soit horizontal et que sa panne se confonde avec la table de l'enclume; elles doivent être l'une et l'autre le plus étroites possible, pour abréger le forgeage.

La table de l'enclume reçoit une légère pente du devant à l'arrière. Si les barres qu'on veut étirer sont larges, cette pente doit être plus forte, afin qu'on puisse les parer lorsqu'elles sont placées de champ; sans cela le martean frapperait par son talon et pro-

duirait des entailles.

Il est essentiel en outre, que la table de l'enclume soit parfaitement plane; creuse, elle ferait naître dans les barres des fentes longitudinales.

On doit visiter fréquemment les coins de l'ordon,

et veiller à la solidité de la machine.

Au commencement de chaque semaine, on chauffe le marteau avec des charbons rouges, pour éviter qu'il ne se brise pendant le forgeage.

954. Les outils du forgeron sont :

vert de tôle au milieu, tantôt en fer et garni à ses deux extrémités de deux manches de bois: on s'en sert pour placer la loupe sur l'enclume.

2º. Une barre de fer ou un levier plus petit, servant

à retenir la loupe pendant le cinglage.

3°. Deux hacherons, un grand et un petit. Ils sont en fer forgé et ressemblent à une hache à main, dont le taillant serait obtus et le manche en fer. On s'en sert pour couper la pièce en lopins; il suffit de placer le hacheron et de laisser agir le marteau.

40. Une grande tenaille (écrevisse). On en fait usage pour saisir la loupe et pour la tenir sur l'en-

clume au commencement du cinglage.

5°. Une petite tenaille à cingler. On s'en sert pour achever le cinglage.

6°. Deux tenailles à chauffer la pièce et les lopins.

7°. Deux tenailles à retenir les lopins, pendant qu'on les dégrossit.

8°. Deux tenailles à coquilles. Elles servent à tenir les lopins ébauchés, pendant qu'on les étire en maquettes.

On a en outre de petites tenailles pour la répa-

ration des outils.

955. Quand la loupe est près de l'enclume, le forgeron la saisit avec l'écrevisse, la soulève un peu, afin que ses deux aides puissent engager le gros levier et la mettre sous le marteau. Elle est tenue de manière que la partie qui était tournée vers la varme soit couchée sur l'enclume, et que le côté opposé dont le fer est moins bon et moins bien soudé, éprouve d'abord l'action du marteau. Ses coups se succèdent lentement et pour aplatir la loupe et pour en faire sortir le laitier; bientôt le mouvement est accéléré. Le forgeron avance alors, retire ou tourne la pièce de telle sorte que la surface en devienne uniforme. Il est aidé dans ce travail par un ouvrier qui soutient la masse avec le levier de fer et l'empêche de tomber.

Cela fait, il la retourne sur sa largeur de manière que le côté qui avoisinait le laiterol soit placé sur l'enclume, et que le marteau frappe sur celui de la haire. L'ouvrier maniant la pièce comme précédemment, fait agir le marteau avec toute sa vîtesse : voilà

ce qu'on appelle cingler la loupe.

956. Il saisit ensuite la pièce avec la petite tenaille à cingler, la tourne de manière que le côté qui était en dessus dans le foyer, touche l'enclume et que la

surface opposée reçoive les coups du marteau, qui doit agir avec son maximum de force et de vîtesse: la pièce reçoit alors la forme d'un parallélipipède. Après cela, le forgeron la saisit à l'endroit de la tuyère, l'étire un peu et ordonne à son aide de placer le hacheron du côté où était le contrevent, pour la couper en 4, 5 ou 6 morceaux. A mesure qu'on détache ces lopins, on les place dans le feu, mais on dégrossit un peu le dernier et l'on reporte les autres sur l'enclume, pour les ébaucher de la même façon, afin qu'ils occupent moins de place dans le foyer et qu'ils subissent le plus faible déchet possible.

957. Pour étirer ces lopins, on les chauffe au blanc soudant; on a soin de les placer dans un certain ordre, eu égard à la température à laquelle ils sont exposés, au temps qu'ils restent dans le foyer et à

leur degré de pureté.

Comme toutefois le lopin de la varme est le plus refroidi, on ne pourrait le chausser et l'étirer le premier sans une perte de temps, quoique le ser en soit réellement le mieux assiné; on le place pour cette raison au-dessus de la tuyère, asin de ne point l'exposer au courant d'air. Le lopin du contrevent ainsi que son voisin, les moins épurés de tous, sont au contraire soumis un peu à l'action directe du vent.

Les deux lopins intermédiaires tenus entre les ténailles les plus près de la tuyère, reçoivent les premiers le degré de chaleur voulu; mais on doit donner les chaudes avec précaution: si la loupe était complètement affinée, il faudrait plonger ces deux lopins dans le laitier; si elle l'était moins, on pourrait les exposer légèrement à l'influence de l'air.

L'ouvrier les retourne de temps à autre, pour les chauffer également sur toutes les faces.

Les bonnes chaudes suantes peuvent corriger un fer vicieux et lui donner le degré d'affinage convenable; elles ne le détériorent jamais.

Lorsque le lopin placé le plus près de la tuyère, est parvenu à la chaleur blanche, on le saisit avec les tenailles à coquilles, pour le porter sous le marteau et on le remplace par le lopin de la varme, qui était mis en dépôt au-dessus de la tuyère; mais en le chauffant on doit avoir égard aussi à son degré d'affinage.

958. On étire les lopins à moitié pour les changer en maquettes, on les refroidit dans l'eau et on les met de côté, jusqu'à ce qu'ils aient tous subi la même opération. Comme celui du contrevent est le moins affiné, on le conserve plus long-temps dans le feu et on ne le forge que le dernier.

Dans certaines usines on ne procède à l'étirage de ces différentes maquettes que pendant la fusion sub-séquente. Ailleurs on les étire tout de suite, ce qui est plus avantageux, parce qu'on profite de la chaleur qu'elles retiennent encore; mais alors on ne peut se dispenser de plonger l'extrémité des barres dans l'eau, opération scabreuse, si les fers sont de médiocre qualité; quoi qu'il en soit, il faut dans tous les cas les chauffer suivant l'ordre précédemment indiqué.

Pendant l'étirage des lopins en maquettes et de cellesei en barres, le marteau doit marcher sans discontinuation, à moins d'accidens particuliers, et parmi ces accidens, il faut compter l'humidité du charbon, qui occasionne toujours une perte de temps et une augmentation de déchet.

Si l'ouvrier est adroit, il abrége la durée du martelage, parce que son coup d'œil le dispense de contreforger le fer; il peut épargner nombre de coups de marteau qu'un homme moins habile, placé dans les mêmes circonstances, serait obligé de prodiguer. Il faut qu'en parant la barre, il la place exactement dans la direction de l'enclume, pour ne point former de rebords. La manière dont le marteau est emmanché contribue beaucoup à la netteté de l'ouvrage.

Des ouvriers paresseux laissent frapper le marteau sur les mêmes faces et négligent de retourner la barre, de manière que ses quatre plans puissent toucher successivement l'enclume, dont la table est toujours bien plus lisse que la panne du marteau.

La promptitude de l'étirage dépend non-seulement de la force du coup, mais aussi de la forme du marteau : plus la panne est étroite, plus le travail se

trouve accéléré.

Si le forgeron s'aperçoit qu'il ne peut étirer une barre en une seule chaude, il laisse subsister à l'extrémité une petite masse appelée corrond, qu'il fait chauffer plus tard.

Le temps employé pour le forgeage prolonge quelquefois la durée de la fusion, parce que l'affineur ne peut commencer le travail de la loupe avant que le

feu soit débarrassé entièrement.

Lorsque tout le fer doit être forgé d'après des dimensions exactes, l'opération devient naturellement plus lente; les ouvriers doivent alors redoubler d'attention pour l'abréger autant qu'il est possible.

959. Un feu bien desservi doit occuper cinq ouvriers: un maître affineur, un marteleur, deux chauffeurs et un aide. Le maître et le premier chauffeur travaillent ensemble, ainsi que le marteleur et le deuxième chauffeur; l'aide est à leurs ordres. Le travail commence dans la nuit du dimanche au lundi, et se prolonge sans discontinuer jusqu'au soir du samedi. Le marteleur et le deuxième chauffeur font toujours la première tournée de chaque semaine. Pendant la fusion de la fonte, on étire les lopins de la dernière pièce; le deuxième chauffeur reste au feu pour soigner les chaudes et la fusion de la fonte; le marteleur est chargé du forgeage. L'aide apporte les charbons, tire la pale et tient les échantillons; il a fini sa tournée aussitôt que le fer est forgé. Si la masse fondue est alors assez grande pour une loupe, le marteleur procède au premier soulèvement. Il est secondé de toutes les manières par le chauffeur qui apporte les charbons, enlève les scories, etc., etc.

Lorsqu'on prend du fer par attachement, le deuxième chauffeur tient une barre dans le feu, pendant que le marteleur en étire une autre; il la tourne, la rafraîchit et la porte sous l'enclume, si toutefois il sait déjà forger. Dans le cas contraire, il est remplacé par le premier chauffeur, dont la présence et d'ailleurs nécessaire, puisqu'il faut toujours trois ouvriers pour bien exécuter cette opération: un d'eux est constamment au marteau, un autre tient la barre et le troisième soigne le feu, tire la pale, etc. C'est pour cette raison que le deuxième chauffeur commence aussi la tournée suivante à la même période du trayail.

Quand on est près de faire sortir la loupe du feu, on appelle aussi le maître. Le marteleur tient le ringard et soulève la masse, tandis que les deux chauffeurs la saisissent avec le crochet et l'emmènent sur la plaque du devant. Après l'avoir traînée près de l'enclume, le marteleur la saisit avec l'écrevisse, la soutient, afin que les deux autres ouvriers puissent engager le gros levier et la porter sous le marteau. Le premier cingle

la loupe et ceux ci la retiennent avec des barres de fer. Pendant ce temps, le maître prépare le feu et fait agir les machines soufflantes.

Lorsque la loupe est cinglée, le premier chauffeur achève de lui donner une forme parallélipipedique; la cédant ensuite au marteleur qui la tient par le bout de la varme, il pose le hacheron et la coupe en lopins. Le deuxième chauffeur continue de la soutenir avec une barre de fer. Le maître porte et place les lopins dans le feu; c'est ainsi que se termine la tournée; celle du maître avec le premier chauffeur va commencer.

Ces deux ouvriers exécutent le forgeage alternativement. L'aide revient pour tirer la pale et tenir les échantillons; il s'en retourne quand tout le fer est forgé.

Durant l'affinage, le premier chauffeur rend au maître les services que le marteleur recevait du deu-xième chauffeur: l'un et l'autre de ces ouvriers se-condaires doivent, du reste, chercher à s'instruire dans le travail de l'affinage, pour avancer et devenir marteleurs à leur tour.

Quand on fait sortir la loupe, on rappelle tous les ouvriers, l'aide excepté; le marteleur la cingle, le

maître arrange le feu, y porte les lopins, etc.

C'est ainsi que le travail est réparti entre les différens ouvriers. Chacun est à même de pouvoir s'instruire; l'aide pour devenir deuxième chauffeur, le deuxième chauffeur pour devenir mateleur et le marteleur pour remplacer le maître au besoin. Il en résulte une émulation avantageuse dans leur intérêt et dans celui du propriétaire. Le maître est chargé du reste de monter le feu et d'entretenir les soussets. Le mar-

teleur a l'ordon sous sa surveillance; il doit le visiter fréquemment, serrer les coins, placer l'enclume, emmancher le marteau et lui donner une direction convenable. C'est en raison de cette disposition que le maître et le premier chauffeur sont dans l'obligation de dégeler la roue des soufflets (briser les glaçons qui empêchent le mouvement), tout comme le marteleur et son chauffeur doivent le faire pour la roue du marteau.

On voit donc qu'il y a un chef dans chaque tournée, mais tous les ouvriers qui appartiennent à un feu, se trouvent néanmoins sous les ordres du maître. Cet arrangement est indispensable, sur-tout dans les usines où le maître répond des matières premières, où il est payé des économies qu'il peut faire et chargé du remboursement d'un excès de consommation.

Il vaut mieux du reste distribuer le travail comme nous venons de le dire, que de suivre l'usage adopté dans plusieurs usines, où toutes les loupes sont affinées par le maître aidé du premier chauffeur, tandis que le marteleur et le deuxième chauffeur ne sont chargés que du forgeage. C'est une disposition vicieuse; elle empêche les ouvriers d'apprendre leur métier et elle détruit l'émulation entre le maître et le marteleur. De mauvais ouvriers surveillant la fusion du fer cru, pourraient d'ailleurs augmenter les difficultés de l'affinage à dessein, pour se reposer plus long-temps; ils pourraient même jeter du sable dans le creuset. En un mot, celui qui affine doit avoir assisté à la fusion, pour savoir traiter le métal d'une manière convenable.

960. Dans les forges allemandes le maître affineur est responsable de la fonte et du charbon accordés par mille de fer; les quantités en sont déterminées par le marché; s'il en use davantage, il est obligé de payer le surplus à un prix fixé d'avance; s'il en use moins, il reçoit des primes proportionnées aux économies faites sur les matières premières. C'est un moyen non-seulement d'alléger le fardeau de la comptabilité et de la surveillance, mais aussi de rendre les ouvriers plus

soigneux et plus économes.

Le déchet, qui est très-variable, dépend de la nature de la fonte et de l'adresse de l'ouvrier. Il augmente, lorsque le régule contient beaucoup de matières étrangères et qu'il est disposé à donner du fer ou rouverin ou cassant à froid, parce qu'on est obligé de soulever la masse un plus grand nombre de fois : il peut s'élever jusqu'à 40 pour cent. Le déchet du fer cru ordinaire est à peu près de 28 pour cent. Dans les usines royales, on doit fournir pour 7 quintaux de fer cru, 5 quintaux de fer ductile; le déchet est donc de 28,56. Ces conditions sont assez avantageuses pour les ouvriers; ils peuvent faire des bénéfices, lorsqu'ils ont du zèle et de l'intelligence: si le fer cru est de bonne qualité, le déchet n'est souvent que de 26 pour cent.

La consommation de charbon dépend également de l'habileté des ouvriers et de la nature du fer cru. Dans les usines royales de la Silésie, on passe ordinairement 1<sup>mèt. cub.</sup>,847 de charbon, par 100 kil. de fer

ductile.

La quantité de fer fabriquée par semaine, dépend non-seulement des ouvriers, mais aussi de la force des machines soufflantes, du poids et de la vîtesse du marteau, de la qualité du fer cru, de celle du combustible et des dimensions exigées pour les barres. A mesure que les eaux diminuent, on obtient moins de fer dans un temps donné et l'on consomme par mille, plus de fonte et plus de combustible. Si les diverses circonstances réunies ne sont pas trop défavorables, on en obtient par semaine dans un feu, 2342 à 2810 kilog. (50 à 60 quintaux de Berlin)\*.

961. Quelque simples que paraissent les principes de l'affinage, l'application en est pourtant assez difficile. Si l'on avait pour but unique la séparation du carbone d'avec le fer, il faudrait affiner de préférence la fonte blanche, parce qu'elle l'abandonne plus vîte et passe plus facilement à l'état de fer ductile, quoiqu'elle puisse en contenir une aussi grande quantité que la fonte grise. Mais l'affinage a pour but aussi de chasser les matières étrangères, et la gueuse blanche présente à ce sujet de plus grandes difficultés que n'en offre la grise, puisqu'elle est moins pure et qu'elle se change en un mauvais fer ductile avant d'être épurée. On est donc forcé de la maintenir plus long-temps à l'état de fer cru, et l'on y parvient principalement par la manière dont on opère la fusion dans les foyers d'affinerie. Plus elle est rapide, plus le métal conserve de carbone, étant exposé moins long-temps au courant d'air.

A mesure que le feu devient plus profond, la matière liquide est mieux garantie du vent, ce qui en retarde l'affinage; mais, comme elle est dérobée aussi à l'influence de la chaleur, l'opération devient incomplète.

Un vent plongeant exerce pendant la fusion moins d'action sur la gueuse que sur les charbons contenus dans le creuset. La masse fondue devient donc plus liquide, étant moins privée de son carbone, mais en-

<sup>\*</sup> Cette quantité serait très-petite, si les barres n'étaient pas d'un faible échantillon. Le T.

suite elle est plus exposée au courant d'air qu'elle ne le serait par un vent horizontal qui, pendant la fusion, agirait sur la fonte avec plus d'énergie\*.

A mesure qu'on augmente la rapidité du courant d'air, la chaleur devient plus intense, les gouttes se succèdent avec plus de rapidité, la fonte est moins long-temps exposée au vent avant d'être liquide; elle

Quand on travaille la loupe, un vent plongeant agit avec beaucoup d'énergie sur le fer et en hâte la décarburation; mais, comme
ce vent produit aussi beaucoup de chaleur au fond du creuset, le fer
conserve long-temps l'état liquide ou pâteux. Il s'ensuit donc que
le plongement du jet d'air doit être employé sur-tout pour l'affinage de la fonte blanche, parce qu'il l'empêche de louper ou de
se coaguler trop vîte, et qu'il prolonge le travail tout en contribuant
essentiellement à l'épuration du métal. Le T.

<sup>\*</sup> L'explication de ce fait telle qu'elle est donnée par M. Karsten, nous semble un peu vague : il est d'ailleurs essentiel d'éclaircir un point qui, dans d'autres ouvrages, a donné lieu à de graves erreurs. On peut établir en principe que, dans les feux d'affinerie, la fonte conserve d'autant mieux son carbone en se liquéfiant, qu'elle est exposée plus directement à un fort courant d'air, parce que la fusion en est alors plus rapide. Il semblerait en résulter au premier abord, qu'un vent plongeant devrait la décarburer pendant la fusion plus que ne le ferait un vent horizontal, et pourtant il n'en est pas ainsi, parce qu'on peut hausser ou baisser à volonté le devant de la gueuse, en sorte qu'on est toujours maître de lui donner la même position par rapport au jet d'air. Si le vent plonge, la gueuse pénètre plus profondément dans le creuset, se trouve soumise alors à une chaleur plus concentrée, fond pour cette raison plus vîte et perd moins de carbone que dans le cas où le vent est horizontal. Mais ce n'en est encore qu'une raison secondaire: la fonte se décarbure principalement dans le trajet que font les gouttes ou les écailles métalliques, qui se détachent de la gueuse et tombent dans le creuset; or, ce trajet est d'autant plus petit que le vent est plus plongeant, parce que la gueuse se trouve alors d'autant plus rapprochée de la sole, et que les gouttes, à mesure qu'elles se réunissent à la masse, sont dérobées à l'action du vent, soit par les charbons, soit par la couche de laitier qui couvre le bain.

conserve son carbone et pourrait même, si la température était très-forte, en absorber une nouvelle quantité; c'est pour cette raison que le charbon dur retarde toujours l'affinage, parce que, pour le brûler avantageusement, on est obligé d'employer un vent rapide. En général les effets combinés du charbon et de l'oxigène sont très-variables, selon les différentes périodes de l'opération: un vent fort et plongeant retarde l'affinage pendant la fusion et peut le favoriser lorsqu'on travaille la masse: tout dépend du degré de liquidité du fer et de la manière dont il est entouré par le charbon. Pendant le travail du métal, on évite le plus possible de le mettre en contact avec du combustible frais, et on l'expose au courant d'air; le contraire a lieu pendant la fusion.

La méthode allemande a pour but de rendre la masse fondue très liquide. Si l'on voulait hâter l'opération par l'emploi d'un feu moins profond et d'un vent moins fort et moins plongeant, on obtiendrait plus de fer dans un temps donné et avec une moindre consommation de matières premières; mais on ne parviendrait pas à éloigner les substances nuisibles : le fer serait cassant à froid ou rouverin. L'ouvrier qui traite une fonte impure doit donc retarder l'affinage, quelle que soit la tendance de la masse à se figer et à se convertir promptement en fer ductile; si au contraire le métal se coagule difficilement, il ne doit pas combattre cette disposition par des moyens trop énergiques. Ces difficultés sont inconnues aux affineurs habitués à travailler sur des fontes pures; ils préfèrent même celles qui se changent rapidement en fer ductile, et loin de s'y opposer, ils montent leur feu de manière à hater ce changement. Quelquefois ils rendent leur

fer déjà malléable après le premier soulèvement. L'affineur allemand pourrait y parvenir aussi; mais, opérant sur des fontes moins bonnes, il n'obtiendrait qu'un mauvais produit.

Concluons de tout ceci, qu'il faut se procurer avant tout, la fonte la plus pure possible. Quelles que soient les pertes qu'on voudrait supporter en fer, en combustible et en main-d'œuvre, il serait difficile à l'affineur de remédier entièrement aux vices du fer cru. Il en résulte aussi qu'une amélioration essentielle dans le procédé allemand, serait d'abréger le travail par l'affinage des fontes à la fois pures et faciles à convertir en fer ductile. Ce problème ne serait pas difficile à résoudre, il suffirait d'obtenir des fontes très-grises dans les hauts fourneaux, de les faire blanchir et de les griller ensuite au contact de l'air avant de les porter aux feux d'affinerie, afin que le métal fût disposé à se coaguler en tombant dans le creuset. Ce procédé devient plus avantageux encore et plus facile à mettre en pratique, lorsque les minérais sont d'une si bonne qualité, qu'ils ne produisent jamais de mauvaise fonte, quelle que soit l'imperfection de leur traitement \*.

962. D'après la méthode allemande, on étire le fer pendant que la fonte est mise en liquéfaction. Des barres de faible dimension retardent le travail, ce qui prolonge la fusion et empêche de donner au métal le degré d'affinage voulu. On a par conséquent essayé de séparer les deux opérations: on a voulu chauffer les lopins dans des feux de chaufferie particuliers;

<sup>\*</sup> On verra dans les notes que nous avons ajoutées au paragraphe 983, que le blanchiment de la fonte par le refroidissement subit, ne peut convenir que pour les usines de moyenne grandeur. Le T.

mais l'expérience a prouvé que la consonnmation des matières premières qui en résultait, ne pouvait être compensée par l'économie de temps, et que souvent on nuisait à la qualité du fer, parce qu'om ne pouvait lui donner de bonnes chaudes suantes, movyen de correction très-puissant lorsque le fer n'a pas été parfaitement affiné. Quoi qu'il en soit, il ne faut point rejeter le principe d'où l'on était parti; si l'on a mal réussi, en ne doit en accuser que les dispositions qu'on a prises pour le mettre en pratique.

Pour accélérer le travail, on doit aussi hâter ou la fusion ou la conversion de la masse fondue en fer ductile; mais, si l'on est obligé de conserver au fer sa crudité durant la liquéfaction, on ne pourra regagner le temps perdu par un étirage séparé, et la consommation de charbon restera la même, que si la fusion avait été moins rapide. Il s'ensuit que, pour employer les feux de chaufferie avantageusement, on doit accélérer l'affinage, afin d'économiser d'abord le charbon qui doit alimenter ces foyers, et l'on n'y parviendra qu'en affinant de la fonte blanche qui ait subi un grillage préalable. Les lopins se chauffent mal dans les feux séparés; souvent on les grille, ne pouvant les protéger suffisamment contre le courant d'air. D'un autre côté, l'étirage est trop long sous les marteaux, quel que soit leur poids. Il faudrait par conséquent chauffer le fer dans des fours à réverbère construits pour cet effet, et l'étirer au moyen des cylindres cannelés.

La méthode allemande perfectionnée, exigerait par conséquent l'emploi d'un certain nombre de feux d'affinerie, où l'on ne traiterait que de la fonte blanche et grillée; des fours pour chauffer les lopins, et des cylindres pour les étirer : il suffirait d'une seule machine pour une assez grande quantité de feux, et il ne faudrait qu'un seul marteau pour servir à quatre

de ces foyers.

Dans plusieurs endroits, on n'a qu'un marteau pour deux feux; il s'ensuit qu'il faut chauffer à l'un pendant qu'on affine à l'autre. Mais cette disposition est très-vicieuse, car il peut se présenter mille accidens qui retardent ou qui accélèrent le travail. L'inconvénient deviendrait encore bien plus grave, si les barres devaient recevoir de petites dimensions, parce que le temps du forgeage durerait plus longtemps que celui de l'affinage.

# DES PROCÉDÉS D'AFFINAGE DÉRIVÉS DE LA MÉTHODE ALLEMANDE.

963. La plupart des procédés d'affinage sont des variétés de la méthode allemande; ils doivent leur origine, soit à la nature de la fonte, soit aussi au ca-

price ou à l'ignorance des ouvriers.

L'affinage par masse, dit Butschmiede, ou l'affinage allemand à deux fusions, exige l'emploi d'une bonne fonte blanche rayonnante. Les dimensions du feu indiquées par Rinmann sont inexactes. Ce métallurgiste a oublié la condition essentielle que le vent doit être horizontal. La profondeur du feu est de 28 à 31 cent. (11 à 12 pouces du Rhin). Pendant l'étirage des lopins, on fond le fer cru très-lentement et l'on obtient de cette façon un gâteau demi-affiné, une masse appelée But en Suédois. Cette méthode est caractérisée, en ce qu'on ne soulève la masse que pour avaler la loupe. On retire d'abord les charbons, on arrête

les machines soufflantes, on arrose le métal pour le rafraîchir, on le soulève et on le renverse sur du charbon frais pour le remettre en fusion et le faire bouillonner. Le produit est ordinairement de bonne qualité et le déchet est assez faible; mais il ne faut traiter ainsi qu'une fonte très-pure. Si l'ouvrier commettait quelque négligence pendant la fusion, s'il attendait la coagulation et l'affinage de la fonte, du temps et du hasard, plutôt que de son travail, il n'obtiendrait que de mauvais fer et consommerait une grande quantité de matières premières. Ce procédé pourrait être amélioré par une diminution de la profondeur du feu et par un plongement donné à la tuyère, sur-tout si la fonte n'était pas exempte de défauts.

En Suède, on affine par cette méthode une fonte blanche excellente. La quantité de fer cru mise en fusion pour chaque loupe est de 100 à 150 kilog. Dans quelques usines allemandes les pièces ne pèsent que 50 kilog., comme dans les forges de Rasselstein, près Neuwied, sur le bord du Rhin; mais on y consomme beaucoup de charbon, on perd du temps, le déchet est très fort, il s'élève à 30 pour cent, quoi-

que la fonte soit d'une très bonne qualité.

964. Rinmann cite encore une autre espèce d'affinage où la masse fondue se divise en petits fragmens qu'il faut réunir ensuite; mais c'est le cas ordinaire de l'affinage allemand, lorsque le métal reste très-

carboné après la première fusion.

965. L'affinage successif opéré par lopins (Sulusch-miede) est une méthode allemande défectueuse. L'affineur, en travaillant dans le feu, prend les morceaux de fer qui paraissent les plus affinés et qu'il distingue à leur couleur blanche éclatante, les fait sortir du

foyer successivement et les porte sous le marteau pour les étirer. Rinman observe, avec raison, que ce fer est toujours aciéreux. C'est d'ailleurs une preuve de négligence ou de mal-adresse de la part des ouvriers, que d'affiner le fer trop inégalement, attendu qu'ils doivent réunir tous leurs soins pour obtenir une loupe

homogène.

966. La méthode demi-wallonne usitée en Suède seulement, différerait, selon Rinman, de la méthode allemande ordinaire en ce qu'on étire les lopins dans des feux de chausserie particuliers, qu'on ne rafraî-chit pas le fer demi-assiné et qu'on le travaille toujours sans arrêter les machines sousslantes; mais il en est de même dans l'assinage allemand, on ne doit pas arrêter le vent, à moins que la fonte ne donne beaucoup de scories dont on ne peut se débarrasser autrement. Il est évident d'ailleurs qu'on obtient une plus grande quantité de fer, si l'on est dispensé du forgeage.

La profondeur du feu serait de 26 centim. d'après Rinman, qui prétend que la tuyère est plus plongeante quand on affine la fonte grise, qu'elle ne l'est pour le traitement de la fonte blanche. La distance de la haire à la tuyère serait de 31 centim., ce qui

paraîtrait fort blâmable.

Les affineurs qui travaillent à la demi-wallonne, n'emploient qu'une fonte pure et truitée, qu'on pourrait traiter avec plus d'avantage par la méthode allemande à deux fusions, en y apportant les corrections voulues. D'après la méthode demi-wallonne, on soulève la masse une fois de plus que si l'on travaillait d'après la méthode wallonne; mais l'affineur à la wallonne peut se trouver aussi dans la nécessité de soulever la masse avant de l'avaler. Ces deux procédés se ressem-

bleraient donc parfaitement, si dans les feux à la demiwallonne on n'affinait pas de grosses loupes dont chacune donne plusieurs lopins.

967. L'affinage par attachement est présenté par Rinman, comme une méthode particulière; mais il n'est ni plus ni moins que l'affinage allemand, pendant lequel on prend du fer par attachement. Il est certain que ce fer surpasse en bonté celui de la pièce, qui devient quelquefois plus mauvais, parce que l'affineur occupé d'un travail secondaire, ne donne pas autant de soin au métal qui tombe dans le creuset et qui peut ou brûler ou devenir aciéreux. L'ouvrier cherche à éviter l'un et l'autre effet, en empêchant que le fer ne soit ni trop en contact avec le charbon ni trop exposé à l'influence du vent; mais, lorsqu'il travaille par attachement, son attention se trouve partagée, d'autant plus qu'il s'efforce d'obtenir de cette façon beaucoup de lopins, et voilà comment la loupe devient quelquefois moins bonne.

#### DE LA MÉTHODE WALLONNE.

968. On traite par la méthode wallonne, de la fonte blanche d'une bonne qualité; on tâche de la décarburer le plus possible pendant la fusion et d'avaler la loupe aussitôt. Cette méthode diffère de l'affinage allemand principalement par le volume de la pièce, dont le poids ne s'élève que de 20 à 30 kil. Après avoir été cinglés, ces lopins sont étirés dans des feux de chaufferie particuliers; ce qui rend le travail de l'affinage très-rapide. Chaque foyer est desservi par quatre ouvriers, deux maîtres et deux aides, qui se relèvent toutes les trois heures. La fusion du

fer cru est abandonnée aux soins de l'aide; le maître est chargé d'avaler la loupe et de la cingler. On en fait six dans trois heures. Les soufflets vont lentement pendant la fusion, mais on accélère leur mouvement lorsqu'on travaille la masse, pour en achever la décarburation. Plus les gueuses paraissent blanches, plus on les rapproche de la tuyère; au lieu d'être placées sur le contrevent, elles le sont sur la haire.

Les creusets recoivent des dimensions assez variables. C'est en obéissant à une aveugle routine, qu'on dispose les plaques dans des directions obliques, de manière que la varme et la haire forment un angle obtus, tandis que l'angle compris entre celle-ci et le contrevent est aigu. La longueur de la varme surpasse d'ailleurs celle du contrevent de 26 millim. Le creuset a communément 81 à 83 centim. de longueur et 78 de largeur; la distance de la tuyère à la rustine est de 27 centim.; la profondeur du feu de 18 à 19,5. La tuyère a une lèvre postérieure, c'està-dire que la partie tournée vers la haire dépasse le reste du bord. Comme la capacité du creuset est beaucoup trop grande, on la diminue avec du fraisil; mais il en résulte néanmoins une trop grande consommation de charbon et la chaleur n'est pas assez concentrée, ce qui prolonge l'affinage. Le faible poids des lopins et la manière d'exécuter le travail, produisent des résultats assez avantageux sous le rapport de la qualité du fer. Quant à l'économie des matières premières, ce procédé n'offre point d'avantage.

Le feu de chaufferie alimenté avec du charbon de bois, a deux plaques seulement, le fond et la varme. Il est desservi par quatre ouvriers qui se relèvent

toutes les six heures.

969. Un foyer à la wallonne, y compris son feu de chausserie, peut sournir par semaine 5150 à 5620 kilog. de ser en barres. On en obtiendrait autant avec deux seux montés à l'allemande, sur-tout si la sonte était bonne; condition sans laquelle on ne peut d'ailleurs travailler à la wallonne. Dans les usines de la Lahn, on a deux seux d'affinerie pour un seul marteau et produisent par semaine 7495 kilog. de ser en barres. Cette disposition est présérable à celle qu'on suit dans l'Eissel, où chaque soyer d'affinerie a son seu de chausserie. Dans cette contrée on voit ordinairement le haut sourneau, les deux seux et leur marteau, placés l'un derrière l'autre dans un bâtiment étroit et d'une grande longueur.

Quelquefois on se dispense d'avaler la loupe lorsque la fonte est très-blanche; la masse acquiert alors son degré d'affinage pendant la fusion, mais il faut que le vent soit horizontal.

Dans les usines wallonnes situées sur les bords de la Lahn, on consomme pour un mille de fer (poids de Berlin) 15 à 16 mesures de charbons durs contenant chacune 10 1/3 pieds cubes du Rhin, ce qui serait 1,023 à 1<sup>met. cub.</sup>,090 par 100 kilog. Le déchet est de 28 pour cent, quoique la fonte produite par les plus beaux oxides rouges, soit d'une excellente qualité. Dans l'Eiffel, il est bien plus grand encore: lorsqu'on traite de la gueuse grise, il s'élève, par l'ignorance des ouvriers, jusqu'à 33 pour cent.

# DE L'AFFINAGE DE SCHMALKALDEN ou Loeschfeuerschmiede.

970. On traite par la méthode de Schmalkalden une fonte plus ou moins blanche, en jetant dans le creuset une certaine quantité de fer ductile, beaucoup de battitures, de sorne ou de laitier riche, pour décarburer le métal et en opérer l'affinage sans soulever la loupe. Les lopins se chauffent dans le même feu, mais ce n'est point pendant la fusion de la fonte : on s'occupe d'abord à forger la pièce précédente, ensuite on fait seulement fondre le fer ductile et après celui-ci le fer cru. Ce genre d'affinage qui est trèsrare ne se pratique plus que dans la principauté de Schmalkalden.

Le creuset dépourvu de plaques ne consiste qu'en un trou de 23 à 26 centimètres de profondeur, garni de tout côté de fraisil. La couche de brasque formant la sole, est épaisse de 10 à 13 centimètres, et dure 2 à 3 mois avant d'être renouvelée. La tuyère avance de 15,7 centimètres dans le foyer et plonge de 4 à 5 degrés. La longueur et la largeur du feu sont indéterminées; sa forme est oblongue et ses angles sont arrondis.

On commence l'opération par remplir de charbon le creuset, après en avoir réparé le pourtour, sur-tout du côté du travail et du contrevent. Comme, en chauffant les lopins, on fait usage d'une grande quantité de battitures, il se forme un bain de laitier riche, qui, conjointement avec le fer ductile fondu plus tard, accélère l'affinage. La fonte est sous forme de blettes; elle deviendrait par conséquent si liquide qu'elle perce-

rait la couche de brasque, si la coagulation n'était pas favorisée par un moyen quelconque.

Quand on emploie de la ferraille, on en divise le poids nécessaire pour former une loupe, en deux ou trois parties, qu'on jette dans le feu successivement. Lorsque cette ferraille est parvenue à la chaleur blanche, on la comprime avec une pelle et on la couvre de charbon pour la mettre en fusion. Quand on fait usage du fer de stuckofen, on le retient dans des tenailles pour le liquésier immédiatement devant la tuyère. Ces tenailles avec les lopins, ainsi que les trousses de fonte, placées ensemble sur la haire, s'échaussent déjà pendant le forgeage.

Lorsque la fusion du fer ductile est terminée, on apporte successivement plusieurs trousses de blettes devant la tuyère. La quantité de fer qu'on liquéfie pour une loupe, se détermine d'après la nature et la quantité des matières qui sont dans le creuset. Du reste l'ouvrier est à même de hâter la conversion du fer cru en fer ductile par des additions de laitier riche; il peut aussi favoriser ou retarder la coagulation en éloignant ou en approchant les trousses de la tuyère. L'aspect de la flamme et des matières attachées au ringard qu'il plonge dans le bain, le guide dans ces opérations. L'affinage est d'autant plus retardé, ou selon l'expression des ouvriers, il y a d'autant plus de chaleur dans le feu, que ces matières sont plus rouges : plus elles sont blanches ou plus elles adhèrent au ringard, plus l'affinage est avancé. C'est en général par les additions de laitier que l'affineur règle l'allure de son feu. La sorne se fige souvent en grande quantité autour de la tuyère: il faut la détacher et la ramener dans le foyer. On fait rarement écouler les scories; leur présence dans le feu est indispensable.

Les affineurs préfèrent la fonte très-blanche, parce que, payés seulement d'après le poids des produits, ils ne sont pas responsables du déchet, qui s'accroît à mesure que la fonte est plus crue, puisqu'il s'oxide alors plus de fer et qu'on y ajoute moins de battitures. Il est évident qu'on doit toujours employer le moins possible de ferraille ou de lopins; on fond ordinairement 12 à 18 kilog, de fer ductile et 75 à 100 kilog, de

fonte en plaques pour une loupe.

Après que la dernière trousse est liquéfiée, on continue, pendant quelques minutes, de laisser agir les machines soufflantes avec la même vîtesse, pour affiner la fonte qui vient seulement de tomber dans le creuset. Les scories qui commencent alors à s'élever en bouillonnant, sont chassées par le vent sous forme d'étoiles. On ralentit ensuite l'action des sousslets, on enlève les charbons, et si la loupe est suffisamment durcie, on s'apprête à la faire sortir du feu. Si au contraire elle était un peu molle, il faudrait la recouvrir de charbons incandescens, y jeter même quelques charbons frais et faire agir les soufflets lentement. Une loupe donnant beaucoup de scories exprimées sous le marteau, annonce un fer doux, attendu que les oxides qui pénètrent la masse en absorbent le carbone. Après avoir reporté les lopins dans le feu, on recommence le travail. Si le creuset contient beaucoup de laitier, on emploie moins de battitures pendant le chauffage.

Le déchet de la fonte et du fer ductile est de 25 pour cent; la consommation de charbon est estimée, d'après M. Quanz, à 3,3 mètres cubes par 100 kilog., parce que l'étirage des barres, qui dure une heure et demie à deux heures, exige presqu'autant de combustible que l'affinage. On obtient dans une semaine

2500 à 3000 kil. de fer forgé. Cette manière de travailler est donc très dispendieuse, il vaudrait mieux employer un procédé analogue à la méthode allemande et appropriée à la nature du fer cru; on ne perdrait rien sous le rapport de la qualité des produits et l'on augmenterait les bénéfices.

### DE L'AFFINAGE DE STYRIE A UNE SEULE FUSION.

971. On affine ordinairement par la méthode styrienne une excellente fonte blanche, que l'on fait fondre trèsdoucement et passer à l'état de fer ductile, au moyen de la sorne et des battitures, sans qu'on ait besoin de soulever le gâteau. Cette méthode a reçu quelquefois le nom de styrio-wallonne; elle ne diffère effectivement de la méthode wallonne que par la grosseur des loupes. Le creuset est construit avec des plaques de fonte; sa longueur est de 78 centim., sa largeur de 62 et sa profondeur de 52; mais on le garnit de fraisil de manière qu'il ne reste qu'un creux de 31 à 37 centim. de diamètre et de 21 à 23 de profondeur. La tuyère a une pente des plus fortes : elle plonge de 25 à 30 degrés. Toutefois cette règle n'est pas générale; il existe des ouvriers qui ne donnent que 5 degrés de plongement à la tuyère.

Le fer cru est en forme de blettes ou de plaques; on en fait des trousses de 75 à 100 kilog., qui, retenues dans des tenailles, sont disposées de manière que la partie qui doit entrer en fusion se trouve à 13 cent. au-dessus et à 10 centim. en avant de la tuyère. Pendant la fusion de la fonte, on chauffe et l'on forge le fer de la pièce précédente. On jette une assez grande quantité de battitures sur les lopins, d'autant plus

qu'elles doivent déterminer la coagulation de la masse fondue. C'est aussi pour favoriser la décarburation du métal, que la fusion est lente et que les blettes se trouvent placées à une si grande hauteur au dessus de la tuyère; mais ce sont principalement les additions de scories douces qui, dans ce travail, comme dans la méthode précédente, opérent l'affinage. Lorsqu'un morceau de fonte se détache de la trousse, l'ouvrier doit le ramener au vent, ou le mettre en contact avec les battitures. Aussitôt que la liquéfaction de la fonte est terminée, la loupe doit l'être. Si elle paraissait encore trop molle, on l'arroserait avec de l'eau, pour la faire sortir ensuite et la porter sous le marteau. A mesure qu'on en détache les lopins, on les place dans le feu préparé déjà pour une fusion subsé-

En chauffant les lopins dans les laitiers riches, on achève d'en chasser le carbone qu'ils contenaient encore; il faut donc apporter beaucoup de soin à cette opération. On les étire d'abord en gros bidons, qui sont convertis ensuite en petit fer, sous des marteaux

plus légers.

Le édéchet d'après M. Schindler n'est que de 8 pour cent; le maître forgeron est obligé de fournir 304 quintaux de fer en barres pour 336 quintaux de fonte qu'on lui délivre; et souvent il fait encore des bénéfices considérables; mais il emploie ordinairement près de 2mèt, cub., de charbon de bois par 100 kilog. de fonte, parce qu'il est forcé de ralentir la fusion à un point extrême.

Il est évident que ce procédé exige une fonte trèspure. Au reste il est peu recommandable, puisqu'il entraîne une si grande consommation de charbon.

### DE L'AFFINAGE DE SIEGEN.

972. La méthode de Siegen diffère de celle que nous venons de rapporter, par la forme de la fonte et l'extrême grosseur des loupes, dont le poids s'élève quelquefois à 200 kilogrammes : on n'affine que des gueuses qu'on place sur le contrevent. La fusion se fait audessus de la tuyère, et l'affinage de la fonte ou la combustion de son carbone, est opérée en grande partie par les additions de battitures. Du reste la fonte est tellement bien disposée à se convertir en fer ductile. qu'on obtient toutes les trois heures une loupe de la pesanteur précitée; il faut pour cette raison, que la machine soufflante, composée seulement de deux soufflets en cuir, soit activée autant qu'il est possible. Pour accélérer la fusion et augmenter la masse liquéfiée, on jette quelquesois des morceaux de fonte dans le foyer. M. Eversmann prétend qu'on est obligé d'ajouter de la brocaille, lorsque le métal est trop disposé à louper et que, pour le cas contraire, on emploie des laitiers riches ou des rognures de fer. Les renseignemens que j'ai pris à ce sujet, n'ont pas confirmé cette assertion.

Le creuset a 63 centim. de longueur, la haire et la varme ont une inclinaison de 8 cent. dans le foyer, et l'angle qu'elles forment entre elles est aigu. Le fond reçoit une pente de 6 millim., 5 vers le sommet de l'angle formé par le contrevent et le laiterol. L'abondance du fraisil dont on garnit le foyer de toutes parts, rend la plaque du contrevent inutile. La partie antérieure de l'aire est extrêmement large; le trou du chio se trouve donc à une grande distance de l'ou-

vrier, ce qui rend le travail assez pénible. La tuyère a 33 millim. de largeur et 20 de hauteur; pourvue d'un crampon en fer, qui sert à la fixer invariablement, elle est placée de manière à former un angle droit avec la plaque de tuyère qui penche dans le feu. On tient la gueuse un peu au-dessus du courant d'air, qui vient aboutir au milieu de la plaque de fond. Les buses, qui ont 20 millim. de diamètre sont placées à 8 centim. en arrière de la bouche de la tuyère: celle-ci n'avance dans le feu que de 2,5 à 4 centim.

Le forgeage du fer dure presqu'aussi long-temps que la liquéfaction de la fonte, quoiqu'on ne l'étire qu'en bidons carrés de 7,8 centim. d'épaisseur, parce qu'il ne chauffe pas assez vîte et qu'on est forcé d'attendre et de faire des pauses très-longues. Il suffit pour cette raison, d'avoir pour deux feux un seul marteau; celui dont on fait usage pèse ordinairement 350 kilogrammes; sa panne n'a que 5 centim. de largeur sur 37 de longueur. La table de l'enclume est arrondie.

Les ouvriers préfèrent la gueuse truitée aux autres; la fonte blanche donne un fer trop dur, à ce qu'ils prétendent, et la grise prolonge trop le travail. Quelquefois on fait chauffer, près du contrevent, des plaques minces dont la fonte est devenue blanche, soit par l'arrosage, soit par une forte addition de minérai spathique. Ces plaques rougies d'abord sont fondues ensuite avec une grande rapidité devant la tuyère. Au bout de trois heures la loupe est achevée. On la porte sur l'enclume, on la cingle et on la coupe en deux sans hacheron, par l'action seule du marteau. Une des parties se place devant la tuyère, un peu audessus du jet d'air; l'autre, plus rapprochée du con-

trevent, succède à la première, lorsque celle-ci a pris le degré de chaleur voulu pour le forgeage. Chacun des deux morceaux donne deux barres; on les étire d'abord par moitié ou en maquettes, on refroidit dans l'eau la partie forgée, pour chauffer l'autre extrémité, qu'on place derrière la pièce qui est dans le feu. On continue de cette façon, jusqu'à ce que les barres soient entièrement étirées.

Pendant le forgeage on emploie les laitiers riches ou les battitures avec profusion : on a pour but nonseulement de garantir les pièces et les maquettes de l'oxidation, mais aussi de fournir à la fonte un bain de laitier qui puisse absorber le carbone. D'un autre côté on fait souvent écouler, pendant la fusion, des scories qui semblent assez douces, et cette opération se répète à plusieurs reprises. La partie antérieure de l'aire est couverte de fraisil. L'ouvrier a quelque peine pour faire écouler les scories, pour soigner le feu et pour en approcher la gueuse; mais ne travaillant point dans le creuset, il est peu exposé à la chaleur; il ne fait que détacher et pousser dans le milieu du foyer, le métal qui, déplacé par le vent, se fige contre les bords des plaques, attendu que le courant d'air se fait jour au milieu de la masse et la soulève continuellement.

Après avoir liquéfié une quantité de fonte convenable, l'affineur recule la gueuse, réunit à la masse et fait fondre les parties de fer éparses. Il en est qu'il retire du feu, pour les employer à la première opération et pour accélérer l'affinage. Le creuset se trouve ordinairement rempli de fer jusqu'au-dessus de la tuyère. Les scories cessent alors de pouvoir s'écouler et finissent par se durcir à tel point entre

la loupe et le laiterol, que pour les enlever du foyer, on est obligé de les détacher à coups de masse et de ringard.

La prompte épuration de la fonte ou son rapide passage à l'état de fer ductile, n'est dû ni à la construction du feu ni au travail; on ne peut l'attribuer qu'aux additions de battitures, aux fréquens écoulemens des scories et à la nature même du fer cru. Le foyer d'affinerie est desservi par 4 hommes dont 2 maîtres et 2 aides. Bien que leur tournée soit de 24 heures, ils peuvent se reposer toutes les trois heures ou après avoir achevé une loupe : la présence des quatre ouvriers est nécessaire pour la faire sortir du feu et la cingler. On obtient par semaine 90 à 100 quintaux métriques de fer, mais on ne le forge qu'en barres carrées de gros échantillons.

D'après Eversmann, 1610 kilog. de fonte donneraient 1350 kilog. de fer forgé obtenu en 24 heures; le déchet serait de 12 à 13 pour cent. La consommation de charbon ne s'éleverait qu'à 0,593 mètres cubes par 100 kilog. de fer en barres.

Selon les renseignemens que j'ai pris moi-même, le déchet est ordinairement de 25 pour cent. La consommation de charbon ne s'élève pas au-dessus de 0,593 mètres cubes par 100 kilog. de fer; souvent même elle n'est que de 0,33 à 0,39. Du reste ce charbon provenant de hois durs est d'une excellente qualité.

### DE LA MÉTHODE OSEMUNDE.

973. La méthode osemunde a beaucoup de ressemblance avec la wallonne : par l'une et l'autre on traite une fonte blanche qui, sous forme de gueuse, est

placée sur la haire et dont on liquéfie la quantité jugée nécessaire pour former une petite loupe. Le métal reçoit son degré d'affinage par une seule fusion; mais les lopins obtenus ne se chauffent pas dans des feux de chaufferie particuliers. Pour les retirer du creuset, on y plonge une barre de fer garnie à une de ses extrémités d'un manche en bois : on présente les petits fragmens devant la tuyère; ils finissent par adhérer à cette barre, et lorsqu'on en a ramassé une masse de 10 kilog., on la porte sous le marteau. C'est donc un véritable affinage par attachement; mais il ne peut s'exécuter qu'avec une excellente fonte blanche. Il fatigue les ouvriers, parce que le travail se continue sans interruption.

L'affineur à l'osemunde ne peut se dispenser d'employer des battitures; il ne peut même commencer le travail avant que le creuset ne soit rempli de laitiers riches; c'est pour cette raison qu'il les fait rarement écouler.

Le creuset a 31 centimètres de largeur et 70 de longueur; mais, comme sa partie antérieure est remplie de fraisil, on donne au fond seulement 41 à 44 centimètres de longueur. La profondeur du foyer, égale à la distance de la rustine à la tuyère, est de 18 centimètres. Celle-ci avance de 5 centimètres dans le feu; son plongement est très-considérable. Le vent reçoit une force extrême. Le fer cru élevé de 13 à 15 centimètres au-dessus de la tuyère, doit déjà être liquide en traversant le courant d'air. La gueuse n'est éloignée de la tuyère que de 16 centimètres. Les gouttes tombantes perdent leur carbone et s'affinent, soit par l'action du vent, soit par celle des scories qu'elles rencontrent dans le creuset; elles s'agglutinent assez

promptement et forment de petits morceaux de fer séparés, que l'ouvrier présente devant la tuyère: lorsqu'il juge que leur degré d'affinage est assez avancé, il tâche de les souder à la barre de fer qu'il introduit alors dans le feu; pour cet effet, il les retourne sans cesse dans le courant d'air. Après avoir obtenu de cette manière une petite masse de 10 kilog., il la cingle, la coupe et replace la barre dans le feu pour former un deuxième lopin, achevé ordinairement dans un quart d'heure. Le métal qui, par ce procédé, devient très-pur, gagne en qualité lorsque le bain de scories est très - liquide, que la chaleur s'élève à un haut degré et que les morceaux de métal sont travaillés à force dans le laitier et dans le courant d'air.

Le fer obtenu par la méthode dite osemunde marchoise, jouit d'une réputation toute particulière, étant à la fois très-doux et très-tenace. Bien qu'il doive sa ténacité en grande partie à la fonte, le mode de travail suivi l'augmente encore. Nous ne croyons pas toutefois qu'il surpasse en bonté les produits de la méthode wallonne; mais nous sommes éloignés de vouloir recommander celle-ci: exigeant des foyers de chaufferie particuliers, elle est moins avantageuse que la méthode osemunde.

D'après M. Eversmann, le déchet de la fonte est de 25 pour cent; et la consommation de charbon est de 1<sup>mèt, cub</sup>, 5376 par 100 kilog. de fer ductile. Cette consommation mise à côté de celle que nous présente la méthode de Siegen, paraît très-grande.

L'étirage s'effectue sous des marteaux à bascule; les barres destinées pour les trefileries reçoivent 3<sup>m</sup>,43 à 3<sup>mèt</sup>,76 de longueur; elles ne seraient pas recevables, si elles avaient moins de 2<sup>m</sup>,13: on se dispense de

les parer. Le fer osemunde, qui ne doit pas être étiré en fils est versé dans le commerce sous forme de bidons: ces grosses barres ont 78 à 94 centim. de longueur et pèsent une dizaine de kilog.

974. Rinmann, dans son histoire du fer, cite une méthode d'affinage appelée osemunde-suédoise, qui, dans le fait, ne diffère pas de la méthode wallonne. Le fer cru employé est en grenaille; on le retire du laitier des hauts fourneaux (fonte de bocard). Le métal doit s'épurer complètement pendant la fusion. On divise la loupe en plusieurs lopins qu'on transporte dans des feux de chaufferie pour en faire de la casserie et autres objets semblables. Le déchet est, d'après Rinmann, de 37 pour cent. Le creuset n'a que deux plaques, un fond et une varme; les trois autres faces sont construites avec de la brasque. Le soin de l'ouvrier consiste particulièrement à faire fondre les grains avant qu'ils ne traversent les charbons; ils achèvent de s'affiner dans le bain de scories; on favorise la coagulation, en travaillant la matière. Le fer de bocard est remplacé quelquefois par des saumons.

#### DU MAZÉAGE.

975. Le mazéage n'est autre chose qu'un affinage styrien à une seule fusion, par lequel on traite des blettes que l'on grille préalablement, pour raison d'économie, afin de les priver d'une partie de leur carbone. Ce genre d'affinage ne pourrait donc être cité comme une méthode particulière, si l'affineur n'était pas souvent obligé de fondre les gueuses ou les saumons pour les convertir en plaques minces; la fonte traitée de la sorte est grillée ensuite de la même manière que

les blettes obtenues immédiatement du haut fourneau.

Les foyers de mazerie dans lesquels s'exécute la fusion préalable, garnis intérieurement de fraisil, ne diffèrent pas des feux d'affinerie ordinaires. Les saumons couchés sur leur plat sont rapprochés très-près de la tuyère, qui est masquée au commencement par une plaque de fer : ils doivent être rouges avant que le courant d'air vienne les frapper, afin qu'ils ne puissent s'affiner pendant la fusion. En les faisant avancer à mesure qu'ils fondent, on les tient toujours couverts de charbon. Lorsque le creuset est rempli de fer, on retire et l'on éteint le combustible, on enlève les scories avec la pelle, on arrose la surface du métal et l'on en détache des blettes par la méthode ordinaire. Le travail se continue jusqu'à ce que toute la masse soit changée en plaques minces. On apporte ensuite du charbon frais, on en remplit le feu, on approche de nouveaux saumons et l'on recommence la même opération.

La fonte qui est blanche ou celle qui a subi un premier degré d'affinage, ne peut se convertir en blettes; il faut donc avoir soin de ne pas changer la nature du fer cru pendant la fusion, et l'on n'y parvient qu'en employant un foyer très-étroit, un vent rapide et de bon charbon, dont la fonte doit toujours être couverte.

On grille les blettes sur l'aire du foyer de mazerie qui reçoit, pour cette raison, une longueur de 3<sup>m</sup>,75 à peu près, afin qu'on puisse y disposer à la fois une assez grande quantité de plaques. Pour procéder au grillage, on remplit d'abord le creuset de fraisil, on le couvre ensuite avec une plaque pour ne former qu'une seule surface plane de toute la partie supérieure du massif.

Si les blettes étaient trop épaisses, la ffonte ne pourrait pas être assez blanche. Trop minces, elles entreraient si facilement en fusion que, dans le feu d'affinerie, elles n'auraient pas le temps de perdre leur carbone. L'épaisseur la plus convenable est de 13 à 19 millim.

On emploie également des fourneaux de grillage particuliers; ils ressemblent assez aux fours de liquation. avec la différence cependant qu'ils ne sont fermés que de trois côtés. La sole se compose de deux surfaces inclinées qui, se coupant dans leur longueur, forment une rigole pour la circulation du vent. Lorsque l'on grille les plaques sur l'aire d'un feu de mazerie, on fait avec du laitier ou des morceaux de fonte, un canal de 6 à 8 centimètres de largeur, que l'on couvre de manière à laisser de petits interstices pour le passage du vent. Après avoir mis sur cette aire une couche de charbonaille d'un pied d'épaisseur, on y place les blettes de champ, on les serre l'une contre l'autre et on les couvre de menu charbon : la première s'appuie contre le mur de la tuyère. On ferme le devant de cette espèce de foyer, avec une planche qu'on enduit de brasque, pour la préserver de l'ignition. On jette par le haut et en différens endroits quelques pelletées de charbons incandescens, et l'on fait agir les soufflets. Le vent pénétrant à travers les blettes, arrive aux charbons, opère un embrasement général qui s'étend au lit inférieur et qui force bientôt de renouveler à plusieurs reprises la couche de combustible dont les plaques sont couvertes \*.

<sup>\*</sup> Le grillage de la fonte blanche au contact de l'air produit deux effets bien distincts: il occasionne la combustion d'une partie de carbone contenue dans la fonte, et il fait dégager de sa combinaison avec la masse du métal, une autre partie de carbone qui,

Le fer cru reçoit un degré de température tel, que les blettes finissent par se coller l'une à l'autre; on est obligé pour cette raison de les faire sortir du four lorsqu'elles sont encore rouges, afin de pouvoir les séparer. On grille à la fois de 25 à 60 quintaux métriques de fonte. La durée de cette opération varie entre 15 et 36 heures. La consommation de charbon s'estime à omèt. cub., 1188 par 100 kilog. de fonte; le déchet est de 3 pour cent. La fonte blanche acquiert par ce grillage une couleur grise, un certain degré de ténacité, une texture grenue et hamiforme.

976. Dans les contrées où la houille est à bas prix, on devrait s'en servir pour griller les blettes dans des fours à réverbère. Comme le contact de l'air est essentiel à cette opération, on ferait le rampant et la cheminée très-large, en construisant néanmoins le four de manière que les blettes fussent soumises à une haute température approchant du point de fusion.

977. La fonte grillée a déjà perdu une certaine quantité de carbone et s'affine alors plus promptement; mais il faudrait savoir si le grillage produit une économie de combustible et de fer cru; les expériences faites à ce sujet ne sont pas assez concluantes. Du reste, il est hors de doute que l'affinage de la fonte grillée devient plus avantageux, lorsque le fer cru est converti en blettes immédiatement en sortant du haut fourneau, et qu'on n'est pas obligé de le refondre pour le mettre sous cette forme. Le travail dans le feu d'affinerie est le même que pour l'affinage styrien exécuté

mise à nu, se combine ensuite avec une petite quantité de fer et forme un polycarbure. C'est à ce dernier composé que la fonte grillée doit sa couleur grise. Voyez le mémoire annexé au premier volume, 5. 11, 13, 19, 26, 31, etc. Le T.

avec des blettes non grillées. Les plaques sont assemblées aussi en trousses qu'on met en fusion, sans y ajouter cependant autant de battitures que dans l'autre procédé \*.

## DE L'AFFINAGE DIT BERGAMASQUE USITÉ EN CARINTHIE.

978. La fonte traitée par le mode d'affinage dit Bergamasque, est sous forme de saumons, de plaques ou même de grenailles. On la fond de manière que la masse ait dans le creuset une liquidité moyenne; on y mêle ensuite des battitures ou de la sorne, afin de la durcir et de la partager en plusieurs morceaux \*\* qu'on enlève du feu pour les affiner plus tard par une seule fusion. Il est évident que le grillage est remplacé dans cette opération par les additions de laitiers riches.

Le creuset composé de cinq plaques, a 62 centim. de longueur et 26 à 28 de profondeur; la tuyère éloignée de la rustine de 21 à 23 centim., plonge de 10 degrés. Ces dimensions sont du reste assez arbitraires, parce que la surface intérieure est garnie d'une couche de fraisil, qui, sur le fond, a 5 cent. d'épaisseur. Après

<sup>\*</sup> Il faut espérer que le procédé de blanchir la fonte, de la convertir en blettes au moment où elle sort du fourneau, se répandra davantage dans les établissemens de moyenne grandeur où l'on obtient de la fonte grise, parce qu'il est extrêmement simple, qu'il n'entraîne aucune dépense et qu'il produit une grande économie de combustible dans les foyers d'affinerie: on parviendra peut-être un jour, dit M. Karsten dans son voyage métallurgique en Styrie, à cémenter les blettes dans des substances oxidées, et à les décarburer bien mieux qu'on ne le fait à présent par le simple grillage. Le T.

<sup>\*\*</sup> Ces morceaux sont appelés mazelles.

avoir nettoyé le feu au commencement de l'opération, en n'y laissant qu'une petite quantité de laitier riche, on le remplit de combustible. On rapproche le saumon jusqu'à 13 centim. de la tuyère, on le couvre de charbons et l'on fait agir les soufflets, on chauffe et l'on étire pendant la fusion, le fer obtenu précédemment. Si les scories pauvres s'accumulent en trop grande quantité dans le feu, on est obligé de les faire écouler. Lorsque la liquéfaction du fer cru est terminée, on enlève avec une pelle les charbons et les scories crues, et l'on jette une certaine quantité de laitier riche dans le foyer; on brasse le mélange avec un morceau de bois, jusqu'à ce qu'il soit devenu solide. Les poids des morceaux varient depuis 1 décigramme jusqu'à 12 kilog. L'ouvrier les retire du feu ainsi que le fraisil et le reste du laitier, remplit le creuset de charbon frais et partage toute la masse du fer en deux parties qu'il traite séparément, en commençant par les gros morceaux; il en place les plus volumineux du côté de la rustine, rapproche les autres du contrevent, les couvre de charbon et fait agir les soufflets avec lenteur.

L'affineur doit avoir soin que ces morceaux de fonte demi-affinée se convertissent en fer ductile par une simple fusion: guidé par l'aspect de la matière qui s'attache au ringard, il les empêche de fondre trop rapidement. A mesure qu'ils se liquéfient, il les remplace par les autres qui sont disposés sur l'aire, et les couvre chaque fois de nouveau charbon.

Dans certaines contrées on ne forme de toute la masse qu'une seule loupe qui, après avoir été cinglée, est coupée en plusieurs lopins qu'on étire à la fusion suivante. Ailleurs on prend tout le fer par at-

tachement: lorsque l'ouvrier s'aperçoit que le premier morceau se liquésie en bouillonnant, il place une barre de fer garnie d'un manche en bois, à 5 centim. au-dessous du plat de la tuyère, lui fait toucher la rustine, la tourne d'abord et se borne ensuite à la remuer légèrement. Lorsque le lopin qu'il veut former est devenu assez gros, il ordonne à son aide de soutenir la masse des matières qui pèse sur ce lopin, le retire du feu et le porte sous le marteau pour l'ébaucher: on l'étire ensuite à la fusion suivante. Ce travail continue jusqu'à ce que tout le fer soit ramassé de la sorte. L'adresse de l'ouvrier consiste à s'emparer avec sa barre de tout le métal qui s'affaisse, sans en laisser tomber sur le fond du creuset. Le déchet devient plus grand, si l'on affine par attachement, qu'en formant une loupe; quelquefois il s'élève jusqu'à 33 1/3 pour cent; mais le fer n'en est que meilleur. La consommation de charbon est aussi trèsgrande; elle surpasse quelquefois 2mèt. cub., 375 par 100 kilog. de fer ductile. Lorsqu'au lieu de procéder par attachement on forme des loupes, le déchet ne monte qu'à o pour cent \*.

<sup>\*</sup> La méthode bergamasque ordinaire est plus compliquée que celle qu'on vient de détailler. On emploie des laitiers riches pendant la fusion, et l'on projette la fonte liquide sur des laitiers semblables pour obtenir le premier produit intermédiaire appelé mazelle. La quantité de fonte employée pour une seule opération est ordinairement de 8 quintaux. On partage les mazelles en six parties égales que l'on fond séparément pour en former des mazeaux, en y ajoutant des battitures; on soumet ensuite ces mazeaux séparément à une troisième et dernière fusion pour en faire une loupe. C'est le procédé d'affinage le plus désavantageux sous le rapport de la consommation de charbon. Le T.

DE L'AFFINAGE DE BOHÊME ET DE MORAVIE.

### Brechsmiede.

979. Cette méthode diffère de la précédente, en ce qu'on ne traite pas la fonte avec du laitier riche pour la solidifier; mais on lui enlève pendant la première fusion et par l'action seule du courant d'air, assez de carbone pour qu'elle puisse devenir solide d'ellemême et se partager, étant soulevée, en un grand nombre de morceaux. Il est vrai qu'on laisse pour cet effet une certaine quantité de laitier riche dans le foyer.

Les procédés suivis pour ce genre d'affinage varient du reste suivant les pays où ils sont usités.

En Bohême et en Moravie, la fonte est affinée à demi pendant la première fusion, de manière qu'en la soulevant, elle se partage en plusieurs morceaux qu'on dispose sur le massif de la forge du côté du contrevent. On remplit le feu de charbons, on y remet ces fragmens, pour les fondre un à un devant la tuyère, et l'on retire ensuite le fer par attachement. On peut liquéfier de cette manière une grande quantité de fonte à la fois, parce que les morceaux demiaffinés sont traités successivement. On ne fait que cingler les lopins, mais pendant la fusion on étire en barres ceux qui ont été obtenus précédemment. Cette méthode produit un très-bon fer, le déchet n'est pas trop grand, mais la consommation de charbon dépasse celle qui résulte de l'affinage à l'allemande.

On pratique une méthode semblable en Hongrie, sans néanmoinsy procéder par attachement, parce qu'on

y brûle du charbon très-dur qui ne paraît pas convenir à ce genre de travail; mais on fait souder ensemble une assez grande quantité de fragmens pour former une barre, et l'on retire les lopins à mesure qu'ils sont parvenus à leur degré d'affinage. Au reste on obtient peu de fer dans un temps donné.

Jars fait mention d'un procédé pareil usité en Norwége: on y forme des morceaux demi-affinés à mesure que la fonte tombe par gouttes dans le creuset; lorsque l'ouvrier s'en est procuré une quantité suffisante, il arrête les soufflets et débarrasse le feu, pour y traiter ensuite ces morceaux à moitié décarburés et pour les réunir en une seule loupe. Le forgeage se fait pendant la fusion.

Rinmann cite une méthode de cette espèce suivie dans le Smaland: elle ne diffère de l'autre, qu'en ce que la masse fondue doit être soulevée une fois, et qu'après le soulèvement, l'ouvrier cherche à obtenir de petits morceaux demi-affinés, qu'il fait sortir séparément du foyer et dont il forme une loupe par une seconde fusion.

L'avantage de l'une et de l'autre de ces deux méthodes ne me paraît pas démontré.

### DE LA MÉTHODE STYRIENNE A DOUBLE FUSION DANS DES FOYERS SÉPARÉS.

980. Dans plusieurs usines de la Styrie et de la Carinthie, on enlève à la fonte la plus grande partie de son carbone pendant la première fusion, et l'on finit par l'épurer complètement dans un autre foyer. On n'a conservé dans ces deux provinces, cette méthode dispendieuse, que pour fournir aux besoins de

l'artillerie autrichienne : on est persuadé que le fer affiné de la sorte acquiert une qualité supérieure.

On remplit de scories et de battitures le foyer de mazerie ou le feu dans lequel on liquéfie la fonte, en proportionnant la quantité de ces matières à la nature du fer cru. Si l'on fond des blettes grillées, ces additions se trouvent presqu'entièrement supprimées. Un foyer de mazerie correspond à deux feux d'affinerie.

Le premier a la forme d'un carré dont le côté est de 62 centim. La tuyère s'élève de 23 à 26 cent. audessus du fond, avance de 13 à 16 cent. et plonge de

10 degrés.

Le creuset d'affinerie a les mêmes dimensions que le creuset de mazerie; mais la tuyère n'est élevée du fond que de 20 à 23 centim., elle avance de 15 à 18 cent.

et plonge de 14 à 16 degrés.

On fond ordinairement 100 à 125 kilog. de fer cru, et l'on obtient une masse demi-affinée toutes les deux heures. L'opération est plus lente dans les foyers d'affinerie, parce qu'on est occupé non seulement à fondre, mais aussi à travailler le fer; on y donne moins de vent. La masse demi-affinée qu'on traite dans le feu d'affinerie, pèse à peine 100 kilog.; cependant il faut quatre heures à peu près pour en former une loupe. On la partage en plusieurs lopins ébauchés d'abord et forgés ensuite en barres minces, sous des marteaux particuliers. On obtient par semaine 3000 à 3500 kil. de fer. Un feu est desservi par quatre ouvriers.

DES MOYENS QU'ON EMPLOIE POUR ACCÉLÉRER L'AFFINAGE DE LA FONTE.

981. Dans quelques usines de la Suède, on est

dans l'usage d'arroser la fonte, au sortir du haut fourneau ou de la jeter dans l'eau, lorsqu'elle est encore rouge de feu, pour la blanchir, afin que l'acheteur et les affineurs puissent juger par l'inspection de sa cassure, de la manière dont elle se comporte pendant l'affinage. Mais ce procédé n'est pratiquable que dans les pays où l'on ne traite que de bons minérais : on ne pourrait l'imiter dans d'autres usines, parce que l'acheteur serait exposé alors à prendre de la fonte devenue blanche par une surcharge du fourneau, pour de la fonte blanchie.

982. Dans l'Eissel on suit un procédé tout particulier pour blanchir la sonte : on fait sortir du sourneau les scories immédiatement avant la coulée; on place sur la tuyère un nez artificiel, pour empêcher le vent de se répandre vers la partie supérieure du sourneau et pour le diriger sur la sonte contenue dans le creuset; on fait agir les machines sousslantes durant quatre à cinq heures, jusqu'à ce que le fer cru lance des étincelles; ce n'est qu'alors qu'on le sait écouler, en l'arrosant sortement avec de l'eau. Pour empêcher que les scories ne se durcissent pendant cette opération, on jette de temps à autre du bois sec dans l'ouvrage.

Les charges descendent lentement pendant cette épuration de la fonte, ce qui diminue la quantité des produits obtenus dans un temps donné. Il est évident du reste que le fourneau ne peut avoir une grande élévation, et que les minérais qu'on y traite doivent être très-fusibles.

983. Toutes les méthodes qu'on emploie pour obtenir de la fonte blanche dans le haut fourneau même, sont vicieuses; on n'y parvient qu'en le dérangeant. Il est permis de le faire aller en fonte mêlée, si les minérais sont très-purs et très-fusibles; mais la fonte blanche rayonnante ne peut jamais être obtenue avec avantage, bien que dans plusieurs endroits on cherche à se la procurer toujours, pour fournir aux affineurs un fer cru qu'ils puissent traiter avec plus de facilité. Le vice de ce procédé deviendrait bien sensible et serait suivi de graves inconvéniens, dans les usines où l'on est obligé de fondre des minérais non exempts de défauts ou d'alimenter les hauts fourneaux avec du coke.

On ne peut contester que la fonte blanche, lorsqu'elle est pure, ne se traite dans le feu d'affinerie avec plus d'avantage que la fonte grise, puisqu'elle se change plus facilement en fer ductile; mais il ne faut pas qu'elle contienne des matières étrangères et nuisibles, parce qu'on serait obligé alors de combattre sa tendance à se figer promptement; on ne pourrait du moins favoriser son passage à l'état de fer ductile,

en y ajoutant des laitiers riches.

Les additions de battitures et d'autres matières de cette espèce, sont les moyens les plus efficaces de hâter l'affinage du fer cru. Toutefois, il est nécessaire que la masse soit très-liquide, pour que ces additions puissent produire leur effet. Il s'ensuit que la fonte grise mêlée dans le feu d'affinerie, avec ces substances, devrait passer plus promptement à l'état de fer ductile que ne le ferait la fonte blanche, attendu que la première est plus liquide que l'autre, mais cette conjecture n'est pas entièrement d'accord avec l'expérience. Il paraît que le graphite ne se détruit pas facilement par l'oxigène contenu dans les oxides; on le décompose mieux et d'une manière instantanée par un refroidissement subit ou bien par la fusion

du fer cru exposé au contact de l'air et à une température médiocrement élevée \*. La fonte blanche obtenue de cette façon se conduit en tous points comme la fonte blanche naturelle et comme celle qui provient d'une surcharge de minérai, mais elle joint à cet avantage la pureté de la fonte grise. Lorsque le minérai se trouve souillé de matières nuisibles à la qualité du fer, il faut donc le traiter pour fonte grise et faire blanchir ensuite ce fer cru \*\*.

<sup>\*</sup> Ce raisonnement doit être changé, puisque M. Karsten a prouvé, par ses nouvelles expériences, que le graphite contenu à l'état de mélange dans la fonte grise ne renferme point de fer. (Voyez le mémoire joint au premier volume, 5. 28). Le graphite ne peut donc pas se décomposer, mais il peut s'unir à toute la masse du métal ou se changer en polycarbure, et il paraît que dans l'un et dans l'autre cas, le carbone est alors plus susceptible d'entrer en combinaison avec l'oxigène, qu'il ne l'était à l'état de graphite. Le T.

<sup>\*\*</sup> Le blanchiment de la fonte, par un refroidissement subit, au sortir du haut fourneau, serait le moyen le plus économique de la préparer pour l'affinage, si l'efficacité de cette préparation était bien constatée, si toutes les fontes pouvaient devenir entièrement blanches par cette opération, enfin si ce procédé pouvait s'exécuter en grand sans occasionner trop d'embarras. Mais la fonte des fourneaux à coke blanchit si difficilement par le refroidissement subit, que même, après la granulation, elle peut encore conserver du graphite. Il en est de même de la fonte grise obtenue au charbon de bois, lorsqu'elle n'est pas extrêmement chaude et liquide.

Pour épargner les tâtonnemens à nos propriétaires de forges, nous allons leur faire connaître les résultats des essais qui ont été faits sur le blanchiment de la fonte grise dans les usines royales de Rybnik (Prusse); nous extrairons cette relation du Journal allemand, Archiv fur Bergbau und Hüttenwesen, tome 3, cahier 2, pages 122 et suivantes.

Essais pour convertir la fonte grise en fonte blanche et facile à traiter dans les feux d'affinerie.

<sup>«</sup> Après qu'on a été convaincu que la fonte blanche ne pou-

984. Si la fonte grise était chargée de métaux terreux, de phosphore et de soufre, que dans le feu d'affinerie, elle donnât par conséquent une grande quan-

vait être obtenue dans les hauts fourneaux ordinaires, qu'en occasionnant de grands inconvéniens, et qu'elle contenait alors autant de carbone que la fonte grise et beaucoup plus de métaux terreux, on a essayé de blanchir le fer cru au sortir du haut fourneau, ou de le convertir en blettes, d'après la méthode suivie dans l'Allemagne méridionale. On a traité de cette manière 200 quintaux de fonte : les plaques ou feuilles avaient tout au plus 3 lignes d'épaisseur et 16 à 20 pouces de diamètre. On les a grillées d'abord dans un fourneau de grillage ordinaire, et ensuite dans un four à

réverbère, chauffés l'un et l'autre avec de la houille.

» L'affinage de ces blettes s'exécutait plus promptement que celui de la fonte ordinaire; on ne brûlait que 17 à 18 pieds cubes de charbon de sapin par 100 liv. de fer, et l'on gagnait un quart de temps; mais le déchet dépassait beaucoup les 2/7°s., parce que la matière ne s'affaissait pas dans le creuset, à cause de la décarburation préparatoire que le métal avait éprouvée, et l'on ne pouvait empêcher le gonflement en fondant le fer cru de manière à retarder l'affinage, puisqu'on aurait occasionné une trop grande consommation de charbon : c'est pour cette raison que la loupe manquait de compacité; on perdait d'ailleurs 0,04 de fonte par le grillage. Ces inconvéniens, quoique très-graves, n'auraient cependant pas fait rejeter cette méthode, car on espérait l'améliorer sous tous les rapports, en la pratiquant. Mais il paraissait presqu'impossible de préparer et de griller la quantité de blettes nécessaire pour activer dix feux d'assinerie. C'est principalement d'après cette considération qu'on a écarté ce procédé qui, dans une fabrication moins étendue, pourrait présenter des avantages marqués.

» On a essayé ensuite d'affiner la fonte non grillée transformée en plaques minces : pour obtenir ces plaques, on a fait passer le fer cru à l'état liquide, entre deux cylindres, mis en mouvement autour de leur axe. On a fabriqué, par ce procédé, des feuilles très-longues qui n'avaient qu'une ligne d'épaisseur, et qui étaient douées d'une ténacité surprenante, bien qu'elles fussent parfaitement blanches dans leur cassure. Quarante quintaux de fer ont été préparés de cette manière. Mais la fonte mise sous cette forme, entrait si rapidement en fusion dans le feu d'assinerie, qu'elle n'étité de scories pauvres, on perdrait presque tout l'avantage qu'il y aurait à la changer en fonte blanche, parce qu'on ne pourrait en hâter la coagulation, sans

prouvait aucun changement par l'action du courant d'air; étant en contact avec le charbon sur une grande surface, elle devenait même plus crue qu'elle ne l'était avant la liquéfaction.

" Grillées dans les fours à réverbère, ces plaques subissaient un déchet de 10 pour cent, quoiqu'on tâchât de les garantir du courant d'air le plus possible; et même dans les feux d'affinerie la perte dépassait les 2/7°. La grandeur du déchet et l'embarras du transport de ces feuilles minces, courbées en tout sens et d'une forme très-irrégulière, fit rejeter l'emploi de la fonte laminée, quoiqu'elle soit du reste très-facile à confectionner.

» Des gueuses entières jetées dans l'eau, lorsqu'elles étaient solidifiées extérieurement, devenaient blanches au centre, et conservaient une enveloppe grise. Mais ce demi-blanchiment ne pouvait abréger l'affinage d'une manière sensible. Le maniement de ces grosses masses de fonte à demi-figées, présentait d'ailleurs de grandes difficultés.

"On a fait usage encore, dans ces expériences, d'autres moyens de blanchir la fonte grise, afin d'épuiser ce sujet. En la répandant sur des plaques métalliques, on ne parvenait au but proposé que dans le cas où ces plaques étaient très-froides.

» La fonte guise qui a séjourné quelques instans dans les poches, ne peut plus se blanchir par le refroidissement subit.

» Le coulage de la fonte dans des moules de fer, et l'arrosage avec de l'eau, ont toujours donné des résultats imparfaits.

"La granulation paraît offrir le moyen de blanchiment le plus certain et le moins embarrassant; mais il est essentiel, pour le succès de l'opération, que le bassin ou l'auge qui doit recevoir la fonte, soit profond et qu'on y dirige un courant d'eau froide, afin que le liquide conserve toujours une basse température; il faut d'ailleurs laisser tomber le métal par petites gouttes, et étendre la fonte granulée sur une large surface. Le fer cru versé en grande quantité dans l'eau chaude ou bouillante n'éprouve aucun changement; dans ce cas, il reste souvent liquide au fond du bassin pendant quelques instans.

" L'emploi de l'eau de chaux qui absorberait l'acide carbonique, ne pourrait avoir aucune influence sur la décarburation du métal.

obtenir de mauvais fer. Mais si la fonte grise était très-pure, le blanchiment en serait extrêmement avantageux et l'on pourrait alors favoriser l'affinage par l'emploi des laitiers riches.

" Il s'agissait encore d'examiner les résultats qu'on pouvait ob-

<sup>&</sup>quot; L'affinage de la fonte granulée ne paraissait très-avantageux, que dans le cas où elle provenait d'une seconde fusion opérée dans un four à réverbère. On a fait à Rybnik un essai d'affinage avec 28 quintaux de fonte obtenue dans un fourneau à coke, refondue dans un four à réverbère et soumise ensuite à la granulation. Le feu avait 10 pouces de profondeur et 27 pouces de largeur; la plaque de fond était horizontale : la tuyère, dont la bouche était haute d'un pouce et large d'un pouce 5/8 es., avançait dans le feu de 3 pouces et demi, plongeait de 8 degrés, et se trouvait éloignée de la haire de a pouces 3/4; on versait et l'on entassait la fonte granulée près du contrevent ; le fond était couvert de scories placées sur une couche de fraisil. Le pourtour du creuset était garni de fraisil comme de coutume; on brûlait du charbon de pin et de sapin; le vent était faible durant la fusion (on étirait pendant cette période le fer obtenu précédemment); la buse qui avait un pouce et 1/4 de diamètre était éloignée de la bouche de la tuyère de 4 pouces. On fondait à la fois trois quintaux et demi de fer cru, qu'on approchait de la tuyère peu à peu au moyen de ringards; il présentait alors la forme d'un croissant : il était entièrement fondn et pris en masse au bout de trois heures et un quart. On faisait écouler trois fois les scories; elles étaient d'ahord assez douces, et ensuite un peu plus crues. On était obligé de soulever une fois le gâteau pour le refondre en accélérant le mouvement des sousslets. Dès que le métal soulevé commençait à entrer en fusion, on présentait au vent la petite quantité de fer qui était tombée au fond du creuset, afin de mieux épurer la partie inférieure de la loupe. Après que la fusion était terminée à moitié, il s'était formé un creux, où l'on pouvait placer une barre de fer, pour obtenir par attachement quelques lopins, qui étaient d'une qualité excellente : on ne faisait point de percée pendant le travail. L'opération entière durait trois heures et un quart, et l'on obtenait 290 livres de très-bon fer. La consommation de charbon était très-faible; elle ne s'élevait qu'à 9 pieds cubes par quintal de fer en barres.

La fonte blanche impure subit un plus fort déchet dans les feux d'affinerie que la fonte grise, lors même qu'elles renferment toutes les deux une même quantité de matières étrangères et nuisibles, si toutefois on suppose qu'on veut obtenir de bon fer.

985. Pour achever la décarburation du métal, l'oxigène de l'air atmosphérique agit avec plus d'énergie sur le carbone, que l'oxigène qui dans les laitiers est à l'état de combinaison \*. C'est pour cette

tenir avec le fer cru de première fusion. On a granulé pour cet effet 50 quintaux de fonte grise provenant d'un haut fourneau à coke: les grains étaient petits et blancs dans leur cassure. Cette fonte s'affinait bien moins vîte que la précédente, elle donnait beaucoup de scories crues et restait long-temps à l'état liquide dans le creuset d'affinerie. On ne pouvait faire la loupe qu'après avoir soulevé la masse trois fois. D'autres essais faits ensuite avec des additions de laitiers riches n'ont guère été plus satisfaisans.

» Malgré le peu de succès obtenu, nous sommes loin de vouloir nier que la fonte granulée de première fusion, provenant des hauts fourneaux à charbon de bois, ne s'affine très-facilement et avec beaucoup d'avantage.

» On avait donc essayé tous les moyens de blanchir la fonte et de la préparer pour l'affinage. Les expériences ont été répétées plusieurs fois et exécutées sur de grandes masses; on a employé les meilleurs affineurs pour éviter les causes d'erreurs le plus possible. Il est résulté de ces essais que le blanchiment par lui-même produit peu d'effet, s'il n'est pas accompagné d'une décarburation du métal, et que le grillage entraîne un déchet considérable joint à beaucoup d'embarras, dans les grandes fabrications. »

Nous faisons observer que tous les essais que nous venons de rapporter ne sont concluans que pour la fonte grise obtenue dans les hauts fourneaux à coke; il est probable qu'on parviendrait à d'autres résultats, si l'on opérait sur une fonte provenant d'un fourneau à charbon de bois. Le T.

\* Non-seulement parce que l'oxigène, pour brûler le carbone, doit vaincre la force d'affinité qui le fixe dans les scories, mais sur-tout parce que le métal à mesure qu'il s'affine, s'épaissit, se coagule et se dérobe ainsi à l'action des oxides.

Le T.

raison que le fer obtenu par attachement, exposé au plus violent coup d'air, est toujours très-pur et très-doux; c'est encore pour cette raison que l'on obtient toujours d'excellens produits par toutes les méthodes qui ne donnent que de petits lopins. Pour épurer le fer complètement, on doit employer une très-haute température et empêcher aussi qu'il ne se combine une deuxième fois avec le carbone, ce qui arrive souvent lorsque l'attachement est forcé \*.

Si l'on fond le fer cru très-rapidement, en employant un vent fort et un foyer rétréci, en un mot, si on le soustrait trop tôt à l'action de l'air, il reste long-temps liquide; mais lorsqu'il est parvenu à un certain degré d'affinage, il peut supporter un vent plus fort, parce que, devenu alors moins fusible, il reste exposé plus

long-temps à l'influence de l'oxigène.

Lorsqu'on veut blanchir la fonte grise par une fusion, il ne faut ni trop resserrer le foyer ni employer un vent trop rapide, pour ne pas concentrer la chalcur sur un seul point; bien que ce fût le moyen de hâter l'affinage et d'épurer le métal, si la fonte se

trouvait près de se convertir en fer ductile.

986. Le courant d'air fait bouillonner la fonte qui fait entendre un bruit semblable à celui du lard qu'on grille, comme si elle était en fermentation. Cet effet, qui augmente avec la force du vent, n'est pas aussi sensible, si l'on enlève le carbone à la fonte par l'oxigène contenu dans le laitier; de là le nom d'affinage par bouillonnement donné à la méthode allemande, parce qu'elle fait un usage moins fréquent

<sup>\*</sup> Lorsqu'on soulève encore une fois le fer épuré qui est tombé au fond du creuset.

des laitiers riches. Mais c'est une désignation assez impropre ; car le bouillonnement a lieu quelle que soit la manière d'opérer, quoiqu'il devienne plus fort, lorsqu'on soulève la masse demi-affinée : il l'est moins, lorsqu'on donne à la fonte son degré d'affinage par la première fusion.

Les scories pauvres produisent l'effet opposé à celui des scories riches : elles n'agissent pas sur le carbone de la fonte; elles ne peuvent céder leur oxigène aussi facilement, parce qu'elles se trouvent déjà dans un état vitreux avancé. Comme elles sont très-fluides, elles entourent le fer de tout côté, le garantissent du contact de l'air et lui conservent par conséquent toute sa liquidité; c'est pour cette raison qu'on s'en débarrasse toujours et que la fonte qui produit beaucoup de scories de cette espèce, devient difficile à traiter dans les feux d'affinerie.

Une grande partie des matières hétérogènes contenues dans le fer cru, s'oxident par une simple fusion, qui, tout en blanchissant la fonte, fournit donc un moyen de l'épurer. Ce blanchiment, s'il était adopté, hâterait le travail de manière, que, pour ne pas subir une perte de temps et de matières, on serait obligé de chauffer les pièces dans des foyers particuliers \*.

987. Les essais nombreux qu'on a faits pour se servir du coke dans les feux d'affinerie ont toujours donné un fer rouverin. On a été réduit à employer le coke conjointement avec le charbon de bois, en suivant un procédé semblable à la méthode décrite au paragraphe 979. On faisait fondre le fer cru avec

<sup>\*</sup> Et de les étirer au moyen de cylindres. Le T.

le coke, on soulevait la masse une seule fois, ou bien, on lui enlevait son carbone par une addition d'oxide; on retirait ensuite des morceaux demi-affinés du foyer, pour les traiter au charbon de bois, dans un autre feu d'affinerie, ainsi qu'on le pratique par la méthode suédoise ou norwégienne relatée au même paragraphe. Le fer devenait assez bon, mais le travail était long et dispendieux. Il faut d'ailleurs beaucoup d'adresse et d'expérience, pour traiter la fonte avec le coke, parce qu'elle reste trop liquide, qu'elle change difficilement de nature et qu'elle finit même par s'oxider ou se convertir entièrement en scories. Un vent fort ne fait que hâter la fusion: on doit donner beaucoup de vent sous une faible pression.

988. On peut blanchir la fonte par une fusion de

quatre manières différentes :

1°. Dans des fours à réverbère dont la sole est peu inclinée;

2°. Dans des creusets placés dans des fours à réverbère;

3°. Dans des feux de forge pour la convertir en mazelles ou en blettes;

4°. Dans des bas fourneaux avec ou sans addition de battitures.

Par la première de ces méthodes, dispendieuse sous le rapport du déchet et de la consommation du charbon, les produits ne deviennent pas assez homogènes. Si le coup de feu est un peu trop fort, le graphite ne se détruit pas entièrement et l'on retrouve dans la masse des parties de fonte grise.

Lorsqu'on suivait la deuxième méthode, qui est encore plus dispendieuse, on avait soin de granuler d'abord la fonte, et de la mêler avec du laitier riche en la mettant dans le creuset. Non-seulement elle changeait de couleur, mais elle acquérait aussi un certain degré d'affinage qu'on pouvait pousser assez loin, pour donner à la masse la malléabilité nécessaire à l'étirage sous le marteau. Ce procédé est entièrement abandonné.

Nous avons fait mention, au paragraphe 975, de la fusion du fer dans des foyers de forge et de sa conversion en mazelles ou blettes; ce procédé exige l'emploi d'un vent très-fort sous une pression considérable: coûteux, quant à la main-d'œuvre, il l'est plus encore, quant à la consommation de charbon, surtout parce qu'il n'admet pas un travail continu. On ferait bien mieux de convertir la fonte en blettes, immédiatement après la coulée du haut fourneau. On pourrait, dans les feux de mazerie, se servir de coke aussi bien que de charbon de bois, quoiqu'on ne l'ait pas encore essayé.

La méthode qu'on pratique le plus généralement pour blanchir le fer cru, consiste à le liquéfier dans de moyens fourneaux et à le faire couler en plaques. On doit la préférer au mazéage, parce que le travail marche sans interruption; ce qui produit une économie de main-d'œuvre et de combustible. Les charbons de bois n'ont pas encore été employés à ce genre de fusion: ils exigeraient des feux larges, profonds et beaucoup de vent sous une faible pression. Les avantages de cette méthode sont incontestables: il faut espérer qu'elle remplacera le mazéage entièrement.

989. La fonte blanchie dans des bas fourneaux s'appelle en Angleterre, fine métal, parce qu'elle a subiréellement une première épuration; mais l'objet essentiel, c'est qu'elle a éprouvé un changement dans

le mode de combinaison du carbone avec le fer. Les feux employés pour produire ce changement, sont larges et profonds, le vent est fort sous une pression peu considérable, afin que la chaleur, au lieu de se concentrer sur un seul point, puisse s'élever et se répandre uniformément dans tout le foyer. Il est avantageux aussi de donner le vent par deux tuyères. Leur inclinaison sur l'horizon est seulement de cinq degrés, car le succès ne dépend que de la grande quantité d'air lancée et répandue dans tout le bas fourneau. On doit, pour cette raison, ne l'alimenter qu'avec des cokes légers, qui ne puissent s'opposer au passage du fluide élastique.

Chaque tuyère est ordinairement en fonte et à double enveloppe, afin qu'en dirigeant un filet d'eau dans la partie vide laissée entre les deux tuyaux, on puisse

les empêcher d'entrer en fusion.

Les bas fourneaux où l'on refond le fer cru, appelés fineries, sont plus grands et plus profonds que les feux d'affinerie. On les construit depuis peu de temps en argile réfractaire; la cuve se rétrécit audessus de la tuyère. Cette forme augmente l'effet du combustible, tandis que la grande quantité de vent, jointe à la largeur du foyer mesurée à la hauteur de la tuyère, opère le changement voulu dans la constitution de la fonte.

Pour charger les fineries, on les remplit d'abord de coke et l'on place sur le combustible des morceaux de saumons du poids de 20 à 25 kilog. On peut fondre par semaine 125 à 150 quintaux métriques de fer cru; le déchet est de 5 à 10 pour cent, et la consommation de charbon varie entre 0,264 et 0<sup>mèt. cub.</sup>,330 par quintal métrique. On coule la matière liquide

dans des espèces de lingotières en fer, dont la longueur est indifférente, mais qui doivent avoir 10 à 13 centim. de largeur et sculement 5 à 7 de profondeur. Le refroidissement subit occasionné par ces moules en fer et par l'arrosage avec l'eau, achève de blanchir la fonte. On opère cet arrosage en ouvrant des robinets adaptés à des conduits placés au-dessus des moules.

La cassure du fine métal doit être blanche rayonnante. On ne peut trop recommander d'employer beaucoup de vent sous une pression médiocre; sans cela on n'atteindrait qu'imparfaitement le but proposé.

On ne jette point de laitier riche dans les fineries; ces additions rendraient la fonte trop épaisse et l'empêcheraient peut-être de couler. Les scories pauvres qui se forment pendant le travail, sont chassées en partie par le vent, ou bien elles s'écoulent avec la fonte dont on les détache ensuite, soit par l'arrosage, soit à coups de masse.

## DE L'AFFINAGE DANS LES FOURS A RÉVERBÈRE.

990. La mauvaise qualité du fer obtenu dans les feux d'affinerie alimentés avec du coke, la grandeur du déchet et les besoins de bois, qui vont en augmentant tous les jours, ont excité les anglais à chercher un mode d'affinage pratiquable avec le charbon de terre. On vit déjà dans le 17<sup>e</sup>. siècle, des propriétaires d'usines obtenir une patente pour affiner le fer avec la houille; mais ce n'est qu'au milieu du 18<sup>e</sup>. qu'on parvint à se passer entièrement de charbon végétal. Voici le procédé suivi à cette époque:

On fondait le fer cru avec le coke dans des feux

d'affinerie ordinaires, en y jetant des laitiers riches; on soulevait la masse fondue, on la présentait au courant d'air et l'on retirait ensuite du feu les morceaux séparés pour les bocarder et en faire le stamp-iron\*. Ce produit intermédiaire se traitait dans des creusets qui pouvaient en contenir 30 à 38 kilog., et qu'on placait dans un four à réverbère pourvu d'une sole horizontale et chauffé avec la houille. Le fer élevé jusqu'à la température de la fusion et entretenu quelque temps à ce degré de chaleur, était porté sous le marteau, cinglé, et chaussé de nouveau dans un autre four pour être étiré en barres. Il se forgeait assez bien, quoiqu'il fût d'une qualité médiocre. Le creuset était d'ailleurs perdu chaque fois; l'opération devenait donc dispendieuse et l'affinage restait imparfait, parce que le courant d'air agissait seulement sur la surface du creuset, et que le carbone ne pouvait se brûler que par la présence de l'oxigène contenu dans le stamp-iron, qui était un mélange de fer oxidé et de fer demiaffiné. Il paraît que les premiers essais de cette méthode ont été faits avec de la fonte granulée à laquelle on ajoutait une certaine quantité de laitiers riches, mais le métal ne s'affinait de cette manière que trèsinégalement.

991. Les procédés d'affinage à la houillé, inventés par Cort et Parnell en 1787, eurent un succès plus décisif; ils sont encore suivis aujourd'hui, sauf quelques légères modifications. C'est à ces procédés que l'Angleterre doit la possibilité de verser une prodigieuse quantité de fer dans le commerce. La sépa-

<sup>\*</sup> Il paraît que l'on exposait ce fer bocardé à l'action de l'air et de l'eau pour en oxider la surface.

ration du carbone d'avec le fer a lieu par le contact de l'air atmosphérique et à la chaleur de la fusion. On serait tenté de croire pour cette raison, que le dégagement en devrait être plus complet dans les fours à réverbère que dans les feux d'affinerie, où le métal, entouré du combustible, peut toujours en absorber de nouvelles quantités. Mais le fer obtenu jusqu'ici dans les fours à réverbère est loin de confirmer cette idée. Il est probable qu'il reste toujours dans la masse quelques parties non frappées par le courant d'air, et que la séparation des matières étrangères d'avec le métal, s'exécute avec plus de facilité par des oxidations et des réductions successives, possibles seulement dans les feux de forge. Il semble même que si le fer est disposé à devenir rouverin ou cassant à froid, on ne peut l'épurer convenablement dans les fours à réverbère.

992. La fonte grise serait difficile à traiter dans les fours d'affinerie; elle exigerait trop de temps et subirait un trop grand déchet. On peut lui enlever une partie de son carbone par un grillage prolongé, en entretenant la chaleur au-dessous du point de fusion, mais on n'obtient alors qu'un mélange pulvérulent de fonte, de fer ductile et d'oxide. Si au contraire on élève la température, le métal se fond, se dérobe par sa liquidité à l'action du courant d'air, et le graphite, qui, de sa nature est assez indestructible, ne peut alors brûler qu'à la surface du bain : on serait obligé d'ailleurs, pour en opérer la combustion, d'employer un courant d'air très-violent, qui oxiderait la majeure partie du fer. Telles sont les raisons qui s'opposent à l'affinage de la fonte grise dans les fours à réverbère; il faut donc la blanchir dans les fineries, et l'on ne pourrait s'en dispenser lors même qu'elle aurait été obtenue dans des fourneaux alimentés avec du charbon de bois.

993. Les anglais n'ont pas encore employé la méthode styrienne de blanchir la fonte et de la griller ensuite. Nous ignorons s'ils ont fait des essais et s'il en est résulté que le grillage n'a d'effet sensible que sur des plaques très-minces, et que les blettes, qui ne peuvent avoir qu'une faible épaisseur, présentent dans les fours trop de surface au courant d'air; il serait possible que le fer cru mis sous cette forme, subît un trop grand déchet et qu'il se convertît plutôt en laitier qu'en fer ductile \*.

994. Les fours d'affinerie ne différent des fours à réverbère ordinaires, que par la forme de la sole et par un plus faible tirage; leur cheminée n'a que 7<sup>m</sup>,53 d'élévation. La sole, qui est presque horizontale, n'offre du côté opposé à la grille, qu'une très-légère pente pour l'écoulement des scories. Le pont qui a 10<sup>centim</sup>,46 de hauteur, protége le fer contre l'influence de l'air froid pendant la fusion; mais il ne doit pas être tellement élevé qu'il puisse trop le défendre contre l'action de la flamme.

Le rapport entre la grandeur de la grille et celle de la sole est un peu plus faible que pour les fours à réverbère qui servent à refondre le fer cru, parce que dans les fours d'affinerie on ne liquésie que peu de quintaux à la fois. Cependant les dimensions de ces foyers doivent être telles qu'on puisse produire un

<sup>\*</sup> On ne pourrait d'ailleurs blanchir par un refroidissement subit la fonte grise obtenue dans les fourneaux à coke. Voyez le paragraphe 17 du mémoire joint au premier volume. Le T.

violent coup de feu au moment où le fer entre en effervescence, attendu que l'épuration devient alors plus complète. La sole est plus petite que celle des fours ordinaires.

On adapte à l'extrémité supérieure de la cheminée un registre, pour modifier ou intercepter le passage de la flamme pendant le travail. Autrefois on lui ouvrait une issue au-dessus de la chauffe, mais on perdait beaucoup de chaleur, et l'affinage devenait plus long et plus coûteux sous le rapport de la consommation du combustible.

On doit, comme dans les fours à réverbère ordinaires, empêcher que l'air ne pénètre dans la chauffe au-dessus de la grille (747, 748), etc.

La porte du travail doit pouvoir se lever et s'abaisser facilement, et joindre très-bien pour intercepter le passage de l'air; elle est percée à son milieu d'une ouverture carrée de 16 centimètres de côté, par laquelle on introduit les ringards dans le foyer et que l'on peut aussi fermer.

995. La sole est confectionnée en sable gras, assez réfractaire pour ne pas se liquéfier, sans être totalement infusible, afin qu'il ne puisse se réduire en poudre ni se mêler avec le fer. Il est d'une bonne qualité, quand, à la plus haute température, il s'agglutine et forme une pâte très-épaisse sans devenir liquide.

La sole repose ordinairement sur une voûte ou sur des plaques de fonte qu'on peut enlever sans difficulté lorsqu'il est nécessaire de la renouveler. On est obligé de le faire presque toutes les semaines, parce qu'elle s'imbibe de laitier. L'épaisseur du massif dont elle se compose dépasse rarement 39 centimètres.

La confection de la sole est très facile: le sable ne doit pas être fortement damé; on ménage un creux dans le milieu pour contenir les matières, en cas qu'elles deviennent entièrement liquides; mais il ne faut pas que la flèche de cette cavité soit trop grande \*.

Pour observer la marche du four et l'état des matières qu'il contient, on pratique encore dans la porte du travail, un petit trou qu'on peut fermer avec un

bouchon d'argile ou de fonte.

996. Si, par une raison quelconque, le four était en non activité, il faudrait l'échauffer avant de le charger; une fois en train, le travail se continue sans

interruption.

Les morceaux de fonte doivent être placés très-près du pont et avoir une grosseur moyenne. Il ne faut pas qu'ils laissent entre eux de trop grands interstices, parce que la flamme y passerait trop rapidement et produirait une trop forte oxidation. Le chargement se fait par la grande porte que l'on rabaisse le plus vîte possible. Dès qu'il est terminé, on ferme toutes les issues, on tire les registres et l'on donne un violent coup de feu pour accélérer la fusion du fer cru. On en traite communément 100 kilog. à la fois.

Un four est desservi par deux ouvriers, le chauffeur et l'affineur. Ils s'aident pour le charger et pour en retirer les loupes. L'adresse du premier consiste à tenir la grille bien couverte de houille et à ouvrir la chauffe

le moins possible.

997. Le travail de l'affinage, proprement dit, commence au bout de trois quarts d'heure à peu près, quand on s'aperçoit que la fonte est entrée en fusion.

<sup>\*</sup> On lui donne 6 à 8 centimètres.

Elle ne doit jamais devenir entièrement liquide; si elle l'est trop, ce qui arrive lorsque le graphite n'a pas été entièrement détruit dans le feu de finerie, on arrose la masse avec de l'eau; il en résulte une oxidation du fer, qui semble céder ensuite son oxigène au carbone \*. Quelle que soit du reste la manière d'agir de l'eau, il est certain qu'elle détermine l'affinage de la masse métallique.

Pour travailler le fer, on commence par fermer les registres, on ouvre plus ou moins la chausse, on introduit des ringards dans le foyer par la petite ouverture ménagée dans la grande porte, on coupe la masse, on soulève, on retourne le métal pour en exposer toutes les parties à l'action de la flamme, et on l'étend sur une plus grande surface sans trop l'éloigner de la chauffe, crainte de le refroidir. L'ouvrier commence près du pont et continue de répandre le fer jusque vers le milieu de la sole seulement; au delà de cette limite, la température du fourneau ne serait plus assez élevée. Après cela, il soulève le fer par morceaux, en le rapprochant de plus en plus du pont, afin que toute la masse se trouve soumise à la plus haute température. Il faut que l'opération s'exécute avec promptitude, pour que le four n'en soit pas trop refroidi.

Au commencement de ce procédé, on ouvrait la grande porte du travail pour donner entrée à l'air atmosphérique, qui devait achever la combustion du carbone contenu dans le fer, mais on occasionnait un trop grand refroidissement: on s'est aperçu d'ailleurs

<sup>\*</sup> Il est probable aussi que l'hydrogène de l'eau s'empare d'une partie du carbone, à cause de l'affinité si prononcée qui règne entre ces deux substances. Le T.

qu'il pénétrait assez d'air, soit à travers les barreaux de la grille, soit par les différentes ouvertures, et que l'arrosage avec l'eau fournissait un moyen plus certain

et plus rapide de hâter l'affinage.

Plus l'affineur est adroit et robuste, plus il peut retourner la masse avant qu'elle se refroidisse; mais ensuite il doit fermer toutes les ouvertures, tirer les registres et donner un coup de feu violent pour rendre aux matières leur premier degré de chaleur. Il y parvient au bout de six ou huit minutes, et peut alors recommencer son travail. Bientôt il voit le fer changer de couleur, devenir blanc et bouillonner avec d'autant plus de bruit, que les composés de carbone et d'oxigène se dégagent avec plus d'abondance; il s'ensuit une forte oxidation et une perte inévitable. Les laitiers s'écoulent pendant cette fermentation, vers l'extrémité du foyer; la masse devient plus épaisse, l'ouvrier la divise et la remue avec plus de peine, mais il doit redoubler d'activité. Cette opération a fait donner aux fours d'affinerie le nom de Puddling furnacer.

998. Le travail de la masse peut durer dix à douze minutes avant qu'on soit obligé de la réchauffer. Il ne faut que trois reprises successives à un ouvrier adroit pour achever l'affinage du fine métal, ce qui fait à peu près une heure, y compris le temps employé pour les chaudes. Si le fer présente une couleur blanche éclatante et s'il offre beaucoup de résistance, l'ouvrier le partage en plusieurs loupes, qu'il rapproche le plus possible du pont; il donne alors le plus haut degré de chaleur pendant six à huit minutes. Cela fait, on sort les loupes successivement du feu pour les cingler sous les marteaux ou entre les cylindres.

Ces masses pâteuses portées sous les machines de compression, lancent les scories avec une telle abondance, que les marteleurs sont forcés de se vêtir en cuir et de se couvrir le visage.

Aussitôt qu'on a fait sortir la dernière loupe du four, on le charge de nouveau, après avoir enlevé les scories et jeté un peu de sable sur la sole; l'ensemble de toutes les opérations exige à peu près deux heures de temps.

La quantité de loupes formées chaque fois dépend du poids de la charge, ainsi que de la volonté de l'ouvrier; on divise ordinairement la masse en quatre à sept parties.

Une seule machine, même un seul marteau, suffit pour six, huit et même douze fours. Les affineurs doivent s'entendre entr'eux, de manière que le chargement du premier de ces foyers ait lieu, quand on retire les loupes du dernier.

Chaque four desservi par deux affineurs et deux chausseurs qui se relèvent mutuellement toutes les six ou toutes les douze heures, donne 7500 à 8000 kil. de fer par semaine \*.

999. Les pièces cinglées sont portées toutes rouges dans des fours de chaufferie pour être étirées entre les cylindres cannelés. On a généralement abandonné l'usage du marteau frontal; son effet n'était pas en harmonie avec la rapidité de ce genre d'affinage.

La sole du four de chaufferie (blowing furnacer) est bien plus longue que celle du four d'affinerie; le rampant et la cheminée sont plus resserrés, parce qu'il n'est pas nécessaire que ces fourneaux produi-

<sup>\*</sup> Ils donnent le double dans la plupart des forges qui travaillent en fer tendre. Le T.

sent un degré de chaleur très-élevé, et qu'il faut d'ailleurs empêcher l'oxidation du fer autant qu'il est possible. La voûte est surbaissée et la porte du foyer n'a

qu'une très faible hauteur.

L'étirage se fait avec une extrême rapidité; les pièces prennent la chaleur très-vîte, étant déjà rouges au moment où on les place dans le four; elles ne reçoivent qu'une seule chaude pour se convertir en barres de telles dimensions voulues. Il serait même possible de les étirer tout de suite, si l'on ne craignait pas de rendre les deux opérations dépendantes l'une de l'autre. Une machine de compression occupe trois ouvriers, un chauffeur et deux étireurs, dont l'un place les barres entre les cylindres, tandis que l'autre les reçoit du côté opposé \*.

Le fer passe successivement par des cannelures de différentes grandeurs jusqu'à ce qu'il ait acquis les dimensions exigées. Les cannelures pour les barres carrées sont tranchées par moitié et de forme triangulaire dans chacun des deux cylindres, de sorte que leur diagonale est dans un plan vertical. Celles qui servent à la fabrication du fer plat, sont entaillées

seulement dans le cylindre inférieur.

Les barres ont une largeur et une épaisseur uniformes d'un bout à l'autre; mais elles se trouvent souvent faussées et leur surface est couverte d'une épaisse couche d'oxide, qui nuit à leur apparence. Pour les en débarrasser et aussi pour les redresser, on les place par 10 ou 12 à la fois dans un four très-long,

<sup>\*</sup> Il faut avoir au moins 4 ouvriers près de la machine, car si les barres sont longues, un homme doit les soutenir avec un crochet, tandis qu'un autre les tient par leur extrémité avec des tenailles. Le T.

pourvu de deux grilles disposées sur le côté de manière que la flamme traverse la largeur du foyer, et lorsqu'elles sont rouges brunes, on les pare sous un marteau. Le travail nécessite deux ouvriers, un chauffeur et un forgeron, chargés aussi de présenter les barres à la cisaille pour en rogner les extrémités. Ce léger martelage leur donne une belle couleur ardoisée et rend leur surface très-lisse; mais le fer s'aigrit étant battu à froid; il serait nécessaire par conséquent de lui donner encore un léger recuit.

Le déchet et la consommation de charbon occasionnés par l'étirage sont très-faibles, parce qu'on profite de la chaleur que les pièces conservent après le cinglage \*.

Il est fâcheux que l'auteur d'un mémoire étendu dont nous avons

<sup>\*</sup> Des circonstances locales, l'économie d'une certaine espèce de combustible, et sur-tout la qualité que le fer doit avoir, peuvent nécessiter l'emploi de la houille conjointement avec celui du charbon végétal pour l'affinage de la fonte. Nous en verrons plus tard un exemple dans la fabrication du fer blanc, d'après la méthode anglaise. On suit aussi depuis quelques années dans les forges de Rybnick (Prusse), construites à neuf, un procédé basé sur des considérations de cette nature. On chauffe la fonte dans des fours à réverbère activés avec la houille, et on la transporte toute rouge encore aux feux d'affinerie à charbon de bois. Elle se fond et s'affine alors plus vîte que si elle n'avait pas subi une opération préparatoire. On forge le fer en gros lopins et on achève l'étirage au moyen de cylindres cannelés; une seule machine sert à 8 feux d'affinerie. La consommation du charbon de sapin est de omèt. cub.,613, et celle de la houille de omèt. cub.,057 par 100 kilog. de fer converti en lopins. On brûle ensuite omet. cub., 103 de houille pour étirer 100 kilog. de lopins en barres. Le déchet de la fonte est de 25 pour 100 dans la première opération, et de 10 pour 100 dans la deuxième, ce qui fait en somme, 32,5 pour 100; tandis qu'il n'est ordinairement que de 28,58 pour 100. Archiv. für Bergbau und Hüttenwesen, tome 3, cahier 2, page 107 et suivantes.

dent particulier et que le fine métal est d'une bonne qualité, il subit un déchet de 25 pour cent, ce qui fait en tout pour la fonte grise 30 à 35 pour cent. On brûle pour un quintal métrique de fer forgé 0,920 à 1 mètre cube de houille dans le four d'affinerie, et omèt. cub.,066 dans le four de chaufferie. Il faut encore ajouter à ces quantités omèt. cub.,396 de coke brûlés dans le feu de finerie. Ce mode d'affinage est donc très-dispendieux dans les pays où la houille n'est pas à bas prix. On est obligé en outre de le pratiquer en grand, pour couvrir les frais de construction des machines \*.

## DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS DE FER.

dissérens procédés qu'on suit pour en obtenir du fer ductile immédiatement. Ce genre de travail peut s'exécuter dans des feux de forge et dans des moyens fourneaux. Son origine remonte aux temps les plus anciens; il est pratiqué encore dans plusieurs contrées, où peut-être on ne pourrait le remplacer avec avantage par l'emploi des hauts fourneaux et des feux d'affineric. Le fer obtenu par l'affinage immédiat des minérais est d'une excellente qualité, soit parce qu'on

extrait cette relation, ne soit entré dans aucun détail de fabrication: les procédés de cette nature sont les seuls qui, dans l'état actuel de l'art des forges, réunissent les précieux avantages d'économiser le combustible végétal, d'accélérer le travail et de conserver au fer fort toute sa qualité.

Le 'T.

<sup>\*</sup> On ne compte ordinairement que sur une partie pondérée de houille pour une de fer, lorsqu'on travaille en fer tendre et qu'on n'est point forcé de blanchir la fonte dans des feux de finerie. Le T.

l'expose au vent à plusieurs reprises, soit parce que la séparation des matières s'effectue par une espèce de liquation, plutôt que par une fusion complète, ce qui favorise la vitrification des substances étrangères, puisqu'elles n'ont plus la même facilité de se combiner avec le métal \*. Mais on n'est pas toujours maître d'obtenir ou de l'acier ou du fer : l'un et l'autre se trouvent ordinairement dans la même loupe; on est alors forcé d'enlever au fer sa dureté par des chaudes si fortes, que souvent elles sont équivalentes à une seconde fusion.

1002. Il existe des feux dans lesquels les minérais sont stratifiés avec le charbon, de la même manière que dans les fourneaux : il faudrait pour cette raison les appeler bas fourneaux, comme on le fait en Suède. On donne communément le nom de fourneaux aux foyers dans lesquels les minérais sont chargés par lits alternatifs avec le combustible, et dans lesquels la distance de la tuyère au fond, est égale au moins au tiers de la hauteur totale.

Tous les foyers servant à l'affinage immédiat des minérais, ont une grande largeur et reçoivent un vent doué d'une faible vîtesse, qu'on doit renforcer dans le cas seulement où le jet d'air est très-plongeant.

Ces foyers sont ou les stuckofen, ou les bas fourneaux suédois, ou les feux dits à la catalane.

<sup>\*</sup> Parce que les substances étrangères sont la plupart à l'état d'oxide et que l'intense chaleur des hauts fourneaux en favorise la
réduction et par conséquent aussi leur combinaison avec le fer. Dans
les feux employés à l'affinage immédiat, la chaleur est au contraire
si faible qu'elle suffit seulement pour faire entrer ces substances en
vitrification; elles ne se combinent donc pas avec la fonte qui ne
peut les contenir qu'à l'état métallique. Le T.

DE LA RÉDUCTION DES MINÉRAIS DANS LES STUCKOFEN.

1003. On a déjà fait mention des stuckofen (566). Nous dirons ici quelques mots sur le travail qu'on fait subir à leurs produits. Les masses obtenues, loin d'être un fer pur, constituent un produit intermédiaire entre la fonte et l'acier, bien qu'une partie puisse avoir le caractère du fer parfaitement malléable. Il faut donc les soumettre encore à l'action de l'oxigène et de la chaleur, comme on le pratiquait dans l'affinage dit de Schmalkalden, dont nous avons parlé (970). Mais cette manière d'utiliser les stuck ou masses, n'était pas générale, lorsqu'on faisait un usage plus fréquent des stuckofen. On traitait ces masses en Styrie et en Carinthie, dans des feux particuliers, garnis de brasque et dont le vent était presqu'horizontal. Quand on les chauffait devant la tuyère, une partie du métal coulait au fond du creuset, perdait son carbone dans un bain de laitiers riches et formait ensuite une loupe dont le fer était entièrement affiné. L'autre partie qui restait entre les tenailles donnait de l'acier qu'on étirait en barres d'après les dimensions prescrites.

Les stuckofen, remplacés dans beaucoup de pays par les flussofen, ont trouvé, depuis peu de temps, des défenseurs qui pensent que l'on ferait une économie de fer et de combustible, en les activant conjointement à des feux d'affinerie analogues à ceux de Schmalkalden. Mais quelles que soient les améliorations que ces métallurgistes puissent proposer à ce sujet, nous ne pouvons nous ranger à leur avis, convaincu que, sous le rapport de l'économie, les flussofen

joints aux feux d'affincrie ordinaire, présentent bien plus d'avantage. On ne peut d'ailleurs établir de comparaison entre ces méthodes, qu'en prenant des minerais qui produisent peu de laitiers. Ce sont les seuls qui peuvent être traités dans les stuckofen : si les scories étaient très-liquides et très-abondantes, elles envelopperaient le fer entièrement et l'empêcheraient de se coaguler; on serait donc forcé de les faire écouler à chaque instant; il en résulterait alors un déchet si considérable, que les stuckofen ne pourraient nullement soutenir le parallèle.

DE L'AFFINAGE PRATIQUÉ DANS LES BAS FOURNEAUX SUÉDOIS.

1004. Les fourneaux suédois sont de petits stuckofen; souvent on en retire la loupe par le gueulard, comme si c'étaient des feux de forge. La nature des produits dépend du dosage des charges et de la manière dont le vent est donné. Le fer obtenu varie extrêmement sous le rapport de ses propriétés : quelquefois il est bien affiné, ductile et malléable; quelquefois dur et aciéreux; quelquefois aigre et semblable encore à la fonte. Toutes ces qualités se trouvent presque toujours réunies dans une seule loupe, en sorte qu'on est obligé de la refondre dans un feu brasqué, ce qui occasionne un fort déchet accompagné d'une grande consommation de charbon; et lors même qu'on se dispenserait de liquéfier ce fer une seconde fois, il faudrait néanmoins le maintenir long-temps à une haute température, parce qu'une simple chaude ne suffirait pas pour l'épurer.

Dans quelques endroits de la Suède et de la Nor-

wège, on traite avec du bois carbonisé dans le fourneau même, des minérais de prairie grillés d'abord en gros tas, à l'air libre, bocardés ensuite et conservés sous des hangars. La cuve des fourneaux, construite en grès ou grauwacke, circulaire et évasée par le haut, a 2m,20 d'élévation et 1m,56 d'ouverture au gueulard. Le creuset, ou l'espace compris entre la sole et la tuyère, d'une forme ovale, et construit aussi en grauwacke, a 63 centim. de profondeur, 78 de longueur et 47 de largeur. Mais ces dimensions ne sont pas constantes; on trouve des fourneaux qui ont seulement 1m, 10 à 1m, 25 d'élévation. Dans ce cas, on enlève la loupe par le gueulard, en la saisissant avec des tenailles. Lorsqu'ils sont plus grands, on la fait sortir par le bas comme on la retire des stuckofen. Les cuves les plus élevées sont souvent enveloppées avec de la terre battue en forme de pisé et retenue dans un cadre de bois. C'est à l'aide d'une rampe, que l'on communique avec le gueulard; quelquefois on trouve deux de ces foyers accolés l'un à l'autre.

Pour mettre un semblable fourneau en activité, on commence par le remplir avec du bois fendu, en serrant les bûches, pour éviter les interstices autant que cela est possible. On entasse ce combustible de manière qu'il dépasse le gueulard, et on l'allume en jetant quelques charbons embrasés dans un vide laissé par une perche verticale. Au bout d'une demi-heure, quand la carbonisation est achevée, on commence à charger avec du minérai grillé. Mais on ne donne le vent qu'après la troisième ou quatrième charge. Elles sont composées chacune d'une à deux pelletées de minérai. On n'introduit une charge dans le fourneau que lorsque celle qui précède est descendue. Les souf-

flets vont d'abord très-lentement. Il faut que la tuyère soit toujours propre et qu'on fasse souvent écouler les laitiers. Lorsque le creuset est plein de métal, on cesse de charger, on laisse descendre les matières qui sont dans le fourneau et l'on fait sortir la loupe. Souvent elle est composée de fonte blanche plutôt que de fer affiné; on la refond pour la purifier. Le seul exposé de cette méthode en prouve l'imperfection.

## DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS PRATIQUÉ EN ALLEMAGNE.

1005. L'assinage immédiat des minérais pratiqué dans les seux allemands se fait, comme dans les stuckosen par une véritable susion. L'opération considérée en elle-même n'ossre de part ni d'autre aucune dissérence essentielle: il n'y en a que dans la sorme des soyers, puisque les seux allemands n'ont point de cuve.

Le creuset est composé de plaques en fonte ou formé d'une chaudière garnie intérieurement de briques réfractaires couvertes de brasque. Sa profondeur varie entre 31 et 52 centim.; il en est de même de son diamètre: l'une et l'autre dimension dépendent de la fusibilité des minérais, de la force du vent et de la qualité du combustible. Le produit obtenu serait de la fonte si, en disposant de minérais fusibles, de charbons durs et d'un vent fort, on n'employait pas de larges foyers. La tuyère est parfaitement horizontale.

Après avoir desséché le creuset, qui souvent est garni intérieurement de terre glaise revêtue de brasque, on le remplit de charbon frais et l'on tâche d'en couvrir les parois d'une couche de laitiers, que l'on produit en fondant d'abord des minérais très-fusibles ou devenus tels par une addition de chaux: on appelle cette opération brûler le creuset, parce que la brasque se trouve effectivement consumée et remplacée par une couche de scories et de parties métalliques. Pour charger, on jette le minérai par pelletées sur le tas de charbon qui remplit le creuset et qui s'élève au-dessus de ses bords; à mesure que ce minérai entre en fusion, il traverse la masse du combustible. Ce n'est qu'après qu'une charge est descendue qu'on la remplace par une autre. Le tas de charbon est renouvelé de temps en temps; on continue de cette façon jusqu'à ce que la

loupe ait reçu une grandeur déterminée.

Les propriétés du fer obtenu dans ces foyers dépendent de la vîtesse avec laquelle disparaissent les charges: plus la descente en est rapide, plus le métal se rapproche de la fonte; plus elles sont lentes, plus on consomme de minérais; mais la qualité du produit en est bien meilleure. Si la descente était trop accélérée, on y remédierait en augmentant les charges de minérai et en y ajoutant une certaine quantité de scories douces. Lorsque les matières descendent trop lentement, il y a manque de chaleur et le fer se fige contre les parois du creuset. Dans ce cas, il faut rétrécir le foyer, augmenter la force du vent, diminuer aussi la charge et y ajouter, s'il est nécessaire, un peu de laitier pauvre. Il peut arriver que le feu soit tellement refroidi qu'on n'obtienne point de fer et que toute la masse des matières se convertisse en laitier riche. Si les charges descendent très-rapidement, le résultat du travail ne consiste quelquefois qu'en laitiers pauvres joints à une petite quantité de fer cru. L'ouvrier doit donc savoir estimer le dosage avec précision.

Il doit faire écouler le laitier fréquemment et en conserver néanmoins une petite quantité dans le foyer, pour ne pas mettre le fer à nu. Après avoir placé la dernière charge sur le charbon, il enlève les matières figées et attachées aux parois du creuset et les pousse dans le feu pour les mettre en fusion.

La loupe obtenue, si elle est impure, se traite dans des feux analogues à ceux dits de Schmalkalden; elle subit alors un déchet de 30 pour cent. Si l'affinage en est plus avancé, on la coupe en lopins et l'on étire le fer pendant la fusion suivante. Il résulte de tout ceci. que le degré d'affinage du métal dépend uniquement du rapport des minérais au charbon. Un ouvrier exercé peut donc fournir, en suivant ce procédé, du fer parfaitement affiné, mais en moiudre quantité que s'il tâchait d'obtenir un fer destiné à subir une deuxième fusion dans des feux brasqués. Au reste, c'est la routine qui fait la loi; cependant, il nous paraît plus avantageux d'opérer l'affinage complètement, ainsi qu'on le faisait en Silésie, au lieu de fondre les lopins une deuxième fois dans des feux de forge, comme on le pratiquait dans le Palatinat.

1006. Il existe une autre méthode allemande d'affiner les minérais de fer: on les stratifie avec le combustible. La profondeur du creuset est de 31 à 38 centimètres; on donne à la tuyère un plongement considérable et l'on emploie de petit charbon, ainsi que dans le travail précédent, afin que les matières non fondues ne puissent le traverser. Pour prévenir cet accident, on est souvent obligé d'humecter les minérais. Dans certains endroits on les arrose même d'une si grande quantité d'eau, qu'ils forment une pâte qu'on jette sur le charbon. La dose de minérai composant une

charge, dépend de l'allure du feu, tandis que la quantité de charbon chargée en une fois ne varie point. On la fixe à omèt. cub., 092; ailleurs, à omèt. cub., 123. On ne charge en minérais que lorsque le foyer chaussé d'abord, est rempli une seconde fois de charbon frais. La fonte qui tombe dans le creuset recoit son degré d'affinage par le plongement du jet d'air; moins elle est disposée à devenir solide, plus on fait écouler le laitier fréquemment et plus on expose le métal à l'action du courant d'air. Cette manière de traiter les minérais, est encore en usage dans la Gallicie orientale, mais elle a été entièrement abandonnée en Silésie. Les foyers dans lesquels on y pratiquait l'affinage immédiat ont été remplacés tous depuis 1798, par les hauts fourneaux joints aux feux d'affinerie. Le creuset de forme circulaire était construit en briques réfractaires. On faisait une loupe de 62 à 75 kilog, par 6 heures, de sorte que la quantité de fer obtenue par semaine, variait entre 1800 et 2000 kilog.

1007. Lorsque l'on compare ces méthodes anciennes aux procédés nouveaux, on ne peut avoir en vue que d'examiner la consommation de charbon et le produit des minérais en métal; mais il est difficile de mettre, dans ces sortes de comparaisons, le degré d'exactitude voulue, parce qu'il faudrait que la qualité des matières premières employées, fût parfaitement égale de part et d'autre.

Dans l'éloge qu'on fait souvent de l'affinage immédiat, on vante toujours l'économie des frais de construction. Il est certain que l'établissement des hauts fourneaux joints aux feux d'affinerie, est bien plus dispendieux que celui des bas fourneaux anciens; mais la quantité de fer que les premiers fournissent dans

un temps donné est aussi bien plus considérable. On ne peut donc comparer les deux méthodes entr'elles, que sous le rapport de la consommation des matières premières.

Dans la Silésie supérieure, on traitait autrefois par l'affinage immédiat, les minérais de Tarnowitz: ce sont des fers bruns argileux qu'on fond encore aujourd'hui dans les hauts fourneaux de ces contrées. On consommait pour 100 kilog. de fer forgé 3<sup>met. cub.</sup>,95975 de charbon et 800 kilog. de minérais, qui ne rapportaient donc que 12 1/2 pour cent de fer ductile.

Il résulte des termes moyens de plusieurs années, pris dans les usines actuelles, que par 100 kilog. de fonte, on brûle 1<sup>mèt cub.</sup>, 10484 de charbon. Si l'on augmente cette quantité de deux cinquièmes, ou de 40 pour cent, à cause du déchet passé aux affineurs, qu'on fixe au deux septièmes de la masse totale, le charbon brûlé dans le haut fourneau pour la fonte d'un cent de fer ductile, sera 1<sup>mèt. cub.</sup>, 54676. Dans le feu d'affinerie, on en consomme tout au plus 1<sup>mèt. cub.</sup>, 51129 par 100 kilog. de fer; ce qui fait en somme 3<sup>mèt. cub.</sup>, 05806.

Les mêmes minérais réduits dans les hauts fourneaux produisent aujourd'hui, terme moyen, 24 pour cent de fonte, et le déchet pendant l'affinage étant de deux septièmes, il s'ensuit qu'ils rapportent en fer ductile 17 pour cent.

En comparant ces résultats, on voit que l'affinage immédiat des minérais était dans ce pays beaucoup plus désavantageux, que ne l'est aujourd'hui la fusion exécutée dans des hauts fourneaux et suivie du travail des feux d'affinerie. On ne peut nier cependant que si les minérais étaient plus riches, la comparaison ne devînt plus favorable pour la première de ces méthodes \*.

DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÉRAIS, D'APRÈS LES MÉTHODES SUIVIES EN FRANCE.

1008. La méthode française diffère essentiellement du procédé allemand: ce qui la caractérise c'est que les minérais sont fortement torréfiés avant d'entrer en fusion; mais ces deux opérations se suivent sans interruption \*\*. Cette méthode est pratiquée principalement dans les Pyrénées. Les dimensions des foyers varient dans les différens cantons. Les creusets se construisent ordinairement en schiste micacé, quelquefois aussi en plaques de fonte.

Les fourneaux les plus petits appelés Catalans, qu'on trouve au centre des Pyrénées et dans la partie orientale, ont 50 centim. de longueur, 47 de largeur au fond du creuset et 43 de profondeur; la tuyère est élevée de 24 centim. au-dessus de la sole.

<sup>\*</sup> Il y a dans ce passage de l'original plusieurs erreurs que nous avons dû éviter dans la traduction. L'auteur, après avoir posé que la consommation de charbon pour un quintal de fonte (poids de Berlin), est égale à 16pieds cubes,7412 (mesure du Rhin), dit qu'en ajoutant à cette quantité les 2/7 comptés pour le déchet que subit la fonte dans les feux d'affinerie, on obtient 19,1 pieds cubes. Mais, si l'on suppose que le métal subit par l'affinage un déchet des 2/7, on doit augmenter le nombre 16,7412 de 2/5 ou de 40 pour cent. On voit d'ailleurs par la seule inspection qu'en ajoutant même les 2/7 à la quantité 16,7412, on n'obtiendrait pas 19,1. Le T.

<sup>\*\*</sup> Le grillage est une opération à part; il s'effectue comme de coutume dans des fourneaux particuliers, et précède de loin le traitement des minérais. M. Karsten ne veut parler ici que de la torréfaction ou, pour mieux dire, de l'espèce de liquation qu'ils subissent immédiatement avant d'entrer en fusion. Le T.

Les foyers sont un peu plus grands dans la Navarre et la Biscaye. Les fourneaux navarrais ont 64 centim. de longueur et 53 de largeur, au fond du creuset. La tuyère est élevée de 32 centim. au dessus du fond.

Les fourneaux biscayens employés aussi dans la majeure partie de la Navarre ont des dimensions plus grandes encore: leur longueur au fond du creuset est de 90 centim., leur largeur de 81,5, leur profondeur de 72. La tuyère est éloignée de 38 centim. du fond.

Le travail de ces fourneaux est le même par-tout; ils ne diffèrent que par leurs dimensions.

On traite à la fois dans les premiers 150 à 200 kil. de minérais parfaitement grillés; 250 à 300 dans les navarrais, et 350 à 400 dans les biscayens. Souvent on expose le minérai grillé à l'action de l'air et de l'eau pendant quelques mois, on le répand sur une grande surface, on l'arrose et on le retourne plusieurs fois, afin d'en séparer l'acide formé par la calcination des pyrites.

La tuyère est tellement plongeante qu'elle rencontre le fond à plusieurs pouces du contrevent.

Le travail de ces feux a été décrit par La Peirouse et Muthuon avec beaucoup de détails, et leurs relations sont assez concordantes. On garnit le foyer d'une couche de brasque de quelques pouces d'épaisseur. On fait cribler une partie de minérai grillé précédemment. La poussière appelée greillade entre pour un tiers dans la masse de celui qu'on veut réduire; mais on ne la jette dans le feu que pendant la fusion.

On commence par apporter le minérai qui est en morceaux; on le verse près du contrevent; on l'entasse; on en fait une espèce de mur terminé en dos d'àne, de manière que la plus grande hauteur soit

du côté de la rustine et la plus petite du côté du lai-, terol. Cette masse de matière occupe un tiers du creuset. Il reste par conséquent entre le minérai et la varme, un espace égal aux deux tiers de la capacité du foyer; on y jette le charbon qui doit servir à la combustion; c'est dans cet espace aussi qu'on chauffe les massoques et les massoquettes de la fusion précédente, pour les étirer en barres. Afin de rendre le mur de minérai plus solide, on le couvre de tous côtés avec une couche de fraisil humecté d'eau et mêlé d'argile. Pendant les deux premières heures les soufflets agissent avec lenteur; l'affineur est occupé continuellement à faire descendre les charbons à mesure qu'ils se consument, pour remplir les vides et empêcher l'éboulement du minérai. Il emploie d'abord un vent faible pour ne pas trop accélérer la fusion, et pour bien calciner le minérai entretenu long-temps à une chaleur modérée, en contact seulement avec les charbons et dérobé à l'influence de l'air atmosphérique.

Au bout de deux heures l'affineur donne le vent en entier, détache les morceaux inférieurs de minérai qui commencent à devenir caverneux, les présente devant la tuyère, ayant soin que le mur s'affaisse peu à peu, sans s'ébouler. Il continue cette opération jusqu'à ce que tout le minérai ait passé au foyer de la chaleur.

Il jette la greillade sur le charbon après qu'elle est arrosée d'eau, afin que le vent ne puisse l'enlever; elle augmente le produit et donne au laitier la consistance voulue. On en diminue la quantité lorsque les scories sont visqueuses; le contraire a lieu lorsqu'elles sont très-liquides. On commence à la répandre sur le combustible, un quart d'heure après que le feu a été allumé, de sorte qu'on l'a consommée bien avant que tout le gros minérai soit fondu. Il faut employer une plus grande quantité de greillade, lorsqu'on dispose d'un charbon dur et d'un vent fort.

Il est essentiel que la partie antérieure du foyer soit toujours remplie de charbon, afin que le mur ne puisse pas s'ébouler. L'aspect de la flamme joint à celui des minérais qui deviennent caverneux, indique à l'ouvrier le moment où il doit présenter ces derniers au courant d'air, pour en commencer la fusion. Lorsque cette opération est terminée, il cherche les morceaux dispersés et les ramène devant la tuyère pour les fondre à leur tour. Cela fait, il arrête le vent et fait sortir la loupe appelée massé, pour la cingler et la partager en plusieurs lopins qui portent le nom de massoques, et qu'on chauffe pendant la fusion suivante pour les couper en massoquettes et les étirer en barres.

Un feu semblable est desservi par huit hommes, un maître ouvrier appelé foyer, un maillé ou marteleur, deux affineurs nommés escolas, deux piquemines et deux valets d'escolas qui portent le nom de miaillous. Le travail des fourneaux qui sont plus petits se fait par six hommes seulement.

On retire du minérai à peu près 33 pour cent de fer ductile. On obtient par six heures et selon les dimensions du fourneau, un massé de 50 à 150 kil. de fer; de sorte que le produit des plus grands foyers est de 3500 à 4000 kil. par semaine.

On dit le fer d'une qualité excellente; il est le plus ordinairement très-doux au centre de la loupe, mais dur et aciéreux à sa surface. Si l'ouvrier veut obtenir de l'acier, il diminue, d'après La Peirouse, la quantité de greillade, matière qu'on peut assimiler aux laitiers riches qui servent à décarburer le fer; il pousse le minérai plus fréquemment vers la tuyère et avec moins de force. C'est-à-dire qu'il hâte la fusion, sans exposer le minérai aussi fortement au courant d'air. Il conserve plus de charbon dans le foyer, fait écouler le laitier plus souvent, pour prévenir son action sur le métal et prolonge le travail du massé en ralentissant le vent, parce qu'il est reconnu que le fer devient d'autant plus dur qu'on procède avec plus de lenteur vers la fin de l'opération. Il faut du reste que la tuyère soit parfaitement horizontale.

La Peirouse, du Coudray et Muthuon, préfèrent le travail des fourneaux dits à la catalane à celui des hauts fourneaux et des feux d'affinerie, nonseulement sous le rapport de la qualité des produits, mais sur-tout pour l'économie du combustible. Nous ferons observer à ce sujet que les minérais traités par les méthodes dites catalanes, sont tous très-purs, et que, réduits dans les hauts fourneaux, ils ne pourraient manquer de produire un très-bon fer; mais nous convenons aussi que l'affinage immédiat facilite la vitrification des matières étrangères et le dégagement du soufre qui est chassé par la calcination. Dans les hauts fourneaux, au contraire, le soufre entre en fusion avec le fer.

Quant à l'économie du combustible, il serait difficile de prononcer entre les deux méthodes: on ne connaît pas exactement la quantité de charbon brûlé par mille de fer dans les forges dites catalanes, et même la richesse des minérais n'est pas assez bien déterminée. On ne peut nier du reste que le déchet

ne soit très-considérable; la couleur seule des scories en est une preuve certaine. La consommation de charbon est au plus, d'après Ducoudray, de 3 un tiers parties pour une de fer; nous ne pouvons en évaluer le volume, leur essence nous étant inconnue. Mais si l'on réduit en kilogrammes les 3<sup>mèt. cub.</sup>,058 de charbon brûlé par 100 kilog. de fer obtenu dans les usines de la Silésie (1007), et si l'on suppose que ce charbon, moitié de pin et moitié de sapin, pèse 136 kilog. le mètre cube, on aura pour les 3met. cub., 058, 416 kilog.; c'est-à-dire que pour une partie de fonte, il en faut 4 un sixième de charbon, et cette consommation serait diminuée de beaucoup, si l'on fondait dans les hauts fourneaux des minérais aussi riches que ceux qui sont traités par les méthodes dites catalanes; en sorte qu'il est encore très-douteux que l'avantage soit de leur côté \*.

\* Le résultat précité n'est point d'accord avec celui de M. Karsten; il ne ponvait l'être à cause des fautes de calcul que nous avons rectifiées au paragraphe 1007. (Voyez la note de ce paragraphe.)

D'après la comparaison qui vient d'être faite entre les deux méthodes, le travail des feux dits à la catalane, semble présenter un avantage marqué sous le rapport de l'économie de combustible, mais cet avantage doit être attribué en grande partie à la pauvreté du minérai de Tarnowitz. Les résultats de la comparaison eussent été bien différens, si les premières données avaient été moins inégales, si, au lieu d'un minérai qui ne rend que 17 pour cent de fer ductile, on en avait pris un autre donnant à peu près 33 pour cent, comme ceux qu'on traite par l'affinage immédiat. Il nous serait facile de nommer plusieurs hauts fourneaux qui, avec leurs feux d'affinerie, ne consomment que 3 à 3 1/2 parties de charbon pour une de fer ductile. Nous citerons les belles forges de Couvin dont la partie technologique est dirigée avec autant d'intelligence qu'on a mis d'ordre dans la comptabilité des matières, Or le fourneau de Couvin consommait, terme moyen, depuis le 15 décem-The trigge to the state of the war whom of

On a fait plusieurs essais pour substituer le coke au charbon de bois dans les foyers où l'on affine les minérais immédiatement, mais la température qui régnait dans ces foyers était toujours ou trop élevée ou trop basse. Nous sommes presque certains que l'on réussirait en employant beaucoup d'air soumis à une pression médiocre; trop faible, le vent ne produirait pas assez de chaleur; trop rapide, il ferait naître une grande quantité de scories pauvres qui s'opposeraient à l'affinage.

bre 1818 jusqu'au 31 août 1819, par mille de fonte, 52 respes, 32 de charbon ou 1283 kilog. Dans la forge dite du Prince, on employait, terme moyen, depuis le premier mai 1819 jusqu'au 31 décembre même année, par mille de fer, 1480k,64 de fonte, et 13,06 quenes de charbon, pesant 1650 kilogrammes, en sorte qu'on brûle 1898 kilog. de charbon dans le haut fourneau, pour obtenir la quantité de sonte qui produit un mille de fer; ajoutant à ce nombre les 1650 kilog. brûlés dans le feu d'affinerie, on trouve que la consommation de charbon pour un mille de fer ductile, est 3548; ce qui fait à peu près 3 1/2 parties de charbon pour une de fer obtenue, et ce fer est étiré et paré avec soin, tandis que les forges catalanes ne fournissent que des espèces de bidons ou bâtards. Faisons observer en outre que M. Hannonet, propriétaire des usines de Couvin, ne néglige aucun soin et ne craint aucune dépense pour améliorer la qualité de ses fers qui jouissent aujourd'hui d'une réputation toute particulière. Mais chacun sait qu'on ne parvient à de semblables résultats qu'en se relâchant sur les principes d'économie, qu'en sacrifiant une plus grande quantité de combustible et de fonte. La consommation de 3 1/2 de charbon pour une de fer, paraît donc être dans ces usines une espèce de maximum.

Les minérais de St.-Pancré, ceux qui proviennent des cantons dits la Butte, la Vieille-Taverne, Cosnes et la Hogne, lorsqu'ils ne sont pas mêlés avec une trop grande quantité de minérai en blocs, ne demandent, étant soumis au travail des hauts fourneaux suivi de celui des feux d'affinerie, que 3 à 3 1/3 kilog. de charbon par kilog. de gros fer, et le produit est généralement d'une trèsbonne qualité. Le T.

DE L'AFFINAGE IMMÉDIAT DES MINÈRAIS, SELON LA MÉTHODE CATALANE ITALIENNE.

1009. La méthode suivie en Corse, à l'île d'Elbe et dans d'autres parties de l'Italie, ressemble beaucoup à celle qu'on pratique en France. On commence aussi par griller le minérai et par l'exposer encore une fois à une chaleur très-intense; ensuite on enlève du foyer les morceaux agglutinés, pour les refondre plus tard. Le premier grillage et le deuxième que nous appellerons liquation, se font ensemble. On traite à la fois autant de minérai qu'il en faut pour quatre fusions successives qui, conjointement avec les opérations préparatoires, constituent le travail d'une journée. La liquation et la fusion qui, d'après la méthode française, se suivaient immédiatement, sont divisées dans le travail à l'italienne: il en résulte une perte de temps et une plus grande consommation de charbon; aussi ne peut-on fondre que 350 à 400 kilog. de minérai par 24 heures. Le premier grillage se fait en même temps que la liquation, mais on ne soumet à cette dernière que le minérai qui a été grillé et bocardé la veille.

Le foyer est un bassin demi-circulaire qui a tout au plus 18 centim. de profondeur et 39 de rayon. La tuyère est placée au centre.

En commençant le travail, on garnit le bassin avec du fraisil passé à l'eau; de manière que la distance de la tuyère au fond soit réduite à 11 centim. On élève ensuite, à 13 centim. de la tuyère, un mur demicirculaire avec de gros charbons de 13 centim. de longueur à peu près, placés dans le sens des rayons du bassin; derrière ce mur on dispose des lits alternatifs

de minérai grillé et de fraisil séparés du minérai brut par un mur de fraisil qui a 10,5 centim. d'épaisseur : les interstices laissés entre les morceaux de minérai bruts sont remplis avec de la poussière de charbon, afin que la masse qui a trois pieds de hauteur et qui présente l'aspect d'un petit fourneau, reçoive une

plus grande solidité.

Les gros charbons qui forment une cuve sont de châtaignier; on préfère ceux qui ont déjà servi une fois, parce qu'on les éteint dans l'eau et qu'ils deviennent alors moins combustibles. On garnit aussi avec du fraisil les interstices laissés entr'eux, afin qu'il ne puisse pas pénétrer d'oxigène jusqu'aux couches de minérai. Après avoir jeté dans la cuve quelques charbons incandescens, on la remplit de combustible et l'on donne le vent. L'ouvrier fait ensuite descendre les petits charbons avec précaution, à mesure qu'ils se consument, pour ne pas entamer le mur de gros charbons qui doit rester intact, condition essentielle dont dépend le succès de l'opération. Quand on la juge terminée, ce qui arrive au bout de trois ou quatre heures, on renverse le mur extérieur, on bocarde les minérais qui viennent d'être grillés, pour les soumettre à la liquation le lendemain, on enlève le petit mur de fraisil, on arrête le vent, on retire les gros charbons qui doivent avoir conservé leur forme et leur grosseur, on les éteint dans l'eau et l'on refroidit avec ce liquide les minérais agglutinés qu'on répand sur le sol de l'usine. Ces minérais sont devenus alors des mélanges de laitier et de fer.

Après avoir achevé cette opération préparatoire, on procède à la fusion des matières: on nettoie d'abord le foyer, on l'entoure de fraisil, on le remplit de charbon jusqu'à 47 centim. au-dessus de la tuyère, on place sur ce tas de charbon les morceaux de minérais agglutinés et l'on donne le vent. Lorsque le tas de combustible s'affaisse, on y jette du charbon frais sur lequel on charge aussi du minérai agglutiné jusqu'à ce qu'on ait usé le quart de la provision faite précédemment. Il n'y a au reste que les laitiers, qui entrent en liquéfaction et qu'on fasse écouler à plusieurs reprises. Le fer se rassemble sur le fond et se réunit en une masse appelée massello. La loupe est faite en trois ou quatre heures de temps. Après avoir arrêté le vent, on la retire du feu, on la cingle, on en forme une petite pièce qu'on étire pendant la fusion suivante. Le fer est, dit-on, d'une excellente qualité.

On obtient par 24 heures, avec les 400 kilog. de minérai, tout au plus 200 kilog. de fer. Le procédé français, moins dispendieux sous le rapport de la consommation de charbon, est donc bien préférable à la méthode italienne.

# DE L'AFFINAGE DE LA FERRAILLE.

1010. La fabrication de la tôle, du fil d'archal, des clous, des pelles, de la casserie, etc., etc., produit une grande quantité de rognures et de débris, qu'on rassemble pour les traiter dans des usines particulières. D'après Swedenborg, il existait déjà dans le 17°. siècle, près de Rome, plusieurs forges où l'on s'occupait exclusivement à convertir en barres le vieux fer appelé ferraille. Ce genre de fabrication est trèsétendu à Londres, où l'on voit un établissement de cette nature activant cinq machines qui servent à étirer le fer. Il est évident du reste que ces usines

doivent prospérer le plus dans le voisinage des grandes villes, si toutefois on peut s'y procurer le combustible à un prix modéré.

de forge ou dans les fours à réverbère, en la faisant ou fondre ou souder seulement pour l'étirer ensuite en barres. Le fer obtenu de cette façon est à la fois très-dur et très-tenace.

Swedenstierna cite la forge de Cramond, près d'Edimbourg, où l'on affine de la ferraille achetée en grande partie dans les Pays-Bas. Des femmes ou des enfans qui réunissent ces vieux fers en font des paquets très-serrés, de 13 à 16 centimètres d'épaisseur, sur une longueur de 28 à 31 centimètres, qui, placés dans des foyers couverts d'une voûte, sont chauffés à la température du blanc soudant et convertis en barres sous le marteau. La voûte sert à concentrer la chaleur. L'auteur a négligé de nous transmettre le détail de l'opération et même d'indiquer si le combustible consiste en coke ou en houille \*.

1012. Dans quelques usines, on jette la ferraille et les rognures de tôle dans le feu d'affinerie, lorsque la loupe est déjà formée. Ce procédé est assez avantageux dans le cas où l'on ne dispose que d'une petite quantité de ces débris, parce qu'il n'augmente guères la consommation de charbon. Mais dans le cas où l'on voudrait faire passer de cette manière une plus forte dose de ferraille, il en résulterait un grand déchet, attendu que le fer, dans un état d'affinage parfait,

<sup>\*</sup> Il est probable qu'on chauffe avec du coke; la houille nuirait à la qualité du fer, on n'oserait même l'employer pour souder les mises des essieux, quoiqu'elles aient 1 pouce à 15 lignes d'épaisseur. Le T.

remplissant tout le creuset, serait abandonné à toute l'action du vent. On tenterait inutilement d'y remédier en couvrant le fer de charbon; une partie s'oxiderait toujours et une autre, absorbant du carbone, deviendrait dure et aciéreuse. Il vaudrait donc mieux employer ces débris pendant le premier soulèvement; mais l'affinage en serait accéléré, inconvénient trèsgrave, lorsque la fonte n'est pas exempte de défauts.

1013. Si l'affinage se fait par une fusion entière dans des feux de forge, on ajoute à la ferraille des laitiers riches et du fer cru, pour former un bain qui puisse la protéger contre l'action de l'air. D'après Swedenborg, ce procédé aurait été suivi dans les forges de Rome, mais on employait deux foyers, dont l'un servait seulement de chaufferie pour l'étirage des lopins, ce qui est inutile et augmente la consommation de charbon.

On emploie pour ce genre de travail un feu profond et un vent rasant. La distance de la tuyère au fond peut avoir 37 à 39 centimètres, la longueur du foyer 78 et la largeur 63. On remplit le creuset de charbon, après en avoir garni le pourtour avec du fraisil. On casse la sorne provenant de l'opération précédente en petits morceaux, pour la fondre ensuite entre deux couches de charbon avec le fer cru, dont le poids est à peu près égal à la douzième partie de la ferraille. On s'occupe pendant la fusion de l'étirage des lopins. En modifiant la force du vent, on peut accélérer ou retarder l'affinage de la masse. Si la fonte est blanche, on donne un vent fort; le contraire a lieu si elle est grise, et dans ce cas on diminue aussi les additions de fer cru et de scories. En un mot, il faut toujours que le métal soit affiné en tombant dans

le creuset, sans quoi l'on est obligé d'y ajouter encore des oxides, et quelquefois même de le soulever pour le refondre avec lenteur. Quand la sorne et la fonte sont liquéfiées, on jette du charbon dans le creuset et l'on place sur le tas de combustible la moitié seulement de la ferraille; on la comprime à coups de marteau aussitôt qu'elle est rouge de feu, et l'on y joint ensuite l'autre moitié.

Aussitôt que la fusion est commencée, on tâche de l'accélérer; le vent doit alors traverser les charbons dans tous les sens; souvent on en favorise le passage en donnant quelques petits coups de ringard. Il faut avoir soin que le métal ramolli ne s'attache pas aux plaques, puisqu'il descendrait plus lentement et qu'il se combinerait avec le carbone. Le travail de l'attachement ne peut être appliqué à cette méthode, attendu que la fusion doit être très-prompte et que le fer ne peut d'ailleurs s'affiner qu'en tombant dans le creuset. On traite ordinairement 75 à 100 kilogram. de ferraille à la fois.

Le déchet qui s'élève souvent à 12 pour cent, peut, dans des circonstances favorables, se réduire à 10. La consommation de charbon est très-grande : on en brûle 1<sup>mèt. cub.</sup>, 056 à 1<sup>mèt. cub.</sup>, 320 par 100 kilog. de fer obtenu. Si les débris sont très-menus, comme ceux qu'on obtient en forant ou en tournant du fer ductile, ils sont fortement attaqués par le vent et le déchet peut alors s'élever de 30 à 40 pour cent.

1014. Les fours à réverbère sont les foyers dans lesquels on traite les débris de fer de la manière la plus avantageuse, en les soudant ensemble. La sole de ces fours doit être horizontale et leur tirage très-rapide, afin qu'ils puissent produire une haute température et que le métal ne soit pas exposé trop long-temps à l'action de l'air. On procède de deux façons différentes: on peut mettre la ferraille dans des creusets qui ont 10 centim. de hauteur, 28 à 31 de diamètre, et qu'on place au nombre de 8 à 10 dans le four, ou bien on peut jeter les débris de fer rassemblés en paquets, immédiatement sur la sole du foyer (1011). Le premier de ces procédés, rarement suivi aujourd'hui, est dispendieux à cause de l'achat des creusets; mais le fer garanti dans ces vases du contact de l'air, subit un faible déchet. Le point essentiel dans tous les cas, est de produire un violent coup de feu.

Si le four à réverbère est bien construit, si le pont qui sépare la chausse du foyer a au moins 16 centim. de hauteur, et si le fer placé à nu sur la sole, s'échausse avec une grande rapidité, il faut toujours préférer la dernière des deux méthodes.

1015. Le procédé qu'on suit à Pradley et dans d'autres contrées de l'Angleterre, pour traiter les rognures de tôle, réunit tous les avantages : on jette ces débris de fer dans les fours à réverbère pendant l'affinage du fine métal, au moment où il commence à entrer en fusion. Il suffit alors de donner encore un coup de feu avant de travailler la masse fondue.

# DE LA RÉDUCTION DES SCORIES.

1016. Les scories de forge, à moins d'être trèscrues, contiennent 40 à 50 pour cent de fer : elles sont plus riches que la plupart des minérais. Dans les usines où l'on ne travaille que sur fonte blanche, où l'on obtient les laitiers riches en plus grande quantité que les pauvres, où souvent ils contiennent 70 pour

56

cent de fer, dans ces usines, dis-je, il est d'une haute importance de ne pas négliger le traitement de ces matières \*.

Il n'en est pas de même dans les forges où l'on travaille sur fonte grise: les laitiers riches sont employés alors pendant l'affinage même, et servent à hâter la conversion de cette fonte en fer ductile. On est donc réduit dans ces établissemens à ne traiter que les scories crues; toutefois celles qui proviennent de la première percée sont rejetées le plus souvent à cause de leur pauvreté.

Les laitiers riches se réduisent d'autant plus facilement que la vitrification en est moins avancée. La réduction des laitiers pauvres et des scories obtenues dans les feux dits à la catalane, est bien plus difficile.

to17. Il n'y a pas encore long-temps que les métallurgistes ont porté leur attention sur le traitement des scories. On les réduisait autrefois dans des feux de forge, et la loupe, demi-affinée, était refondue ensuite dans des creusets brasqués, dans lesquels elle éprouvait encore un déchet de 30 pour cent. A Uslar, où l'on a pratiqué cette méthode pour la première fois, les feux avaient 31 centim. de profondeur, 55 de largeur et 68 de longueur. Le vent, faible au commencement de l'opération, recevait une plus grande vîtesse vers la fin du travail. On employait 200 kilog. de laitier pour une loupe qui pesait 50 kil. et qu'on refondait ensuite dans des feux brasqués. On n'obtenait que six loupes de ce poids par 24 heures.

<sup>\*</sup> Il paraît, d'après les essais de MM. Berthier, af Uhr et Sefstrom, que la quantité de fer qu'on peut retirer des scories dépouillées des grains de métal qu'elles contiennent à l'état de mélange, varie entre 38 et 65 pour cent, et que le terme moyen est 52. Le T.

En Suède, on a cru améliorer ce procédé en établissant sur le foyer une cuve circulaire de 1m,88 d'élévation, de 26 à 31 centim. d'ouverture au gueulard, et de 47 de largeur à la base. Le creuset garni de brasque est construit de manière que la loupe peut en être retirée comme des stuckofen. On charge avec des baches dont chacune contient à peu près 25 kilog. de laitier. On fait écouler de temps à autre les scories. Au bout de deux heures et après six ou sept charges, on obtient une loupe du poids de 25 kilog. Le produit journalier est de 250 à 300 kilog. de fer, que souvent on ne peut étirer sous le marteau; il faut alors le traiter encore dans les feux brasqués. D'après les relations de M. Blumof, on fait à Soedersfors, dans 24 heures, trois fusions dont chacune donne une loupe de 100 kilog. On retire du laitier 15 à 19 pour cent de fer et l'on consomme 2<sup>mèt, cub.</sup>,64 de charbon par 100 kilog.; mais il y a probablement erreur dans ces évaluations. La quantité de métal obtenue et la consommation de charbon ne peuvent se rapporter qu'au fer demi-affiné sorti des moyens fourneaux, et ce fer subit dans la seconde manipulation un déchet qui s'élève quelquefois à 30 pour cent.

L'emploi de ces bas fourneaux ne paraît donc avoir apporté aucune amélioration sous le rapport de la quantité des produits obtenus et de l'économie du charbon. Comme la fusion des laitiers est plus facile que leur réduction, il paraît que la hauteur du fourneau, insuffisante pour la formation de la fonte, était néanmoins assez grande pour que la liquéfaction ait pu s'effectuer et pour que la plus grande partie de ces oxides fussent dérobés trop promptement à l'action du carbone et de la chaleur. Il fallait employer pour cette

raison un vent faible et un foyer large, afin d'augmenter le produit. On suit le même principe en opé-

rant dans des feux de forge.

C'est l'énergie avec laquelle l'oxigène est retenu dans les oxides passés à l'état vitreux, et la grande fusibilité de ces matières, qui s'opposent à leur affinage dans les bas fourneaux. Il vaut donc mieux les traiter dans des fourneaux de fusion et mieux encore dans les hauts fourneaux ordinaires. La méthode suédoise a été suivie une année entière à Ietlitz, dans la Silésie supérieure; on a changé le vent de différentes manières, sans parvenir à un résultat avantageux: les laitiers ne donnaient que 19 pour cent de fer demi-affiné, qu'on traitait ensuite soit dans des feux d'affinerie ordinaires, en l'ajoutant à la fonte, soit dans des feux brasqués (970) où le déchet était quelquefois encore de 47 pour cent; en sorte qu'ils ne rapportaient réellement que 10 1/7 de fer forgé. On brûlait par 100 kilog. de fer demi-affiné 2mèt cub., 9368 de charbon et ensuite omet. cub., 673 dans le deuxième foyer: ce qui faisait en somme 6mèt. cub., 218 par 100 kilog, de fer en barres.

Ces mêmes laitiers traités dans les hauts fourneaux, ont donné 36 pour cent de fonte, qui correspondent à peu près à 26 pour cent de fer forgé; ils ont donc produit 15 6/7 pour cent de plus que par l'affinage immédiat. On brûlait dans le haut fourneau 2<sup>mèt cub</sup>,045 de charbon par cent kilogrammes de fonte obtenue ou 2<sup>mèt cub</sup>,863 à peu près pour la quantité de fonte qui donne un quintal de fer en barres. Il fallait en outre dans le feu d'affinerie 1<sup>mèt cub</sup>,452 de charbon par 100 kilog. de fer ductile. On consommait donc en somme 4<sup>mèt, cub</sup>,315 de charbon par quintal de fer forgé,

ou 1<sup>mèt. cub.</sup>,893 de moins que dans les bas fourneaux suédois.

Les essais comparatifs cités par Marcher, prouvent également en faveur de la réduction des laitiers exécutée dans les hauts fourneaux ou dans les flussofen de 18 pieds d'élévation.

Si l'on veut ajouter les laitiers aux minérais et les fondre ensemble, il faut user de ménagement dans le dosage. Lorsque l'addition est très-forte, la fonte devient blanche, inconvénient qui est si grave quand les laitiers proviennent d'un fer cru non exempt d'impuretés, que le plus souvent on ne peut employer ce moyen de les utiliser. Si les additions se composaient de laitier riche, de sorne et de battitures, il y aurait bien moins de danger à charger ces matières en trèsforte dose \*.

<sup>&</sup>quot;Des scories claires, telles qu'on les obtient par la fusion de la fonte dans le feu d'affinerie, m'out donné par l'analyse.

| ۰ | TOTLEO  | CLEARED | 20 -  | 0.00 |     |      | ,         | -omino | J 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | -)         |
|---|---------|---------|-------|------|-----|------|-----------|--------|-------------------------------------------|------------|
|   | Silice. |         |       | ٠    |     | 21,4 | contenant | 10,76  | parties                                   | d'oxigène. |
|   | Proto   | xide d  | e fer |      |     | 71,3 | id.       | 16,24  | )                                         |            |
|   | Magne   | ésie    |       |      |     | 2,7  | id.       | 1,04   | 17                                        | 690        |
|   | Potass  | se      |       |      |     | 3,7  | id.       | 0,62   | )                                         |            |
|   |         |         |       |      | 300 |      |           |        | •                                         |            |

<sup>\*</sup> Nous croyons qu'il est utile de donner ici par extrait, la relation des expériences qui ont été faites par M. Strom, ingénieur des mines en Suède, sur la réduction des scories dans des hauts fourneaux. Archiv. für Berban und Hütt., tome 7, page 278.

<sup>«</sup> On fond depuis long-temps, dit-il, les scories de forge en Suède, en Norwège et en Allemagne, dans de petits fourneaux particuliers; mais la réduction ne s'y fait que très-incomplètement, et la consommation de charbon occasionnée par l'emploi de ces foyers est très-considérable. On a tenté aussi de se servir des hauts fourneaux; mais c'est à tort qu'on a regardé les scories de forge comme des minérais réductibles sans être mêlés avec des matières étrangères.

<sup>»</sup> Il est reconnu que la silice se combine avec le protoxide de fer en différentes proportions.

#### DE LA CORRECTION DES FERS VICIEUX.

1018. Pour améliorer le fer rouverin et le fer cassant à froid, on a proposé des moyens nombreux, qui, le

» La quantité de métal renfermée dans ces laitiers était donc de 56,06.

" Un autre morceau de scorie a donné

Silice . . . . . . . . 21, 7 contenant 10,71 parties d'oxigène. Protoxide de fer. . . 73,62 id. 16,76 id.

Magnésie. . . . . . 0,04 Potasse. . . . . . 2,86 id.

98,22

" Un troisième morceau soumis à l'analyse a fourni

Silice . . . . . . . . 18,4 contenant 9,25 parties d'oxigène. Protoxide de fer . . . 74,8 id. 17, 4

» Mon départ de Christiania m'a empêché d'achever cette dernière expérience.

» La perte considérable doit être attribuée au dégagement de l'ammoniaque qui entraîne une petite quantité de magnésie et de

" Il paraîtrait, d'après ces analyses, que la majeure partie de la scorie est un sous silicate de fer, dans lequel la quantité d'oxigène de la base est égale à deux fois l'oxigène de la silice. Le corps qui, après ceux-ci, se trouve en plus grande quantité dans ces matières, est la potasse: la chaux et l'alumine n'y sont qu'accidentellement, et proviennent alors de l'impureté des charbons ou de la fonte.

» Pour réduire par conséquent les scories dans le haut fourneau, il faut les mêler avec une terre qui, en vertu de son affinité pour la silice, puisse séparer cette dernière de l'oxide de fer et en faciliter la réduction. Cette terre est la chaux. J'ai employé de préférence des scories grillées, parce qu'il est reconnu que les minérais riches sont très-disposés à produire du fer assiné dans le haut fourneau, et à engorger l'ouvrage, lorsqu'ils sont à l'état de protoxide, ce qui n'a pas lieu, lorsque par le grillage, on les porte à un plus haut degré d'oxidation. Je ne me suis pas servi du carbonate de chaux, parce qu'il provenait d'un terrain de transition et qu'il

plus souvent, étaient impraticables. Il résulte de la théorie, que les corrections doivent être appliquées principalement aux minérais ainsi qu'au travail des

pouvait contenir du soufre ou du phosphore. J'ai fait usage de la chaux éteinte, afin d'être convaincu de sa pureté par son séjour à l'air. J'ai mélangé la chaux et les scories pour les mettre tout de suite en contact et pour éviter que ces dernières ne pussent abandonner, par l'action du carbone, une portion de leur fer dans la partie supérieure de la cuve; car la séparation des matières ne doit s'effectuer que dans l'ouvrage et par l'affinité de la chaux pour la silice.

" Le fondant entrait pour un quart dans le mélange; à trois parties de scories correspondait donc une partie de chaux. On a choisi cette proportion, dans le but de former dans le haut fourneau, un bisilicate de chaux, en supposant d'après les analyses précitées, que les scories contenaient 20 parties de silice, de sorte que le mé-

lange en renfermait 15 qui retenait 7,5 d'oxigère.

"L'hydrate de chaux desséché renferme, selon Berzelius, 24,2 parties d'eau; mais, ayant pesé plusieurs fois de la chaux sortant du four, et après qu'elle avait été exposée à l'hunidité de l'air, je me suis convaincu qu'elle renfermait l'eau dans le rapport de 2 à 1, ou que 25 parties de chaux éteinte ne correspondaient qu'à 16,67 parties de cliaux pure, parce qu'elle avait absorbé plus d'eau qu'il ne lui en fallait pour se changer en hydrate. Dans les 16,67 parties de chaux il y a 4,68 parties d'oxigène. Ce calcul indiquait donc un excès de fondant; mais, comme cette terre contient nécessairement d'autres substances, et que de la combustion du charbon il résulte d'ailleurs une certaine quantité de silice, j'ai cru devoir adopter le rapport de 3 à 1, d'autant plus que sa simplicité le rend très-commode dans la pratique.

» Si au lieu de chaux on voulait se servir du carbonate de chaux, il faudrait que le mélange fût composé de 5 parties de scories et de 2 parties de fondant. Il est inutile du reste de faire observer que ces proportions doivent être modifiées d'après la pureté de la

pierre calcaire et la composition des scories de forge.

"C'est ce mélange précité de chaux et de scories qui a été substitué à une partie du minérai. On a commencé par en prendre 1/8°. de la charge totale, et l'on a chargé avec ce dosage 39 fois, ensuite 2/8°., en chargeant aussi 39 fois, et enfin 3/8°.; après avoir

hauts fourneaux et à celui des feux d'affinerie, dans lesquels on projette quelquefois une petite quantité de carbonate calcaire.

fondu encore 26 charges, on a terminé les essais. Le poids total des matières est toujours resté le même, puisque les additions du mélange de scories et de chaux remplaçaient des parties de minérai qui leur étaient égales en poids. Les charges de charbon étaient chacune de 12 tonnes (17, hect. 5). Le produit en fonte était plus grand qu'il ne l'est quand on fond des minérais seulement. Le laitier du haut fourneau n'avait éprouvé d'autre changement que d'être plus vitrifié. La fonte était propre au moulage. Comme les minérais contiennent un peu de manganèse, les feux de forge sont montés pour des fontes qui s'assinent facilement, de sorte que le fer cru qui provenait d'une forte addition de scories, paraissait un peu dissicile à traiter dans ces foyers.

" Cet essai a été fait à Eidsfos dans un haut fourneau de M. Cappelen. Celui dont nous allons à présent rendre compte, a eu lieu

dans les forges royales de Baerum.

de minérai. Le premier, qui est le plus riche et le moins calcaire, contient un peu d'amphibole; le deuxième, qui est moins riche, renferme plus de chaux et contient de la magnésie; le troisième, qui est le minérai d'Arendhal, est mêlé de chaux de grenat et de pyroxène.

" Lorsque le haut fourneau est en bonne allure, ces minérais produisent des laitiers peu colorés, gris blanchâtres, d'un éclat gras et d'une cassure rayonnante, ce qui leur donne quelque ressem-

blance avec la trémolithe.

"Les scories grillées comme les minérais, quoiqu'à un moindre degré de chaleur, ont été mêlées avec 1/3 de chaux éteinte: on a pris de ce mélange, d'abord 1/9 et l'on a augmenté ensuite cette proportion jusqu'à 4/9 du total de la charge. Les expériences ont commencé le premier septembre: arrêtées le vingt septembre, elles ont été reprises au premier octobre, et à mesure que la proportion de scories augmentait, le laitier était moins rayonnant; il devenait compacte, conchoïde, d'un aspect plus vitreux et d'une couleur grise foncée. Du reste il était pur et s'écoulait facilement. L'allure du fourneau ne pouvait être meilleure: la fonte, quoique très-compacte, paraissait pourtant trop grise pour servir au moulage.

Quoiqu'il y ait beaucoup de substances qui puissent rendre le fer rouverin ou cassant à froid, on peut en général attribuer ces mauvaises qualités à la présence

" Les essais suspendus d'abord à cause de mon départ, ont été repris au premier octobre. On a commencé avec un 1/9 du mélange de scories et de chaux, et l'on a augmenté cette quantité jusqu'à ce que toute la charge se composât de ces matières. Au reste le dosage a été varié de la manière suivante: lorsque le minérai n'y entrait que pour 6/9, on en prenait 2/9 du numéro 2, et 4/9 du numéro 1, et on y ajoutait 2/9 de mélange et 1/9 de scories sans chaux. A mesure qu'on augmentait ensuite la dose de scories, on diminuait celle du minérai numéro 1, qui était le moins calcaire; on arrivait de cette façon à 4/9 du mélange de scories et de chaux, 1/9 de scories, 2/9 de minérai numéro 2 et 2/9 de minérai numéro 1. De là on a passé à 6/9 dn mélange de scories et de chaux, 2/9 du minérai numéro 2, et 1/9 du minérai numéro 1. Ce dosage a servi enfin de transition au dernier composé de 7/9 du mélange de scories et de chaux, 1/9 de scories et de chaux, 1/9 de scories et de chaux, 1/9 de scories et de chaux pure.

" Dans cette manière de procéder, on avait pour but de remplacer la chaux par le minérai calcaire: mais on s'est vu forcé d'augmenter la proportion de cette terre, parce que le laitier du haut

fourneau prenait une couleur trop foncée.

"Tant que le mélange de scories et de chaux n'excédait pas les 5/9, le fer cru pouvait être employé pour la poterie. C'est aux dernières coulées seulement, après que les charges composées de 6/9 du mélange de scories et de chaux étaient descendues, que la fonte ne pouvait plus être convertie en objets moulés. Elle était grise truitée, quoique tous les signes que donnait le haut fourneau annonçassent une trop faible dose de minérai. On sait qu'une allure semblable est toujours la suite d'une trop grande richesse des matières mises en fusion, et d'un manque de laitier. Si le fer cru doit servir au moulage, le mélange des minérais et du fondant ne doit pas être très-riche; il ne faudrait pas que, d'après mes propres expériences, il pût donner au-delà de 38 pour cent de fonte.

" La continuation de ces essais a fait naître dans l'ouvrage des masses de fer affiné, mais il n'en est résulté aucun accident fâcheux; il suffisait, pour les dissoudre à l'instant, d'augmenter les charges de minérai, ce qui a même produit une effervescence pendant la coulée. Il est reconnu que tous les minérais siliceux à l'état de

du soufre et du phosphore. On doit donc griller les minérais qui donnent du fer rouverin, les asperger à plusieurs reprises avec de l'eau, après les avoir ex-

protoxide, occasionnent fréquemment ces sortes de phénomènes. n Le produit moyen en fer cru des minérais fondus dans le haut fourneau de Borum, est de 35,46 pour cent. Mais, pendant les essais, on a obtenu un surcroît de fonte; si on l'attribue aux scories de forge, leur produit moyen serait de 55 pour cent, et si l'on voulait exclure la dernière semaine, il serait de 57; quantités qui sont assez d'accord avec la richesse de ces minérais factices

trouvée par l'analyse dans les fourneaux d'essais.

" La fonte, celle même qu'on obtenait avec les plus fortes additions de scories, se comportait pendant l'affinage comme la fonte la plus pure. Le fer ductile se travaillait très-bien dans les forges

de maréchal.

" Je crois donc avoir suffisamment démontré, que les scories d'affinerie doivent être considérées comme des minérais siliceux riches, et que mêlés avec de la chaux ou des minérais calcaires, elles peuvent être employées utilement dans les hauts fourneaux; que du reste elles sont disposées à produire du fer affiné, comme tous les autres protoxides, lorsqu'elles forment la majeure partie de

la charge.

» Il s'agit de savoir encore quelles sont les propriétés des scories qu'on obtient par l'affinage du fer rouverin et de celui qui est cassant à froid. Comme ces fers contiennent du soufre et du phosphore, on pense généralement que les résidus de l'assinage n'en sont pas exempts. Mais dans quel état s'y trouvent-ils? Les expériences de Berzélius prouvent évidemment que le soufre et le phosphore ne peuvent pas se combiner avez les oxides. On ne pourrait donc les trouver dans les scories qu'à l'état d'acide sulfurique et d'acide phosphorique.

" Les circonstances qui accompagnent la formation des scories, sont de telle nature que le soufre ne peut se trouver dans la masse sous forme d'acide, attendu que le fer cru est toujours en contact avec le charbon pendant la fusion; et qu'en vertu de sa volatilité,

l'acide sulfureux serait chassé d'ailleurs par la silice.

" Quant à l'acide phosphorique, il est probable que s'il pouvait se former, il serait réduit à l'instant par le charbon, et que l'acide phosphoreux et le phosphore se dégageraient, à moins qu'une partie posés chaque fois à l'air, et les fondre ensuite à une très-haute température, pour en retirer toujours de la fonte très-grise. S'il restait quelque doute sur l'entier dégagement du soufre, il faudrait affiner la fonte suivant le procédé allemand, sans la blanchir par une opération préalable, ce qui ne doit avoir lieu que dans le cas où l'on est assuré de la pureté du fer cru.

Le fer, qui, malgré cette préparation du minérai, malgré la haute température du fourneau et malgré

de ce dernier ne se combinât avec le fer. On peut par conséquent admettre avec certitude que les scories ne contiennent ni soufre ni phosphore, lors même que la fonte et le fer en sont souillés; à moins que les grains de métal disséminés dans la masse ne renferment une petite quantité de ces substances nuisibles. Dans ce cas, il serait facile d'ôter la majeure partie de ces grains de fonte par un triage à la main. Toutes les scories de forge qui proviennent du fer rouverin et du fer cassant à froid, peuvent donc être considérées comme des minérais parfaitement purs. "

Qu'il nous soit permis de faire observer que les raisonnemens de M. Strom, sur la pureté des scories d'affinerie, s'appliqueraient de même au laitier des hauts fourneaux, qui est composé aussi de silice et d'oxides métalliques ou terreux; il ne pourrait donc contenir ni soufre ni phosphore, ce qui est contraire à l'expérience: on sait que certains laitiers qui sont blancs, poreux, très-lègers, semblables à la pierre ponce et qu'on obtient lorsqu'il règne une haute température dans le fourneau, laissent dégager de l'hydrogène sulfuré en faisant entendre un craquement lorsqu'on les expose à l'haleine.

En Angleterre, on ajoute aux scories, du spath fluor, et on arrose le mélange avec de l'eau pour le rendre plus intime. La réduction se fait dans les fours à réverbère. Cette méthode pratiquée depuis deux ans, paraît en général moins avantageuse que la fusion des scories dans le haut fourneau; mais elle doit convenir parfaitement pour toutes les scories qui contiennent beaucoup de grains métalliques, et qui pour cette raison produiraient facilement du fer affiné.

Voyez aussi pour le traitement des scories, le mémoire de M. Berthier. Annales des Mines, tome 7, page 377. Le T.

les retards apportés à l'affinage de la fonte, serait encore vicieux, ne pourrait être amélioré par aucun remède. On peut dans ce cas mêler ce minérai avec d'autres pour en atténuer mais non pas pour en neutraliser les défauts.

Les difficultés de l'épuration du fer deviennent presqu'insurmontables, si une partie du minérai est souillée de gypse ou de spath pesant; on doit alors le séparer des autres par un triage à la main, le bocarder, le griller en y ajoutant beaucoup de fraisil, l'arroser avec de l'eau, le répandre sur une surface inclinée et l'exposer pendant plusieurs années à l'influence atmosphérique pour en dégager les sulfures; mais les bénéfices se trouvent alors bien diminués. On ne peut donc soumettre à ce traitement que les minérais dont la grande richesse offre le dédommagement de ces opérations longues et dispendieuses.

Si le minérai donne un fer cassant à froid, comme, par exemple, les minérais de prairie, on le prépare par le lavage ainsi que par l'exposition à l'air atmosphérique. Il en est aussi qui ont besoin d'être grillés, pour perdre la force de cohésion, bocardés et exposés long-temps à l'air. Il faut que la fonte qu'on en retire soit grise et qu'on l'affine d'après le procédé allemand sans la blanchir préalablement. L'ouvrier doit retarder la coagulation du métal fondu et le passage à l'état de fer ductile. C'est dans ce cas qu'une addition de carbonate de chaux de 3 à 5 pour cent, répandue en poussière sur la masse immédiatement après le premier soulèvement, produit un heureux effet. Cependant, il n'est guère possible que le fer soit corrigé entièrement de son défaut d'être cassant à froid; mais il devient assez bon pour servir à une

foule d'usages. Au reste, comme la fonte de ces minérais est très-liquide, il vaut mieux en faire des objets moulés, si toutefois on peut s'en promettre un débit constant.

# DEUXIÈME DIVISION.

### DU DÉGROSSISSEMENT DU FER.

torg. Le fer en barres, tel qu'il sort de la main des affineurs, est versé dans le commerce sous le nom de fer marchand pour être mis en œuvre. En le livrant sous cette forme, le sydérurgiste praticien semble avoir accompli sa tâche. Mais l'artisan ne pourrait l'employer dans bien des cas, sans éprouver des pertes considérables de main-d'œuvre et de combustible; souvent même il ne pourrait l'amincir convenablement. On est donc obligé de l'étirer dans les usines et de lui donner les dimensions réclamées par les arts, d'autant plus que ces sortes de fabrications faites en grand, deviennent alors plus économiques.

Les dimensions du fer marchand varient selon les pays, cependant on le divise par-tout en fer carré et en fer plat. Les fers ronds, demi-ronds, à huit pans, se trouvent plus rarement dans le commerce; il faut presque toujours les commander exprès et les payer plus cher.

Voici le tableau des échantillons du fer marchand que les affineurs sont obligés de fournir dans les usines royales de la Prusse:

| DÉSIGNATION DES FERS.    | LARGEUR<br>EN POUCES DU RHIN.            | EPAISSEUR<br>EN POUCES DU RHIN            |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fer carré.<br>Id.<br>Id. | 3 1/2                                    | 3 1/2<br>3                                |
| Id.<br>Id.               | 2 7/8<br>2 3/4<br>2 5/8                  | 2 7/8<br>2 3/4<br>2 5/8                   |
| Id.<br>Id.<br>Id.        | 2 1/2 2 1/4                              | 2 1/2<br>2 1/4                            |
| Id.                      | 1 7/8<br>1 3/4                           | 1 7/8<br>1 3/4                            |
| Id.<br>Id.<br>Id.        | 1 1/2<br>1 1/4                           | 1 1/2 1 1/4                               |
| Id.<br>Fer plat.         | 7/8<br>22 3/4                            | 1<br>7/8<br>3/ <u>4</u>                   |
|                          | 6<br>5<br><b>4</b><br>4<br>3<br>1/2<br>3 | 1/2                                       |
|                          | 4<br>3 1/2                               | 3/8<br>1/2                                |
|                          | 3<br>2 7/8<br>2 7/8                      | 3/8<br>3/ <sub>4</sub><br>3/ <sub>8</sub> |
|                          | 2 3/4 2 1/2                              | 3/8<br>3/4<br>3/4                         |
|                          | 2 1/2<br>2 1/4<br>2 1/4                  | 5/8<br>5/8<br>3/8                         |
|                          | 7/8<br>2<br>1 7/8                        | 7/8<br>1/2<br>5/8                         |
|                          | 1 7/8<br>1 3/4                           | 3/8<br>5/8                                |
|                          | 1 3/4<br>1 5/8<br>1 1/2                  | 3/8<br>3/8<br>5/8                         |
|                          | 1 1/2<br>1 3/8<br>1 3/8                  | 3/8                                       |
| -                        | 1 1/8                                    | 3/8<br>3/8 *                              |

st Les derniers de ces échantillons qui sont extrêmement faibles, seraient comptés dans nos forges comme fers platinés. Le T.

La fabrication des petits échantillons exige plus de main-d'œuvre et de temps pour le forgeage, diminue la quantité des produits obtenus dans un temps donné, prolonge la fusion, augmente la consommation de charbon et même le déchet, parce qu'on est obligé de porter les barres plus souvent au feu pour les étirer.

1020. Les fers dont les dimensions sont au-dessous de celles que nous venons de citer, rentrent dans la classe des fers platinés. On les divise en carillon, en bandelette et en verge crénelée.

Les barres de la première espèce n'ont souvent que trois lignes d'équarrissage; celles de la deuxième n'en ont quelquesois que 9 sur deux.

Le dégrossissement du fer comprend aussi sa conversion en fil d'archal, en tôle et en fer-blanc, attendu que ces objets doivent être considérés comme matières premières employées par différens artisans.

Mais la fabrication des faux, des scies, des pelles, des faucilles, des aiguilles, des couteaux, des clous, des fers à cheval, des ancres et en général de tous les outils ou instrumens dont la forme est achevée et qui peuvent servir immédiatement aux besoins de l'acheteur, ne sont pas du ressort de la sydérurgie. Ces sortes d'objets se confectionnent dans des manufactures particulières.

# DES FERS PLATINÉS ET FENDUS.

1021. Le fer se convertit en barres minces ou sous les marteaux à bascule appelés martinets et macas, ou au moyen des cylindres et des fenderies.

1022. L'échantillon des barres de fer qu'on veut fabriquer détermine la forme du martinet. Pour ne

pas le démancher trop souvent, on le coule de manière à pouvoir changer la panne qui s'enchâsse dans le marteau et qui peut en être retirée facilement: il en est de même de l'enclume qui est fixée dans la chabotte. De cette manière on fabrique avec le même marteau du fer rond, demi-rond, sphérique (des balles de fer battu) ou demi-sphérique, etc.

ro23. Si la panne est étroite, le marteau produit plus d'effet et le travail en est plus rapide. Les platineurs habiles donnent toujours peu de largeur à la panne qui, pour le carillon, doit pourtant être égale à l'épaisseur de la barre: plus étroite pour la verge crénelée, elle doit être plus large, si l'on veut

forger de la bandelette \*.

Il faut que les fers platinés aient les arêtes trèsvives, les surfaces unies et les angles droits. Les enfoncemens de la verge crénelée doivent être aussi à angles droits, ce qui exige beaucoup d'adresse de la part de l'ouvrier.

La table de l'enclume et la panne du marteau se confectionnent en acier d'une dureté moyenne. On les trempe et on les polit ensuite sur la meule.

1024. On donne aux martinets une extrême rapidité de mouvement, pour étirer par chaque chaude une grande longueur, afin d'économiser le temps, le charbon et le fer. Les deux cornes de la hulse ne doivent pas être courtes, pour qu'il soit plus facile de faire bien coïncider la table de l'enclume avec la panne du marteau; ce qui est un point essentiel. Le rapport des deux parties du manche mesurées depuis l'axe de rotation, ne peut être plus petit qu'un si-

<sup>\*</sup> La panne du martinet à verge crénelée est cylindrique. Le T.

xième; on obtient par conséquent la vîtesse voulue en augmentant le diamètre du collier et le nombre des cammes.

1025. On chausse le fer dans des feux pourvus d'une machine soufflante, en le tenant toujours au dessus du vent. L'étirage ne peut s'exécuter avec assez de promptitude pour qu'on puisse employer les fours à réverbère. Le foyer doit être rétréci le plus possible, afin qu'on ne fasse pas une trop grande consommation de charbon. En se servant de houille, on doit préférer celle qui est collante. Il serait avantageux de recouvrir le feu par une voûte. Si le chauffage est bien exécuté, le fer ne peut jamais couler dans le creuset en s'oxidant; le déchet ne doit donc provenir que des battitures qui se forment pendant le travail, d'autant plus que le degré de température d'une bonne chaude, est placé entre la chaleur rouge et le blanc soudant. C'est déjà une preuve de maladresse, si le chauffeur se voit forcé de jeter du sable, ou des scories sur le fer pour en empêcher la combustion \*.

1026. Un martinet activé pendant le jour seulement occupe deux ouvriers, le platineur et le chauf-

<sup>\*</sup> On délivre souvent aux platineurs des fers mal ou sur-affinés; qui doivent recevoir nécessairement une chaude suante. Mais au, lieu d'employer le sable pour les défendre contre l'oxidation, on fait bien mieux de se servir des battitures qui tombent sous le martinet. Le fer est quelquefois aigri par le sable, parce qu'il se combine probablement avec un peu de silicium ou avec d'autres matières nuisibles à sa qualité. Quoi qu'il en soit, nous avons toujours obtenu de meilleurs résultats en faisant usage de battitures. On devrait d'ailleurs donner des chaudes intenses approchant du blanc de lune, afin que les barres pussent être parées à chaud. (Voyez notre note sur l'écrouissement du fer , tome 1, page 61. Le T.

feur. Le chauffage, abandonné souvent à des apprentis, exige les plus grands soins pour que le platineur ne soit jamais obligé d'attendre, que les barres ne restent pas trop froides et qu'elles ne soient pas trop exposées au vent. Il ne faut donc pas que le tassement des charbons puisse empêcher le passage de l'air ni que les interstices laissés entr'eux favorisent l'oxidation du métal. Il est sur-tout essentiel qu'il n'y ait jamais qu'une seule barre qui se trouve à la température voulue, et que les autres atteignent successivement le même degré de chaleur, qui doit être entre le rouge et le blanc soudant: il faut avoir beaucoup d'habitude pour le saisir.

Si l'on travaille nuit et jour, on emploie deux pla-

tineurs et deux chauffeurs.

Les bidons ou bâtards, c'est ainsi qu'on appelle le fer considéré comme matière première, s'étirent d'abord au milieu. On donne par conséquent trois chaudes au moins, pour achever une barre; souvent même on est forcé d'en augmenter le nombre. Le platineur, assis sur un banc mobile, tient le fer d'abord avec des tenailles et le saisit ensuite avec les mains. Le chauffeur a toujours cinq à six barres dans le feu; il les apporte successivement et les place sous le marteau. Au bout de deux heures, on fait une légère pause, tant pour se délasser que pour examiner et réparer les barres forgées.

On divise ordinairement le carillon, la bandelette et la verge crénelée en trois classes, d'après leurs dimensions. Les petits échantillons sont bottelés et pesés avec les liens. Le poids des bottes varie selon

les usages suivis.

1027. Les ouvriers, s'ils sont adroits, peuvent di-

minuer beaucoup la consommation de combustible. On leur passe omêt. cub.,528 de charbon de bois ou omêt. cub.,059 de houille par 100 kilog. de fer forgé, et avec ces données ils sont à même de faire des bénéfices considérables. Le déchet ne doit jamais dépasser 5 pour cent, quelque petits que soient les échantillons demandés. Il ne s'élève pour les gros échantillons qu'à 2 et demi, et souvent même qu'à 1 et demi pour cent. La quantité de fer qu'on platine dans un temps donné, dépend non-seulement des dimensions exigées, mais aussi de la qualité des bidons; on peut fabriquer par semaine, 1800 kilog. des plus petits échantillons et 3000 en travaillant jour et nuit.

La tourbe peut servir aussi dans les feux de platinerie, parce que la chaleur ne doit pas être trèsintense; il faut à peu près 0,528 mètres cubes de ce combustible par 100 kilog. de fer, lorsqu'elle est de bonne qualité.

1028. La lenteur de ce genre de travail, le déchet du métal, la consommation de charbon et même la difficulté d'obtenir des dimensions exactes, ont fait naître l'idée de passer le fer d'abord sous des cylindres et de le fendre ensuite dans le sens de sa longueur. Les verges obtenues de cette façon remplacent avantageusement le fer crénelé dont il ne faut pas regretter la forme particulière, parce que dans beaucoup de circonstances elle est plutôt nuisible qu'utile.

#### DES FENDERIES.

1029. Il paraît que les fenderies ont été inventées en Lorraine, vers le milieu du 17<sup>e</sup>. siècle. Les bidons destinés à être fendus sont larges et plats, leur épaisseur est beaucoup plus forte que celle de la verge qu'on veut fabriquer. On les amincit en les passant une ou plusieurs fois entre des cylindres appelés espatards; ils gagnent alors dans les deux autres dimensions, et se changent en une lame d'une largeur constante et d'une épaisseur égale à celle du fer fendu qu'on veut obtenir.

Les découpoirs se composent de deux trousses; ce sont deux séries de taillans circulaires, fabriqués en acier ou en fer aciéré, fixés d'une manière invariable sur deux arbres de fer forgé. L'épaisseur de ces taillans ainsi que la distance qu'ils laissent entre eux sont égales l'une et l'autre à la largeur du fer fendu. Pour consolider le système et pour maintenir les disques dans leur position respective, on place entre eux de fausses rondelles beaucoup plus petites que les autres et percées comme celles-ci, de cinq trous, dans lesquels on passe l'arbre et quatre broches qui lui sont parallèles.

Les fausses rondelles, qui ne servent à autre chose qu'à déterminer les intervalles entre les taillans, ont 15 à 18 centim. de diamètre : ceux-ci en ont 23 à 26. Plus on agrandit ces derniers, plus on accélère le travail, mais ils sont alors plus difficiles à confectionner. Pour monter une trousse, on assemble les taillans et les fausses rondelles avec les quatre broches, on les serre à l'aide de vis et d'écrous ou au moyen de clayettes, et l'on passe ensuite tout le système sur

l'arbre.

Il est évident que les deux trousses adaptées à deux arbres parallèles, doivent recevoir des mouvemens en sens inverse et se pénétrer de manière que le plein de l'une remplisse parsaitement les intervalles de l'autre. Les sausses rondelles qui n'éprouvent aucune satigue, pourraient être confectionnées en fonte et polies ensuite sur la meule \*.

Le nombre des taillans dépend de la largeur que doit avoir le fer fendu; il faut donc préparer d'avance des trousses particulières pour les divers échantillons. La largeur des lames n'excède jamais 5 pouces; si elles étaient plus larges, il serait difficile de chausser le fer uniformément et de monter la ma-

chine avec assez de précision.

Si l'on voulait fendre, par exemple, une lame en cinq barres, il faudrait armer l'arbre supérieur de trois taillans et l'autre de quatre; la trousse supérieure aurait alors deux intervalles et l'inférieure en recevrait trois. En général le nombre des fausses rondelles est toujours impair et la trousse inférieure en a toujours une de plus que l'autre. Il s'ensuit que les lames ne sont fendues que suivant les nombres impairs, en 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc., parties.

La trousse supérieure devrait être suspendue par un moyen quelconque, afin qu'en retombant après que la verge est sortie, les taillans ne fussent pas si fortement détériorés. Et dans ce cas, il faudrait préférer les équipages à cage massive. Comme la vis doitse mouvoir avec facilité, il faut que son pas soit très-

petit et confectionné avec soin.

1030. Le travail des fenderies est très-simple : on chauffe le fer un peu au-dessous du blanc soudant, on lui donne l'épaisseur voulue au moyen des espa-

<sup>\*</sup> Entre chaque taillant et la fausse rondelle qui lui correspond dans l'autre trousse, on place de champ une lame droite appelée fourchette. Immobile pendant le mouvement de la machine, la fourchette n'a d'autre fonction que d'empêcher les verges de se rouler autour des rondelles, et de les faire sortir en ligne droite. Le T.

tards, maintenus à la distance convenable, et on le fait passer de suite entre les découpoirs. Les cylindres l'étirent non-seulement dans le seus de la longueur, mais ils l'écrasent aussi et en augmentent la largeur. Pour remédier à cet inconvénient, il faudrait passer les lames plusieurs fois entre les espatards; mais alors on perdrait en grande partie l'avantage des fenderies : il en serait de même si l'on voulait diminuer les dimensions des bidons. Ce qu'il y aurait de plus avantageux, ce serait d'étirer ces derniers au moyen de cylindres cannelés, afin qu'ils ne pussent s'étendre que dans le sens de la longueur. Ils recevraient alors dans les forges la largeur même que les lames doivent avoir, et une épaisseur qui serait égale à celle de la verge augmentée d'une certaine quantité, de moitié, par exemple : placés ensuite entre les espatards, ils s'allongeraient aussi de moitié. Une barre qui aurait 4 pieds de longueur, trois huitièmes de pouce d'épaisseur et 5 pouces de largeur, donnerait une lame de 6 pieds de longueur, un quart de pouce d'épaisseur et 5 de largeur, qu'on pourrait fendre en 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ou 19 parties qui auraient de 1º à 3 lignes de largeur.

Il serait avantageux de ne passer les bidons qu'une ou deux fois sous les espatards et de les fendre ensuite, sans les rapporter de nouveau dans le four à réverbère 3 mais on ne pourrait pas toujours opérer de cette manière, si leur épaisseur excédait celle des lames de plus de moitié: le fer passé plusieurs fois entre les cylindres se refroidit et ne peut être fendu avant d'avoir reçu une seconde chaude \*.

<sup>\*</sup> Geci n'est applicable qu'aux anciennes fenderies: mais, lorsque la machine est construite selon les principes voulus, qu'elle est

Les deux cages sont placées ordinairement l'une derrière l'autre, de manière que les lames venant des cylindres, passent entre les découpoirs, sans qu'elles soient manœuvrées et agitées dans l'air, avantage qu'on ne pourrait obtenir en disposant les deux cages de front sur une même ligne.

de forge, en donnant le vent par plusieurs tuyères, afin que la barre pût acquérir dans toute sa longueur une chaleur uniforme; mais l'emploi des fours à réverbère, bien plus économique d'ailleurs, est devenu pour ainsi dire général. Leur construction doit être telle que le tirage ne soit pas très-fort et que l'air atmosphérique n'y pénètre qu'en petite quantité. Pour cet effet, il faut rendre l'ouverture du rampant très-petite, eu égard à l'étendue de la grille: c'est d'ailleurs un moyen de concentrer la chaleur dans le foyer; mais pour pouvoir la graduer et la proportionner à la grosseur des bidons, on adapte un tiroir à la partie inférieure de la cheminée, afin qu'on puisse l'ouvrir de la quantité jugée nécessaire\*.

Quand le fer a pris la température voulue, on ferme le cendrier et la cheminée, et on laisse échapper la flamme par la porte du travail ou par une autre

animée d'une grande quantité de mouvement due à la vîtesse et à la pesanteur des volans, on peut passer le bidon neuf ou dix fois de suite entre les cylindres avant qu'il se refroidisse, et l'on peut convertir alors par une seule chaude, les plus gros fers, en verges des plus mimces. Le T.

<sup>\*</sup> Le tiroir peut être remplacé aussi par un registre adapté à la partie supérieure de la cheminée : cette disposition entraîne une plus grande perte de chaleur, mais elle paraît être plus commode pour les ouvriers. Le T.

ouverture pratiquée à côté de celle-ci pour la commodité des ouvriers.

L'emplacement le plus convenable de la porte du travail est vis à-vis de la chauffe, de sorte que les barres sont placées dans le sens de la longueur du fourneau. Cette porte, pourvue de contre-poids, doit pouvoir s'élever et s'abaisser avec facilité.

La voûte du four doit être surbaissée autant qu'il est possible. L'ouverture intérieure de la cheminée est immédiatement au-dessus de la porte du travail, afin que la flamme puisse traverser le foyer dans toute la longueur. Pour la répartir plus également, on lui ménage souvent deux issues, qui se réunissent ensuite à la cheminée par deux canaux séparés. Souvent aussi on fait circuler le rampant autour du foyer, pour perdre moins de chaleur.

Les bidons, au lieu d'être placés immédiatement sur la sole, sont disposés sur des chenets de fonte ou de briques qui ont trois pouces d'épaisseur.

En Belgique et dans les provinces rhénanes, on remplace les fours à réverbère par de simples grilles couvertes d'une voûte très-basse. On brûle de la houille dans ces fours appelés dormans, et le fer se trouve placé sur le combustible; l'un et l'autre sont introduits dans le foyer par la porte du travail servant aussi d'issue à la fumée et à la flamme, qui de là, se rendent dans la cheminée. L'effet du combustible est d'autant plus fort que la voûte est plus surbaissée. Ces foyers présentent, sous ce rapport, une grande économic, mais ils laissent le fer trop exposé à l'action de l'air atmosphérique, dont une partie traverse la couche de charbon sans être décomposée.

1032. On fait rougir le four avant de le charger;

sa capacité et la quantité de bidons que l'on chauffe à la fois dépendent du degré de force de la machine. Dès que le chargement est achevé, on doit tirer les registres, chausser le fer avec rapidité et en porter la température près du blanc soudant. On ferme ensuite la cheminée ainsi que le cendrier, on laisse échapper la fumée par l'ouverture pratiquée pour cet effet dans le foyer et l'on procède au travail. On ne doit jamais ouvrir la chauffe pour diminuer le tirage. Après avoir enlevé une barre du foyer, on le referme à l'instant. La quantité de fer chauffé à la fois est limitée, parce que les dernières barres finiraient par se refroidir avant de passer sous la machine, attendu que le courant d'air est intercepté et que la chaleur se dégage abondamment par la porte du travail. Il existe donc une relation entre la quantité de fer placée dans le four, l'effet de la machine, la grosseur des bidons et les dimensions de la verge qu'on veut obtenir. Lorsque toutes les barres sont étirées et fendues, on se hâte de remplir le fourneau une seconde fois, de tirer les registres, d'ouvrir le cendrier, de donner un coup de feu vif, etc. Il s'ensuit un instant de repos dont les ouvriers profitent pour examiner et pour trier le fer fendu.

Le travail de la fenderie présente d'autant plus d'avantage que la chaleur produite par le four est plus rapide et que le fer est moins exposé à l'influence de l'air atmosphérique. Vouloir travailler sans discontinuation, et remplacer les barres à mesure qu'on les ferait sortir du foyer, ce serait suivre évidemment une méthode défectueuse; mieux vaudrait dans ce cas employer deux fours, si la machine pouvait débiter une assez grande quantité de fer dans un temps donné.

1033. On ne peut fendre le fer rouverin, et le fer cassant à froid est facile à reconnaître. Le fer mou passe plus facilement entre les espatards et les découpoirs que le fer dur, bien que celui qui est à la fois dur et fort soit aussi très-propre à subir ce genre d'opération \*.

Si toutes les dispositions se trouvent bien prises, si le four et la machine produisent l'effet voulu, le déchet ne doit pas s'élever au-dessus d'un pour cent.

# DE LA FABRICATION DU FIL D'ARCHAL.

tenace; s'il était cassant, mal soudé ou pailleux, il ne faudrait jamais l'employer dans ces ateliers. Légèrement rouverin, il pourrait servir plutôt que s'il était cassant à froid. Le fer nerveux et mou, qui montre dans sa cassure des filamens d'une couleur blanche, est préférable au fer fort et dur qui s'aigrit trop facilement, quoiqu'avec certaines précautions on puisse l'étirer en fils très-minces; il suffit de le passer avec moins de vîtesse à travers la filière et d'en corriger l'aigreur par des recuits nombreux.

1035. Le fil de fer doit avoir une cassure claire et hamiforme; une couleur sombre, une excavation à l'un des bouts et une pointe en forme de cône à l'autre, sont des signes auxquels on reconnaît un fer cassant et mou qui d'ailleurs se rompt fréquemment pendant l'étirage. Il faut en outre pouvoir plier le fil

<sup>\*</sup> La majeure partie du fer fendu demandé par le commerce est cassant à froid; on l'emploie principalement pour les clous d'ardoise. On fend aussi du fer fort et mou pour en fabriquer des clous de fer à cheval. Le T.

d'archal et le replier à plusieurs reprises sans occasionner ni ruptures ni fentes. Confectionné avec du fer rouverin, il offre souvent des solutions de continuité dans le sens de la longueur. En général, on ne doit employer dans les fileries que du fer mou et tenace; mais il faut éviter le fer mou et cassant, parce qu'il donne un fil qui, sans être flexible, est dépourvu d'élasticité. Si le fil a des endroits alternativement durs et mous, le fer employé était de mauvaise qualité. Les rayures, le manque de rondeur et de poli proviennent des défauts de la filière et de trous mal percés.

1036. Dans les tréfileries allemandes on se sert communément de la verge crénelée (du forgis), quoique la forme de ces barres soit précisément celle qui convient le moins à la fabrication du fil d'archal, car il faut commencer d'abord par faire disparaître les crénelures. Elles sont nuisibles en ce qu'elles dérangent la texture du fer, qu'elles produisent des pailles et des fentes. On a voulu remplacer le forgis par le fer fendu, mais ce dernier est sujet à se rompre trèsfréquemment; il ne faut en chercher la cause que dans la direction de ses fibres obliques par rapport à la longueur du fer, parce que la barre qui passe entre les espatards s'étend dans les deux dimensions. On peut corriger ce vice en reforgeant la verge sous le martinet; mais, pour éviter cette double opération, il vaut mieux étirer les bidons livrés aux fenderies, au moyen des cylindres cannelés.

1037. Un excellent moyen de préparer ou d'ébaucher le fer destiné aux tréfileries, c'est de le passer par des cannelures circulaires. On pourrait même fabriquer ainsi les plus gros numéros de fil et les fournir aux tireurs chargés de les convertir en fils plus minces. Il serait facile de trancher ces sortes de cannelures dans les espatards des fenderies.

1038. Le mécanisme des tréfileries est très simple; on fait passer les verges appointées par plusieurs trous pratiqués dans une plaque d'acier qu'on nomme filière. Ces trous sont parfaitement ronds, le diamètre du dernier est égal au fil qu'on veut obtenir.

Le fer tiré à travers la filière s'aigrit comme s'il était martelé à froid \*; il faut donc l'adoucir en le chauffant au rouge avant de le tirer en fils plus minces. Un fer tenace et mou n'exige ces recuits successifs que jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un certain degré de finesse: passé ce point, on peut le finir sans le reporter au feu. Il n'en est pas ainsi lorsqu'il est trop dur ou qu'il manque de ténacité; ces sortes de fers réduits même en fils très fins, demandent encore à être recuits.

Comme les fils passent successivement par tous les trous intermédiaires, il s'ensuit que leurs prix d'après le poids augmentent en raison inverse de leurs diamètres.

1839. Rinmann chercha un rapport entre le poids et l'épaisseur des différens numéros de fils de fer fabriqués dans les diverses usines; mais il s'aperçut

<sup>\*</sup> Mais remarquons que ce fer acquiert du nerf en aigrissant, et qu'il n'en devient que plus impropre au travail de la filerie, parce que les fibres ont en général peu de cohésion entre elles: l'expérience journalière le prouve, puisque, pendant le forgeage des barres, la moindre cavité de l'enclume occasionne dans le fer nerveux des fentes longitudinales. Il s'ensuit que les molécules d'un filament, n'adhérant pas avec assez de force à celle d'un autre, ne peuvent les suivre pendant l'étirage, de sorte que la rupture devient immanquable. Le T.

bientôt que les poids d'un même numéro sorti de la même fabrique n'étaient pas égaux. Prenant ensuite les fils qui provenaient de fabriques diverses, il obtint, en examinant toujours des longueurs constantes, des variations bien plus fortes encore entre les poids. Ces différences résultent 1°. de la variété dans les pesanteurs spécifiques du fer considéré comme matière première; 2º. des changemens introduits dans la pesanteur spécifique par le tirage et l'intensité du recuit; 3º. des trous de la filière qui n'ont pas toujours rigoureusement les dimensions prescrites et qui s'élargissent d'ailleurs par le travail. Les inégalités du diamètre des fils qui en proviennent, échappent au coup d'œil. Il suit de là, qu'en donnant la longueur et le poids d'un fil de fer, on ne peut en déduire l'épaisseur avec une grande exactitude.

1040. On a presque dans chaque tirerie, une manière particulière de désigner les diverses espèces de fils, ce qui rend la comparaison entre les diamètres presqu'impossible. Pour les connaître, il faut les calibrer. Il serait à souhaiter que ces désignations vagues fussent remplacées par des numéros dont les épaisseurs seraient déterminées et constantes pour toutes les tireries. Les fabriques qui disposeraient d'un fer plus tenace auraient un plus grand nombre de numéros que celles où l'on emploierait un fer d'une qualité moindre, ce qui ne détruirait pas le système d'uniformité que nous proposons. Il existe à la vérité, pour les diverses espèces de fil d'archal, des qualifications usitées généralement et qu'on ne pourrait supprimer sans inconvéniens; mais il faudrait y joindre des numéros dont les épaisseurs seraient exprimées en centièmes de pouce.

On doit avoir un compas de précision dans chaque atelier pour mesurer l'épaisseur des fils et vérifier la grandeur des trous de la filière. Cette précaution si essentielle est négligée dans la plupart des fabriques; c'est une des causes de la grande variation qu'on trouve souvent dans la même espèce de fil. Ce compas, composé de quatre branches, dont les petites armées d'un arc de cercle, forment la dixième partie des branches supérieures, indique l'épaisseur des fils avec une précision rigoureuse. Il est inutile d'ajouter que la charnière de cet instrument doit être confectionnée avec le plus grand soin.

1041. La beauté et la perfection du fil dépendent particulièrement de la filière. Si cet instrument est très-dur et si les trous sont parfaitement circulaires, le fil en devient plus égal et plus lisse. On donne à ces ouvertures la forme d'un cône tronqué, pour faciliter le travail et l'extension du fer, en le faisant passer successivement dans un espace de plus en plus resserré. On se sert pour faire la filière, de l'acier le plus dur fondu dans une boîte ou sur une plaque de fer, pour lui donner plus de solidité; cette boîte a 31 centim. de longueur, 7,84 de largeur, 13 millim. d'épaisseur aux parois et 26 millim. de rebord. On la remplit avec des morceaux concassés d'un acier très-dur appelé acier sauvage, et qui se rapproche du fer cru. On peut employer aussi, comme on le faisait anciennement et comme on le pratique encore dans plusieurs usines, de la fonte blanche obtenue par un refroidissement subit; et il s'agirait de savoir si les filières faites avec cette fonte ne sont pas plus dures que les autres.

On chauffe la boîte remplie d'acier sauvage ou de

fonte blanche et couverte d'un linge trempé dans l'eau argilée, devant la tuyère d'un feu de forge, jusqu'à la température de la fusion : le linge, préparé de cette manière, résiste quelque temps à l'action du feu, empêche le contact du charbon et laisse sur le fer un enduit d'argile qui forme une légère couche de scories, qu'on enlève soigneusement de la masse avant de la forger. On est obligé quelquefois de la retirer du feu à plusieurs reprises, pour réunir et souder les différens morceaux à coup de marteau; mais on ne procède à l'étirage que lorsqu'on s'aperçoit que la fonte ou l'acier est parvenu à l'état pâteux : car il ne peut devenir entièrement liquide. On étire la boîte jusqu'au double de sa longueur; on laisse refroidir la pièce et on la perce plus tard. Cette préparation des filières exige de la part du forgeron, beaucoup d'habitude jointe à une connaissance parfaite de la nature et de la fusibilité des matières employées, ainsi qu'une certaine dextérité, pour qu'il agisse toujours de la même manière. Il est évident que les propriétés de la pièce obtenue sont modifiées plus ou moins par la proportion de l'acier et du fer, par la durée de la chaude et par l'action de l'air atmosphérique sur le métal. Si la filière était trop dure et trop aigre, on pourrait l'adoucir en la recuisant long temps sous une légère couche d'argile. Dans le cas opposé, il n'y aurait point de remède.

La grande ouverture des trous est dans le fer doux, la petite, dans l'acier. On devrait toujours percer le fer au foret et à froid, afin qu'on puisse traverser l'acier avec un poinçon, en ne chauffant la filière qu'une seule fois. Cette dernière opération s'exécute à la chaleur rouge le plus vite possible; on ne perce

les filières qu'au moment où l'on veut s'en servir. Il faudrait que le poinçon d'acier, au lieu d'être conique, eût la forme d'un cylindre pointu à l'une des extrémités et dont le diamètre serait égal à celui du fil qu'on veut obtenir. Il n'en est pas toujours ainsi; dans la plupart des usines on se confie à tort au coup d'œil des ouvriers, en faisant usage d'un poinçon conique qu'on fait servir à plusieurs trous de grandeurs diffèrentes.

La dureté des filières, la rondeur des trous et la précision de leurs calibres, sont de la plus haute importance dans la fabrication du fil de fer. Une filière qui pécherait par un excès de dureté, pourrait être corrigée par le grillage; mais le défaut opposé ne comporte aucun remède: il faut l'éviter soigneusement. Si la matière de cet instrument est bonne, on doit regarder la déviation du calibre et le manque de rondeur des trous comme des preuves d'une grande négligence \*.

1042. Le fer s'aigrit en passant à travers la filière; il devient plus dur, plus élastique et plus cassant. Il faut donc le recuire lorsqu'on veut l'étirer davantage. Les chaudes détruisent l'élasticité du fer, mais elles lui enlèvent l'aigreur et le disposent à s'étirer en plus petits échantillons. C'est le fer doux qui convient le

<sup>\*</sup> Quelque bonnes que soient les filières métalliques, elles finissent toujours par s'user et par perdre leur calibre. On a donc essayé en Angleterre de faire passer le fil de fer par des trous pratiqués d'ans des diamans, ou d'autres pierres dures. M. Brokedon, qui l'étire de cette manière à Londres, annonce aussi qu'on obtient de meilleurs résultats, quand on fait entrer le fil par la petite ouverture, et qu'on le tire par la grande: il nous paraît probable que le procédé inverse généralement suivi, n'a été adopté que pour obvier à la trop prompte destruction des filières métalliques. Annales de Chimie et de Physique 1822, tome 20, page 109. Le T.

mieux à ce genre de travail, mais il faudrait examiner encore si le fer fort et dur traité avec le ménagement convenable, ne possède pas une plus grande ductilité. Plus on diminue le diamètre du fil en une seule fois, plus on aigrit le fer; il en est de même si l'on augmente la vîtesse des tenailles ou des bobines. Mais les vîtesses avec lesquelles on doit tirer les numéros, pour une même qualité de fer, et les rapports des vîtesses, pour des fers d'espèces différentes, n'ont pas encore été suffisamment examinés, pour qu'on puisse rien affirmer de positif à cet égard, bien qu'il soit très-certain que chaque espèce de fer et chaque échantillon doivent être étirés avec une vîtesse particulière; c'est à tort qu'on néglige ces considérations. Toutes choses égales d'ailleurs, cette vîtesse dépend d'abord de la grosseur du fer qu'on veut étirer et de celle du fil qu'on veut obtenir; elle est en raison inverse de l'une et en raison directe de l'autre. Soit par exemple le carré du diamètre du premier représenté par a et celui du deuxième par b, si V est la vîtesse on aura

$$V = \frac{Mb}{a}$$
, en étirant le fil $\sqrt{a}$  au diamètre  $\sqrt{b}$ .

Si au contraire on voulait l'étirer au diamètre  $\sqrt{X}$  on aurait de même :

$$V' = \frac{MX}{a}$$

Divisant l'une par l'autre ces deux équations, on obtient:

$$\frac{\mathbf{V}'}{\mathbf{V}} = \frac{\mathbf{X}}{b}$$
 ou  $\mathbf{V}' = \mathbf{V} \frac{\mathbf{X}}{b}$ .

Si l'on connaissait par conséquent V, il serait facile

d'en déduire les vîtesses qu'il faudrait donner à la machine pour étirer le fer  $\sqrt{a}$  en une seule fois à une dimension quelconque: soit par exemple le diamètre du premier fer égal à  $\sqrt{10}$ , celui de l'autre  $=\sqrt{9}$  et la vîtesse V=6; il s'ensuivrait que la vîtesse V' qu'il faudrait donner au fer  $\sqrt{10}$  pour le

réduire aux dimensions  $\sqrt{n}$  serait  $V' = 6 \frac{n}{9}$ .

Mais la vîtesse V doit varier selon la nature du fer; cependant on peut admettre en général que si les carrés des diamètres sont entre eux dans le rapport de 14 à 10, la vîtesse doit être de 10 cent., 46 par seconde; elle doit augmenter à mesure que la différence des carrés diminue; si le rapport des carrés était, par exemple, comme 14:11, on aurait V = 10,46 11 = 11,51 centimètres.

La vitesse dépend non-seulement du rapport  $\frac{b}{a}$ , mais aussi des grandeurs absolues de a et de b, parce que si le fer a déjà passé plusieurs fois par la filière, sa texture a pris la disposition convenable pour qu'il puisse s'étendre avec plus de facilité dans la même direction. Les frottemens varient d'ailleurs avec la grosseur des fils; ils leur sont, à la vérité, proportionnels, mais la chaleur qui en résulte agit moins efficacement sur une grosse masse que sur une petite; pour peu qu'elle soit forte, elle donne un recuit suffisant au fil mince. On peut augmenter par conséquent les vitesses à mesure que les diamètres décroissent; mais on n'a pas encore fait les observations nécessaires pour pouvoir indiquer à ce sujet une règle positive.

1043. Le fil d'un diamètre de deux lignes et audessus s'étire avec des tenailles; s'il est plus faible, on emploie des bobines \*. Dans l'un et dans l'autre cas, il faut que la direction du fil sortant corresponde toujours à l'axe du trou, afin que le frottement reste uniforme.

Les tenailles s'ouvrent en s'approchant de la filière, se ferment ensuite, saisissent et entraînent le fil dans leur mouvement rétrograde, s'ouvrent de nouveau, etc., etc. La longueur à laquelle il est étiré chaque fois dépend aussi de son épaisseur et de la qualité du fer. Cette longueur n'a souvent que 21 à 23 centimètres; elle peut en avoir 94 à 104, si le fil est mince et qu'il soit néanmoins tiré avec des tenailles.

1044. Les formes et les noms des tenailles varient selon la grosseur des fils et les usages suivis dans chaque pays.

On graisse les trous de la filière avec du suif ou

de l'huile pour diminuer le frottement.

Le fil tiré par les tenailles prend des marques plus ou moins fortes qui nuisent à son apparence; cet inconvénient est inévitable, puisque le gros fil étant trèssusceptible de se rompre, ne peut s'étirer d'une autre manière. Mais le fil qui est plus fin s'enroule sur une bobine qui reçoit un mouvement continu, soit à bras d'homme, soit par une roue hydraulique, qui pourtant n'est employée que pour les échantillons les plus petits. Il est évident que la vîtesse de l'étirage varie avec la quantité de fil enveloppé autour de ces cylindres: cependant il n'en résulte aucun inconvénient,

<sup>\*</sup> Les ateliers où l'on fabrique le gros fil s'appellent Tréfileries; on y emploie des tenailles. Dans les tireries, au contraire, on fabrique du fil mince qui s'enroule autour d'un cylindre appelé bobine.

lorsque le fil est mince. Si le fer est très-tenace, on peut se servir plutôt des cylindres : le fil en devient plus beau et l'ouvrage plus facile.

1045. On travaillerait souvent avec plus de bénéfice, si l'on diminuait l'épaisseur des fils moins rapidement, sur tout en étirant du fer dur ou de l'acier. La différence de diamètre d'un numéro à celui qui suit immédiatement ne devrait jamais dépasser omillim, 26; quelquefois cependant elle est de 0,78 à 1 millim, 30. Voilà ce qui occasionne tant de ruptures, de déchet, de défauts ou de solutions de continuité dans le sens de la longueur. Il ne faudrait pas craindre d'augmenter la main-d'œuvre et le nombre des recuits; la diminution du déchet et la qualité des produits en offriraient un ample dédommagement. Le fer médiocrement tenace ou disposé à s'aigrir, exige sous ce rapport les plus grandes précautions. On ne peut donc transférer les procédés d'un atelier, dans un autre établissement : on ne pourrait, par exemple, imiter ailleurs ceux qu'on suit dans la Marche où l'on étire le fer Osemund.

1046. Il faut que pendant le recuit donné à une forte chaleur rouge, on empêche l'oxidation le plus qu'il est possible, parce que l'oxide élargit les trous de la filière; lorsqu'il se forme, on doit en débarrasser la surface du fer avec le plus grand soin. On le fait de différentes manières; la plus simple, la plus ancienne et la plus imparfaite aussi, consiste à passer le fil à travers une planche. Mais il existe aujourd'hui un procédé mieux entendu, et pratiqué sur-tout en Allemagne: on suspend le fil roulé en cercle, au bout d'un levier qu'on soulève et qu'on fait retomber sur un banc, en y dirigeant un jet d'eau, en sorte qu'il est

battu dans ce liquide jusqu'à ce qu'il soit parfaitement nettoyé. On peut aussi l'enfermer avec du gravier dans un tonneau criblé d'ouvertures, arrosé d'eau et animé d'un mouvement de rotation. On décape souvent le gros fil dans l'acide acétique tiré de la farine de seigle, mais c'est une méthode longue et dispendieuse.

1047. On recuit le fil au charbon de bois, dans un four et quelquefois aussi sur l'aire d'un feu de forge, procédé vicieux et même inappliquable au fil dont le diamètre est très-faible, à cause de l'oxidation qui en est une suite nécessaire.

Les fours, semblables aux fours de boulangers, pourvus d'une porte et d'une issue pour la fumée, ne sont, le plus souvent, que de simples aires couvertes d'une voûte: leur forme est assez indifférente. On emploie pour combustible des fagots ou du charbon dont le fil placé sur des supports est entouré. Ce procédé, quoique préférable à l'autre, offre néaumoins peu de garantie contre l'action de l'air atmosphérique.

Le recuit peut s'exécuter aussi dans des fours circulaires de 94 à 125 centimètres de diamètre, et de 2<sup>mèt.</sup>,51 à 3<sup>mèt.</sup>,14 d'élévation; ils sont couverts par une voûte et munis d'une porte en fer, d'une grille et d'un cendrier. L'ouverture intérieure de la cheminée aboutit au milieu de la voûte; on modifie le tirage en fermant plus ou moins la porte du cendrier. On établit à une hauteur de 31 à 46 centim. au-dessus de la grille, des barres de fer sur lesquelles on met une plaque ronde percée d'un trou circulaire; cette plaque doit porter les différens rouleaux de fil dont l'ensemble forme un cylindre. L'intérieur de ce cylindre, ainsi que l'espace laissé entre lui et les parois du four, sont remplis de bois sec, afin que le fil chauffé rapidement, soit exposé à une chaleur uniforme. Avant d'allumer, on ferme toutes les portes latérales et celle de la chauffe, et l'on détermine le courant d'air, en ouvrant celle du cendrier. Ces fours produisent une économie de charbon, mais ils ne peuvent empêcher l'oxidation; il faudrait par conséquent tremper le fil dans une pâte d'argile mêlée de chaux, et le recuire après l'avoir séché à l'air.

1048. Si le fil se trouve déjà réduit à un petit diamètre, on est forcé de le recuire dans des vases

hermétiquement fermés.

Ce serait même une amélioration essentielle que d'adopter cette méthode pour tous les fils, quelle que soit leur grosseur, parce qu'il est toujours très-difficile d'en nettoyer la surface. La fabrication du fil d'archal sera donc très-imparfaite, tant qu'on ne donnera pas tous les recuits dans des vaisseaux clos. Ces vases confectionnés en fonte sont creux et recoivent la forme d'un cylindre à double enveloppe, afin que la chaleur puisse mieux les pénétrer. Il faut en avoir un assez grand nombre, pour qu'on ne soit jamais forcé d'interrompre le travail et qu'on puisse recuire sans discontinuation. On place le cylindre pourvu d'anses sur quelques barres de fer disposées au-dessus de la grille d'un fourneau circulaire. Il ne faut pas oublier de luter le couvercle soigneusement, afin que le fil soit d'une netteté parfaite après le refroidissement. Il serait possible aussi que des vases en terre pussent servir avec avantage.

1049. On ne peut indiquer au juste la consommation des matières premières, elle doit naturellement augmenter à mesure qu'on diminue l'épaisseur du fil d'archal. Cependant le déchet ne doit pas excéder 12 et demi pour cent, lors même qu'on fabrique les plus petits numéros du commerce, et si les dispositions du recuit sont bien ordonnées, il peut s'élever seulement à 1 ou 2 pour cent. La quantité des bouts de fil dépend, comme nous l'avons dit ci-dessus, de la qualité du fer et de la manière de le passer par la filière: si la fabrication reçoit une mauvaise impulsion, le poids de ces débris peut égaler ou surpasser même celui du fil obtenu et absorber alors tous les bénéfices.

## DE LA FABRICATION DU FER NOIR ET DU FER BLANC.

1050. Pour étendre le fer dans la direction de sa longueur et dans celle de sa largeur ou pour le convertir en tôle, on est obligé de le porter à chaud sous des machines de compression, de le chauffer et de le comprimer à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ait reçu l'épaisseur convenable. Le nombre des feuilles traitées à la fois, dépend de la force du moteur, de la construction de la machine et de celle des foyers de chaufferie ainsi que des usages suivis.

La tôle reçoit différentes dimensions selon l'emploi auquel on la destine : on la divise ordinairement en tôle forte et en tôle mince. Chacune des deux espèces se fabrique séparément, soit parce qu'on y trouve plus d'avantage, soit parce que la dernière se convertit presque toujours en fer blanc. On distingue donc la fabrication du fer noir de celle du fer blanc, bien que la partie du travail qui s'exécute sous les machines de compression soit la même, sauf quelques légères modifications. La tôle forte exige nécessairement des foyers plus grands et des machines plus puissantes.

ro51. La bonne tôle doit avoir une épaisseur uniforme et une surface parfaitement lisse; les pailles, les rides, les gravelures nuisent à son apparence et souvent aussi à son emploi dans les arts. Il faut pouvoir la plier dans tous les sens un grand nombre de fois avant qu'elle ne casse; mais comme le meilleur fer devient aigre quand on le travaille à froid ou à une trop basse température, on est obligé de recuire la

tôle pour lui donner toute sa ténacité.

Il faut que le fer employé dans les tôleries soit très-mou et très-malléable. Le fer rouverin doit en être exclu, parce qu'il se crique sur les côtés et qu'il augmenterait le déchet. Le fer cassant à froid se travaillerait assez facilement, mais il donnerait une si mauvaise tôle qu'elle ne pourrait servir à aucun usage. Le fer cassant et mou se déchire et ne pourrait d'ailleurs se convertir en tôle mince. Le fer fort et dur pourrait être aminci autant que le fer fort et mou, mais on serait obligé de le chauffer plus souvent, ce qui ralentirait le travail et augmenterait la consommation des matières premières.

1052. Il est naturel de n'employer que du fer plat qui, pour être converti en tôle laminée, doit avoir une faible épaisseur; il faut donc que les barres soient très-larges: précaution qu'on ne doit pas négliger, même en faisant de la tôle battue, parce que le tra-

vail en est abrégé.

Quelle que soit la machine de compression employée, on commence d'abord par couper les barres d'après des longueurs déterminées par les dimensions de la tôle: chaque morceau ou bidon donne ordinairement deux feuilles, à moins qu'elles ne doivent être très-fortes. Si l'on veut faire de la tôle battue, il faut couper les bidons à une longueur presque double de celle des feuilles: le marteleur ne doit étirer le fer que dans un seul sens, celui de la largeur; l'ouvrage en est plus beau et d'une qualité supérieure. Si l'on fait usage de laminoirs, on ne peut empêcher que le fer ne s'étende dans les deux dimensions \*.

Les ouvriers savent bientôt quelle est la longueur que doivent avoir les bidons pour se convertir en feuilles de dimensions déterminées. On devrait toujours donner à ces barres la même largeur, en ne faisant varier que leur épaisseur.

On coupe les bidons avec la tranche et sous le marteau, après les avoir chaussés d'abord; ou bien au moyen de cisailles et à froid, si toutesois ils n'ont pas une trop sorte épaisseur \*\*.

1053. Le fer reçoit les différentes chaudes, soit dans un feu de forge, soit dans un four à réverbère. La première méthode est défectueuse, elle occasionne une grande consommation de charbon et nuit quelquefois à la qualité de la tôle. Pour chauffer de cette manière des plaques, on les dispose de champ sur une espèce de grille formée avec des ringards placés, au-dessus de la tuyère, sur la varme et le contrevent;

<sup>\*</sup> Les bidons qu'on veut laminer ont une longueur exactement égale à la largeur prescrite pour la tôle; car le fer ne s'étend dans le sens de la largeur que d'une petite quantité qu'on rogne entièrement avec les cisailles pour équarrir les feuilles et faire disparaître les criques. Il est bien entendu que les barres passent en travers sous le laminoir. Le T.

<sup>\*\*</sup> En étirant le fer entre des cylindres cannelés, on coupe les bidons à chaud avec la cisaille au moment où la barre est sortie de la dernière cannelure. Le T.

on les couvre de charbon et l'on fait agir les soufflets avec lenteur. Les barres qui n'ont pas encore passé sous le marteau de la tôlerie, sont chauffées comme de coutume dans un feu de forge; on y projette une certaine quantité de battitures. Les scories restées dans le feu, servent pendant l'affinage des rognures, qui fait essentiellement partie de la fabrication de la tôle exécutée selon l'ancien procédé.

L'emploi des fours à réverbère est moins nécessaire pour la fabrication de la tôle battue que pour celle de la tôle laminée. Néanmoins on devrait se hâter de substituer ces foyers aux feux de forge. Le four le moins bon est celui qui, chauffé avec du charbon de bois, se compose d'une simple grille couverte d'une voûte, et pourtant il procure une économie de com-

bustible.

Les fours à réverbère employés à la fabrication de la tôle, ressemblent à ceux qui servent dans les fenderies; mais l'aire en est un peu plus large. L'ouverture intérieure de la cheminée ou le rempant, est placé très-bas et la voûte est surbaissée, lorsqu'on chauffe avec du bois, afin que la chaleur soit mieux concentrée. D'un autre côté, pour ne pas exposer le fer au contact immédiat de la flamme, on donne une grande hauteur au pont qui sépare le foyer de la grille. Le rampant est muni d'un tiroir qui sert à intercepter le courant d'air pendant le travail. Il est très-avantageux que la porte soit placée vis-à-vis de la grille, afin que la flamme s'échappant par cette issue lorsqu'elle est ouverte, puisse empêcher l'entrée de l'air atmosphérique. Le fer ou les trousses serrées le plus possible, doivent être placées très-près du pont, de manière que le courant d'air ne puisse les atteindre.

Lorsque les feuilles sont déjà très-minces, il faut les chauffer avec beaucoup de rapidité, afin qu'elles soient exposées peu de temps à l'action de l'oxigène. La quantité de fer placée dans le four dépend de la machine comprimante. Si cette quantité de fer était trop grande, les dernières plaques ou trousses se refroidiraient dans le foyer avant qu'on pût les étirer, puisqu'on est obligé de fermer le cendrier et la cheminée pendant l'étirage; ce serait une pratique défectueuse qui entraînerait une grande consommation de combustible, que de les chauffer une seconde fois : ce grave inconvénient est inévitable dans le travail de la tôle battue. Mais, en faisant de la tôle laminée, on ne doit jamais ouvrir la porte de la chausse pour y jeter une seconde fois du combustible; l'air qui s'y précipite se porte sur le fer et forme une couche d'oxide plus nuisible encore pour les feuilles qui passent au laminoir, que pour celles qui s'étirent sous le marteau. Il faudrait avoir deux fours pour un seul laminoir, afin que les pauses ne fussent ni longues ni fréquentes.

Dans les usines de la Belgique, on se sert ordinairement de fours dormans pour chauffer le fer; leur cheminée est en dehors et au-dessus de la porte du travail. Nous en avons parlé à l'article des fenderies (1031). Les trousses ou les lames se placent immédiatement sur la houille incandescente; il est évident que c'est un moyen d'économiser le combustible; mais la tôle ne devient pas aussi belle que si le chauffage s'exécutait dans les fours à réverbère construits d'après les principes que nous venons d'indiquer. En un mot, plus on protége le fer dans ces foyers contre l'action de l'air, plus on augmente la consommation de com-

bustible.

La poussière de charbon ou de coke projetée sur les lames pour empêcher l'oxidation, n'est jamais inutile; elle produirait un effet très-avantageux, si l'on était obligé d'alimenter le feu pendant l'étirage.

## Du fer noir.

1054. D'après les procédés anciennement suivis pour faire la tôle battue, et pratiqués encore dans plusieurs pays, on se sert d'un marteau qui, pesant 200 à 225 kilog., a 57cent.,53 de volée. Sa panne doit avoir 56 centim. de longueur et 1,96 de largeur. La table de l'enclume est un peu voûtée, pour hâter l'étirage; plus elle est étroite, plus le travail peut s'exécuter promptement, mais plus il exige aussi d'adresse et de précautions, si l'ouvrier veut obtenir des surfaces lisses exemptes d'inégalités et des feuilles d'une épaisseur uniforme. Dans certains endroits, l'enclume a 10cent, 46 de largeur; ailleurs, elle n'en a que 1,96. La tôle devient en général d'autant plus belle que l'enclume est plus large.

Après avoir chauffé les barres, on les étire par un des bouts, dans le sens de la largeur, jusqu'à ce que cette dimension soit devenue le double de ce qu'elle était d'abord; on les reporte ensuite dans le foyer pour étirer l'autre bout. Ebauchée de cette manière, la lame ou languette est pliée par le milieu: un coup de marteau suffit pour fermer le pli. Le travail s'exécute par deux ouvriers: l'un étire la première moitié de chaque languette et l'autre la deuxième, en sorte que le marteau agit sans discontinuation, jusqu'à ce que toutes les lames soient étirées et changées en doublons. Toutefois si la tôle doit être épaisse, on peut se dispenser de plier les lames.

On chausse les doublons de nouveau, et, les saisissant ensuite avec les tenailles du côté du pli, on en étire l'extrémité au double de la largeur qu'elle avait d'abord. L'autre moitié se forge après une seconde chaude. Les doublons mis sous cette forme prennent le nom de semelles. L'ouvrier doit avoir soin, pendant ce forgeage, de ne pas laisser trop de fer au milieu des planches, parce qu'il en résulterait plus tard des plis et des pailles; il faut donc que le métal soit chassé peu à peu du centre vers les côtés; on ne pourrait commencer de la manière inverse. On ébauche ainsi tous les bidons qu'on veut convertir à la fois en tôle.

Cela fait, on procède à la troisième opération; on réunit une certaine quantité de semelles pour en former des trousses. Il faut alors élever le degré de chaleur et empêcher néanmoins que les semelles ne se soudent ensemble; on les trempe pour cette raison dans l'eau d'arbue qu'on fait avec de l'argile, de la craie et de la poussière de charbon délayées dans l'eau. Chaque trousse, formée de 6 à 20 semelles, pèse à peu près 50 kilog. On les chauffe une à une avant de les porter sous le marteau. L'ensemble des trousses mises en fabrication s'appelle une file.

Le travail du forgeron qui commence alors à devenir pénible, exige beaucoup de force et d'habileté. Il faut même employer deux ouvriers qui s'aident mutuellement, pour manier la trousse et empêcher que le marteau ne frappe plusieurs coups sur un même point. On établit de chaque côté de l'enclume, des espèces de potences fixées dans le stock et destinées à servir de supports à la trousse. Bien qu'il soit difficile de la retourner, on ne peut se dispenser de le faire très-fréquemment, afin que le marteau agisse sur

l'une et sur l'autre des deux feuilles extérieures; c'est une précaution qu'il faut observer même dans les deux opérations préparatoires que nous avons déjà décrites. On doit d'ailleurs, à mesure que le travail approche de sa fin, redoubler de soin pour ne produire ni bosses ni cavités.

Les trousses ne peuvent s'étirer par une seule chaude : elles en reçoivent souvent trois ou quatre. On les examine après chaque martelage, pour séparer les feuilles collées ensemble, et pour placer à l'extérieur celles qui sont au centre et quis'amincissent davantage, parce qu'elles conservent plus long temps la chaleur. Si quelques feuilles d'un paquet sont restées trop épaisses, on les place dans un autre, pour les battre de nouveau.

Après avoir donné aux trousses les dimensions de la tôle qu'on veut obtenir, on les reporte dans le foyer de chausserie, pour les parer sous un marteau qui agit avec lenteur et dont la panne, ainsi que la table de l'enclume, est très large et reçoit une position parfaitement horizontale. L'objet de cette opération est de faire disparaître les bosses ou coups de marteau inévitables, si l'étirage est exécuté sur une enclume étroite. Mais en applanissant la surface des feuilles, on ne peut guères remédier aux fautes commises pendant le travail précédent; on ne peut pas faire disparaître les grandes inégalités ni les plis ni les autrès défauts qui proviennent de la mal-adresse des ouvriers.

Lorsque le parage est terminé, on bat les feuilles avec un marteau de bois, pour les rendre encore plus lisses; on les rogne ensuite avec les cisailles et on leur donne la grandeur prescrite.

Les feuilles ont des dimensions très-variables: en Silésie, elles sont carrées, leur côté a 62 centim. da auto non appaganave à auto accordence de la constance de la constanc

longueur; on en compte depuis 5 jusqu'à 50 par 50 kil.: la tôle mince est d'un prix plus élevé que la tôle forte. Il est avantageux pour une usine de fabriquer des tôles de grandeurs différentes afin de tirer un meilleur parti des feuilles défectueuses.

Les feuilles qui ne peuvent être vendues comme rebut, sont jetées parmi les rognures que, d'après l'ancienne méthode, on affine pendant les huit derniers

jours de chaque mois.

Les débris de fer qui résultent de cette manipulation, y compris les bouts des barres, les rognures et les feuilles manquées s'élèvent communément à 30 pour cent. Le déchet produit par l'oxidation est de 8 à 10 pour cent. Dans les usines où l'on fait des marchés avec les maîtres marteleurs, chargés aussi d'affiner les rognures, on les oblige de fournir 4 quintaux de tôle pour 5 quintaux de fer, et l'on passe 1<sup>m</sup>,65 à 1<sup>m</sup>,85 cubes de charbon de bois par 100 kil. de tôle obtenue.

Il suffit de lire l'exposé de ce genre de travail pour en sentir l'imperfection. On ne peut contester néanmoins que des ouvriers intelligens et soigneux ne puissent y suppléer, en quelque façon, et donner une assez belle apparence à leur tôle. Pour cet effet ils doivent serrer les coups de marteau le plus possible l'un à côté de l'autre, laisser peu de distance entre deux coups successifs, et ne pas hâter l'étirage des semelles ou des trousses en les présentant au marteau dans une direction diagonale. Mais ils ne parviendront jamais à donner à la tôle une épaisseur uniforme. Le forgeage est d'ailleurs si lent qu'il faut multiplier les chaudes, ce qui augmente le déchet et la consommation de charbon.

1055. La fabrication de la tôle laminée présente, sous tous les rapports, plus d'avantage que n'en offre

celle dont nous venons de parler. On emploie le plus souvent des cylindres particuliers pour ébaucher les lames. En chauffant les bidons ou les languettes avant qu'elles soient pliées, on doit leur donner un haut degré de chaleur, parce qu'on ne craint pas de les souder ensemble et qu'il faut d'ailleurs les étirer le plus possible par chaque chaude. Quelquefois on néglige cette précaution; quelquefois aussi on est forcé de la négliger, parce que le fer se refroidit dans le four à réverbère; on éviterait cet inconvénient, si l'on avait deux fours pour chaque laminoir, ce qui est indispensable, afin qu'on puisse entretenir les feuilles à la température voulue, sans être obligé d'ouvrir la chauffe pour y introduire du combustible.

Le chauffeur présente le fer au maître lamineur; celui-ci le place entre les cylindres, un autre ouvrier le reçoit et le rend au maître qui le passe encore entre les cylindres, après avoir serré les vis convenablement: cette opération se répète trois ou quatre fois. Lorsque les planches ont reçu une longueur suffisante, le deuxième lamineur les plie, à moins qu'on ne veuille s'en dispenser, chose qui le plus souvent est assez bien vue et qui devient nécessaire, si les dimensions de la tôle doivent être très-grandes. Ordinairement on adjoint aux lamineurs un troisième ouvrier chargé de plier les planches, pour ne pas arrêter le travail.

On trempe les trousses dans l'eau d'arbue et on les achève au deuxième laminoir; on ne doit jamais en charger une grande quantité dans le four à réverbère. Il vaut bien mieux activer deux de ces foyers à la fois.

On doit toujours frapper la trousse avec force contre une plaque, avant de la passer entre les cylindres, afin d'en détacher la couche d'oxide, dont une partie cependant s'imprime si fortement dans la tôle laminée qu'on ne peut l'enlever qu'avec beaucoup de peine. C'est pour cette raison que le fer doit rester peu de temps au four et que les bidons ou les languettes qui n'ont pas encore été doublées, doivent s'étirer presqu'à la chaleur blanche, afin qu'on ne soit pas obligé de trop multiplier les chaudes.

Lorsque les planches sont doublées, le pli doit toujours passer le premier entre les cylindres; on tâche d'ailleurs de n'étirer les feuilles que dans le sens de la longueur, parce qu'on leur donne en commençant la largeur voulue. Si l'on est dans l'usage de plier les languettes, on ne doit y procéder que le plus tard possible, afin de pouvoir donner des chaudes plus intenses sans craindre de souder les feuilles.

Si le travail est bien ordonné, on obtient 72 quintaux de tôle et 22 quintaux de rognures avec 100 quintaux de fer en barres; le déchet provenant de l'oxidation est de 6 pour cent. On doit compter sur omèt. cub., 26 à omèt. cub., 32 de houille par 100 kilog. de tôle obtenue. Cette consommation augmente encore lorsque le pont du four à réverbère est très-élevé.

1056. On divise la tôle, eu égard au nombre des feuilles qui composent un quintal, en quatre classes désignées par les qualifications ordinaire, moyenne, fine et rebut. La tôle de rebut est celle qui a des pailles, des bosses et toutes sortes de défauts, quelquefois même des trous. Le fer noir se vend par paquet de 25 à 50 kilog. On appelle tôle de modèle, celle dont les dimensions ne sont pas adoptées dans le commerce.

## Du fer blanc.

1057. La fabrication de la tôle destinée à l'étamage diffère très peu de celle que nous venons de rapporter. Voici quel est l'ancien procédé suivi encore dans plusieurs usines:

On a deux marteaux, l'un pour platiner et l'autre pour ébaucher le fer. On s'en sert et on les emmanche alternativement. La panne du premier, qui est un peu voûtée, reçoit 16 à 18 centim. de largeur; celle du second, bien plus voûtée que l'autre, a seulement 32 millim. de largeur sur 23 centim. de longueur. Le marteau à platiner, qui pèse 300 à 350 kil., a 94 cent. de volée; le marteau ébaucheur ne pèse souvent que 150 kilog. et ne peut s'élever que de 68 à 78 centim. : pour diminuer la levée, on applique un morceau de bois contre le rabat. La table de l'enclume a 31 centim. de longueur et autant de largeur, mais elle est légèrement voûtée; sa flèche est de 6 millim. On enfonce dans le stock ou billot, une barre de fer qui dépasse la table de l'enclume; l'ouvrier appuie la trousse contre cette barre, afin d'empêcher qu'une des feuilles ne vienne à sortir et à dépasser les autres.

Le travail commence par l'affinage des rognures et des débris. On chauffe pendant la fusion, les lopins de la pièce précédente; on les forge en barres de 22 millimètres d'équarrissage. Cette opération se pratique sous le marteau à platiner. Dès qu'elle est finie, on s'occupe à faire la loupe, on la cingle, on la coupe et l'on étire les lopins tout de suite en barres. Cela fait, on change de marteau, méthode détestable, presqu'entièrement abandonnée. Dans la plupart des usines, on commence par ébaucher les languettes et l'on

emploie de préférence du fer plat; mais, dans celles où l'on suit encore l'ancienne routine, on chauffe les bidons qui sont carrés, pour en élargir un peu l'une des extrémités et pour en couper un petit lopin qui, après avoir passé dans le feu, est étiré à l'un des bouts en une espèce de demi-languette qui a 8 centim. de largeur. Deux ouvriers se rechangent pendant le forgeage; un troisième reste auprès du foyer pour chauffer les barres et les petits lopins, jusqu'à ce qu'on ait préparé de cette façon 350 à 400 demi-languettes qui sont mises en œuvre plus tard. Comme cette opération produit beaucoup de laitiers, on fond une certaine quantité de rognures et l'on fait une loupe dont les lopins ne sont pourtant pas forgés tout de suite; on les réserve pour la prochaine fusion.

Deux batteurs et leur chauffeur achèvent d'étirer les languettes dans la tournée suivante; ils en élargissent le deuxième bout, les plient sur une enclume de maréchal avec un marteau à main et les convertissent en doublons. Après avoir achevé tous les doublons, ils les réunissent deux à deux pour les placer dans le feu, à l'endroit du pli. Un des ouvriers en saisit une couple avec la tenaille du côté opposé, leur donne sous le marteau ébaucheur une largeur de 13 à 16 centim., et les reporte de nouveau dans le feu; le deuxième batteur étire ensuite l'autre moitié: c'est ce qu'on appelle égaliser les planches. Il faut qu'il y ait dans le feu un nombre suffisant de doublons, pour que le travail ne soit jamais arrêté. Le chauffeur doit visiter les planches égalisées, les tremper dans l'eau d'arbue et les rassembler en trousses dont chacune en contient cinquante. Quatre trousses forment une file et sont portées ensemble au feu. Pendant que le chauffage s'exécute, on change de marteau.

La file se chauffe sur des barres de fer placées en travers du feu: les trousses sont disposées de champ sur ces barres, dans le sens de leur longueur; une barre verticale, établie vers le contrevent, sert à les rapprocher de la tuyère et à diminuer les intervalles laissés entr'elles. On les couvre de charbon et l'on fait agir les soufflets jusqu'à ce qu'elles soient rouges. On les étire en trois ou quatre chaudes; avant de remettre une trousse au feu, on la défait toujours pour placer à l'extérieur les planches du milieu.

Lorsque les feuilles ont reçu la grandeur prescrite, on les rogne avec les cisailles et on les chauffe encore une fois; mais ce sont toujours les feuilles achevées et rognées précédemment qu'on porte alors dans le foyer pour les parer à petits coups de marteau. Après avoir subi l'opération du parage, elles sont coupées seulement d'après les dimensions que doit avoir le

fer blanc.

Il existe des usines dans lesquelles on ne commence pas par la conversion du fer en demi-languettes: on le transforme en doublons par une seule opération; ce procédé est plus économique que l'autre sous tous les rapports. Il faudrait aussi substituer aux feux de forge des fours à réverbère chauffés au bois ou à la houille. Le travail est d'autant plus rapide que les bidons considérés comme matière première, sont plus larges.

Si le maître ouvrier se trouve chargé de l'affinage des rognures et des autres débris, il doit fournir 73 à 75 quintaux de tôle pour 100 quintaux de fer en barres, de sorte qu'on lui passe un déchet de 25 à 27 pour cent. La consommation de charbon est de 2,64 à 3,16 mètres cubes par 100 kilog. de tôle. On

peut admettre en général, que 100 quintaux de fer en barres donnent tout au plus 46 quintaux de tôle fine et une égale quantité de débris; en sorte qu'il y a 8 pour cent de fer perdu par l'oxidation.

1058. C'est aussi au laminoir qu'on fabrique la tôle fine avec le plus d'avantage; mais, pour diminuer les rognures, on doit employer du fer très-large, forgé avec exactitude. Moins on étend les feuilles ou planches, dans le sens de la largeur, moins elles se criquent et plus elles gagnent en longueur \*. Une autre considération non moins essentielle, c'est de chauffer les barres très-rapidement et de les étirer le plus qu'il est possible en une même chaude avant de les doubler. On doit éviter durant le travail, d'ouvrir la chauffe pour y jeter du combustible frais. Un laminoir devrait avoir pour cette raison deux fours à réverbère. Les chaudes rouges brunes sont les plus mauvaises, parce qu'elles produisent une couche d'oxide trèsdure et très-difficile à enlever.

La tôle confectionnée au laminoir est rognée ou découpée seulement après son entier achèvement. Les cylindres doivent être le plus dur possible et parfaitement lisses; la moindre inégalité de leur surface se fait connaître par des taches d'oxide imprimées surles feuilles. Ces défauts, lors même qu'ils échapperaient à l'œil, se manifesteraient pendant l'étamage.

<sup>\*</sup> Le fer s'étend très-peu dans le sens de la largeur (voyez la note du paragraphe 1052); si cependant ou voulait encore en diminuer l'élargissement et les criques qui en sont la suite, on serait obligé de ne le soumettre qu'à une faible pression en le passant la première et la seconde fois entre les cylindres; mais il est probable que l'avantage qui en résulterait, ne pourrait compenser les pertes de temps et de combustible. Le T.

Souvent on néglige à tort l'entretien et la confection des cylindres préparateurs; mais ils produisent alors sur les feuilles des inégalités que les derniers cylindres ne peuvent faire disparaître entièrement, quelle que soit la perfection de leur poli. La fabrication du fer noir exige sous ce rapport moins de précautions, parce que la plupart des défectuosités ne ressortent qu'après la mise au tain.

On obtient avec 100 quintaux de fer en barres au moins 50 quintaux de tôle mince et 47 de rognures, ce qui suppose un déchet de 3 pour cent produit par l'oxidation. La quantité de rognures pourrait être moins grande, si l'on mettait plus de soin et d'intelligence dans le chauffage et les dimensions données aux bidons. On brûle tout au plus 1 mèt. cub., 32 de bois ou omèt. cub., 264 de houille par 100 kilog. de tôle; mais cette consommation serait plus grande, si, pour mieux abriter les trousses, on élevait davantage le pont qui sépare la chauffe du foyer. Si, au contraire, par esprit d'économie, on voulait chauffer le fer en l'exposant au contact de la flamme, on augmenterait le déchet et l'on obtiendrait de la tôle défectueuse.

Après avoir découpé les feuilles, on les recuit et quelquefois on les soumet encore à une certaine pression pour les redresser.

## DE LA MISE AU TAIN.

1059. Il faut d'abord décaper la tôle avant de l'étamer, c'est-à-dire qu'il faut en nettoyer la surface, en ôter la couche d'oxide qui s'opposerait à la combinaison avec l'étain. On la trempe ordinairement dans des acides végétaux provenant de la fermentation du seigle;

ces liquides, appelés eaux súres, sont renfermés dans des tonnes placées dans des caves ou des étuves dont la température est à peu près de 30° de Réaumur. La chaleur qui règne dans ces lieux, favorise la formation des acides, ainsi que leur action sur le fer ou sur son oxide. On doit employer au moins six tonneaux; on peut en avoir, selon l'étendue de la fabrication, 6, 12, 18 ou bien 9, 15, 18, etc. Chaque assemblage de six tonneaux renferme trois différentes espèces d'acides: deux contiennent l'eau sûre dite vieille, deux l'eau sûre neuve et deux la dernière eau sûre qui achève le décapage. Lorsqu'on est dépourvu de ces matières acides, on fait l'eau sûre dite vieille avec trois mesures de seigle moulu, qui, délayé dans l'eau, est mis en fermentation avec du levain. Pour les deux autres espèces d'acides on emploie quatre mesures de cette farine. On jette tous les huit jours du seigle nouveau dans ces barils, en ajoutaut à l'eau, sûre no. 1, dite vieille, un douzième de mesure; au no. 2 un tiers, et au no. 3 un douzième.

On met la tôle, au nombre de 144 feuilles par baril, d'abord dans l'eau sûre dite vieille: on dispose les feuilles de manière qu'elles soient placées alternativement sur les grands et les petits côtés, afin qu'elles offrent plus de prise à l'action de l'acide. Elles restent 24 heures dans la première eau sûre, 24 heures dans la deuxième et 48 heures dans la dernière, en sorte que le décapage dure quatre jours entiers. En les retirant des barils n°. 3, on les jette dans une cuve d'eau douce. On renouvelle tous les quinze jours l'eau sûre dite vieille, parce qu'elle se charge de plus d'oxide que les deux autres et qu'elle contient d'ailleurs l'argile provenant de l'eau d'arbue dans laquelle on

trempe les feuilles avant de les chauffer. On la vend dans certains endroits aux fabricans de toiles peintes, comme acétate de fer. La deuxième eau sûre, à laquelle on ajoute la douzième partie d'une mesure de seigle, remplace ensuite la première et peut servir encore quinze jours, ce qui fait un mois. Lorsque l'on compose l'acide n°. 2, contenu dans le troisième et le quatrième tonneau, on tire du cinquième et du sixième une certaine quantité de résidu, pour hâter la fermentation, et l'on ajoute à ceux-ci un douxième de mesure de seigle. L'eau sûre qu'ils contiennent n'est jamais renouvelée entièrement.

On transporte les feuilles décapées aux blanchisseries; là on les frotte à l'eau avec un linge et du sable mordant, pour en ôter jusqu'aux dernières traces d'oxide. Les endroits qui n'ont pas été parfaitement décapés ne peuvent s'étamer. Lorsque la tôle est bien écurée, on la conserve sous l'eau jusqu'au moment de la mise au tain.

ro60. L'étamage se pratique dans une caisse ou creuset de fonte qui a 47 centim. de profondeur, autant de longueur et 37 de largeur. On le place sur un fourneau pourvu d'une grille et muré sur les quatre côtés, de manière que toutes les faces de la caisse puissent être touchées par la flamme. On chauffe avec du bois, de la tourbe ou de la houille. L'aire du fourneau est garnie de quatre plaques de fonte munies d'un rebord et inclinées vers le centre, afin que les gouttes de matière répandues au dehors, puissent s'écouler dans le bain. On peut diviser le creuset avec une feuille de tôle, en deux espaces séparés de grandeurs différentes.

Un des points les plus essentiels, c'est de saisir

le degré de température qu'il faut donner au bain. Si l'étain n'est pas assez chaud, il ne peut se combiner avec le fer; s'il est très-liquide, il s'attache en trop petite quantité sur la surface des feuilles. Pour juger de son degré de chaleur, les ouvriers y plongent ordinairement un morceau de papier qui doit se carboniser à l'instant.

Le travail se divise en trois parties: on remplit d'abord le creuset avec 600 à 750 kil. d'étain que l'on couvre d'une couche de suif, afin d'empêcher l'oxidation. Lorsqu'il a reçu le degré de fluidité convenable, on y place 200 feuilles de tôle dressées sur leur grand côté; on les en retire ensuite par paquets de 20 à 25, et on les jette dans l'eau pour les refroidir. Les impuretés qui se portent à la surface du bain sont enlevées par l'étameur avec une cuiller et conservées, parce qu'elles renferment encore des grains métalliques. L'écumage se continue pendant les deux opérations suivantes.

Après avoir préparé de cette façon toute la tôle qu'on veut mettre au tain, l'étameur place dans le creuset une feuille pour le diviser en deux parties inégales. Il plonge une certaine quantité de feuilles dans le bain de la grande case, les dispose sur le petit côté et les retire ensuite une à une, pour les placer sur un châssis de fer où le superflu de l'étain doit s'égoutter; mais il doit éviter qu'elles ne se touchent.

L'ouvrier achève l'étamage en saisissant les feuilles une à une avec une tenette, pour les plonger dans le bain de la petite case, et les retirer à l'instant; c'est ce qu'on appelle le lavage ou le tirer au clair. Il les place ensuite sur un autre châssis où elles sont visitées avec soin. Si elles montrent des taches, on doit les gratter et les mettre encore une fois dans le creuset. Enfin on les essuie avec de la sciure de bois et du vieux linge : c'est ce qu'on appelle *ôter la première graisse*. Il faut éviter qu'il ne se mêle avec cette substance quelques grains de sable qui produisent des rayures et

déparent le fer blanc.

Quand on place les feuilles sur le châssis, l'étain liquide coule le long de leur surface, une partie se fige au côté inférieur et forme un bourlet qu'il faut enlever ensuite. Dans quelques usines, on retire les feuilles par leur diagonale et on les dispose dans le même sens sur le châssis, en ayant soin de les faire sortir du creuset avec lenteur, afin que l'étain puisse se rassembler vers l'angle inférieur, où il ne forme alors qu'un petit bouton. Ailleurs, on dresse les feuilles au sortir du bain sur une plaque de fonte pourvue d'un léger rebord et chauffée au feu du fourneau d'étamage. On retient sur cette plaque un peu d'étain liquide, dans lequel tombent les gouttes qui s'écoulent des feuilles sans donner naissance à un bourlet. Enfin, si par quelque mesure particulière on n'empéche pas la formation de ce dernier, il faut le dissoudre dans un creuset particulier, qui, coulé en fonte, a de 42 à 57 centimètres de longueur, 12 de largeur à la partie supérieure, 7 au fond et 10 de profondeur. Ce creuset est chauffé au feu de flamme et il contient un peu d'étain liquide; on y plonge les feuilles une à une du côté de leur bourlet; on les retire à l'instant et on les frotte avec de la mousse. Ce procédé est défectueux, il donne naissance à la lisière qui vient remplacer le bourlet, et occasionne une perte d'étain dont on ne peut se récupérer entièrement par la combustion de la mousse.

Après avoir enlevé le bourlet, si cette opération est nécessaire, on transporte les feuilles dans un four pour les dessécher à une douce chaleur. En sortant de là, elles passent aux frotteuses qui les nettoient avec un mélange de son et de craie porphyrisée. On finit cette opération appelée le frotter au clair, avec un linge seulement, pour ôter la poussière répandue sur la surface des feuilles.

1061. Après avoir achevé l'étamage, on assortit et l'on encaisse le fer blanc. Dans plusieurs contrées, on le met dans des barils; c'est une méthode vicieuse, parce qu'on est obligé de le courber. Le nombre des feuilles renfermées dans les tonnneaux ou caisses varie selon les pays. En France, une caisse en contient 300; en Angleterre, 110, 220, 400 ou 440; on y trouve aussi des caisses de 99 à 112, de 202 à 230, et de 430 à 450 feuilles; en Allemagne, on en met 450 dans un tonneau et 225 dans une caisse: si les feuilles sont très-minces, la caisse ou le demitonneau en renferme 300. La tôle mince, celle qu'on destine ordinairement à l'étamage, est livrée quelque-fois dans le commerce à l'état de fer noir, la caisse n'en contient alors que 150 feuilles.

Il faut que le fer blanc ait une épaisseur uniforme, qu'il se trouve exempt d'aspérités et de bosses, que tout son contour soit net, sa surface lisse, brillante, sans taches ni rayures, et sa couleur parfaitement blanche sans présenter une nuance de jaune. Les taches, les soufflures, les rayures, les bosses et les autres défauts que l'on rencontre souvent dans les feuilles, les font classer parmi les rebuts. Les fers blancs de l'Angleterre et de quelques usines de la Belgique jouissent avec raison d'une grande réputation sous le rapport de leur éclat.

L'usage règle les dimensions des feuilles; dans beaucoup d'usines d'Allemagne, on leur donne 32 cent., 69 sur 24 cent., 19 (12 1/2 pouces sur 9 1/4), de sorte qu'un tonneau qui en renferme 450, contient 35 mèt car., 58 de fer blanc. Dans les usines royales de la Silésie, on fait trois espèces de fer blanc: les feuilles de la première ont 32 cent., 14 sur 24 cent., 13 (12 1/4 pouces sur 9 1/4 pouces du Rhin), de sorte que la caisse en contient 17 mèt., car., 44 et le baril 34,88. Les feuilles de la seconde espèce ont 35 centim. sur 25 m,50 (13 3/8 p. Rhin sur 9 3/4); la caisse en contient donc 20 mèt. car., 08. Le fer blanc des pontons a 39 cent., 23 sur 30 (15° sur 11 1/2° du Rhin); il s'ensuit qu'une caisse en renferme 26 mèt. car., 50.

Le fer blanc épais se vend à un prix plus élevé que le mince; on en fait un triage plus soigné. Dans beaucoup d'usines allemandes, on désigne le fer blanc par les lettres XX, X, F, S et A, tracées sur les caisses ou tonneaux; le fer blanc marqué F et S est le plus mince; le rebut porte la lettre A; ses feuilles ont différentes dimensions.

En Silésie, on désigne les petits échantillons par la lettre F et les plus grands par la lettre D; ils se divisent tous les deux en six classes. Ces subdivisions sont encore bien plus nombreuses en Angleterre, où l'on a l'habitude de classer tous les objets avec beaucoup de soin en se basant sur de légères différences de poids.

1062. Les quantités d'étain, de seigle et de suifconsommées semblent au premier coup d'œil être indépendantes de l'épaisseur du fer blane, mais l'expérience prouve le contraire. Pour ce qui est du seigle ou de l'eau sûre, la consommation en est plus forte, si l'on décape des feuilles épaisses, probablement parce que les tonneaux en contiennent un plus petit nombre \*. Pour ce qui est de l'étain, il paraît que la matière liquide devant faire un plus grand chemin en s'écoulant le long des feuilles, forme une couche plus épaisse sur la tôle forte, qui ordinairement a de plus grandes dimensions que la tôle mince. Il en est de même de la consommation du suif, qui dépend du temps et de la durée de l'étamage, car on place en une fois une moindre quantité de feuilles épaisses dans le creuset et elles y séjournent plus long-temps avant de prendre la température du bain.

ro63. Ce qui vient d'être dit sur le décapage et la mise au tain est conforme aux procédés usités. La tôle fabriquée sous le marteau ne peut jamais avoir une surface entièrement exempte de bosses et de cavités. Pour la tôle laminée, elle est toujours gravée, quelque soin qu'on apporte à sa fabrication, et cette défectuosité devient plus sensible après le décapage. L'oxide imprimé dans cette tôle s'y attache avec tant de force qu'on ne peut l'enlever complètement au moyen des eaux sûres. Il y reste toujours des points

<sup>\*</sup> Le décapage de la tôle forte s'exécute aussi avec plus de lenteur. En plongeant à la fois deux feuilles d'épaisseurs différentes dans une même cuve, il peut arriver que l'une se trouve rongée ou percée avant que l'autre soit entièrement décapée. Ce phénomène singulier peut être attribué en partie à la répartition de la chaleur, attendu que la feuille mince exige moins de temps que n'en demande la feuille épaisse pour parvenir à la température du bain; l'acide agit donc pendant quelque temps avec plus d'activité sur la première; mais la principale raison qui rend le décapage des feuilles épaisses plus lent et occasionne une plus grande consommation d'acide, c'est qu'elles sont presque toujours plus gravées que les feuilles minces.

oxidés qui, après l'étamage, ternissent l'éclat de la feuille. On sait d'ailleurs que la plupart des fers blancs allemands ont un brillant faible et nuageux, qu'ils sont couverts d'une couche d'étain d'épaisseur inégale et qu'ils ne possèdent jamais un éclat miroitant parfait. Ce défaut est la suite de cette inégale épaisseur de l'étain et d'un commencement d'oxidation joint à

une disposition cristalline des molécules.

cylindres polis pour leur donner l'éclat du fer blanc d'Angleterre, mais on a été trompé dans ses espérances. L'éclat miroitant de ce dernier fait présumer que le décapage de la tôle a été parfait, que l'étain s'est trouvé garanti du contact de l'air au moment du refroidissement et que la cristallisation a été contrariée par une force extérieure. Pour remplir l'un et l'autre des deux derniers objets, il suffirait de plonger les feuilles au sortir du creuset dans une matière liquide avant que l'étain fût solidifié, afin de le garantir de l'action de l'air et de l'eau, et d'exercer contre le métal une certaine pression jusqu'à ce qu'il fût entièrement refroidi. La substance qui satisferait à ces conditions est le suif liquide purgé d'humidité.

ro64. Tous les acides agissent avec plus d'énergie sur le fer métallique que sur le fer oxidé. On ne peut donc avoir pour but de dissoudre la couche d'oxide dans les eaux sûres, mais on la ramollit pour l'enlever ensuite par le frottement. Si l'oxide adhère fortement à la surface du métal, l'acide semble exercer une action moins puissante, parce qu'il trouve plus d'obstacles à vaincre pour pénétrer entre les deux corps et pour attaquer le fer. Il s'ensuit que le décapage des petites cavités bouchées par l'oxide, doit devenir très-difficile

in: . . ( ] . . . . .

et souvent même impossible. Mais, comme les acides agissent avec plus de force sur les oxides soumis à un certain degré de chaleur, on doit pratiquer le décapage à une température élevée.

Il en résulte aussi que les eaux sûres et tous les acides végétaux ne pourraient être employés, parce qu'ils ne supportent pas un haut degré de chaleur.

On a essayé de remplacer l'acide acétique obtenu du blé par celui que donne la carbonisation du bois; mais, quelque désirable que soit cette innovation sous le rapport de l'économie, l'expérience a montré qu'il n'agit pas avec assez d'énergie et que la présence de l'huile empyreumatique le rend difficile à concentrer.

Il n'y a donc que les acides minéraux et particulièrement l'acide sulfurique, qui conviennent au décapage; mais, pour employer cet acide d'une manière économique, il faut changer entièrement les procédés 'suivis jusqu'à présent. 

Si le fer conservait son volume comme l'acier par un prompt refroidissement, il serait facile d'en détacher une certaine partie de l'oxide; mais le refroidissement subit, outre qu'il produirait peu d'effet, aigrirait le fer blanc. On ne peut donc préparer de cette manière les feuilles qu'on veut décaper. Il est certain que la chaleur diminue en quelque sorte la force de cohésion de l'oxide, et qu'en vertu d'une dilatation différente, il se trouve disposé à se détacher du fer. Cet effet devient plus fort, sill'on y joint l'action d'un acide qui, dans les températures élevées, attaque l'oxide aussi bien que le fer et finit par rendre le premier friable. Nous revenous donc à notre conclusion : que, pour tirer le meilleur parti des acides, il faut les employer à la chaleur rouge, ce qui exclut l'usage des eaux sûres, parce qu'elles se dé-

composent à cette température.

Quel que soit le mode de décapage employé, il en résulte toujours des gravelures qui détruisent le poli de la tôle et diminuent l'éclat du fer blanc. Pour faire disparaître ces inégalités, on doit passer les feuilles à froid et à plusieurs reprises, entre des cylindres polisseurs, après les avoir décapées à la chaleur rouge; on les recuit ensuite dans des vaisseaux clos et l'on achève

le décapage par la voie humide.

Telle est la manière d'employer les acides minéraux. On en consommerait une trop grande quantité, si l'on ne voulait décaper que par la voie humide; le fer blanc en serait tout aussi bon et même plus flexible, mais les frais deviendraient trop considérables. Dans quelques usines, les feuilles de tôle sont décapées entièrement par la voie humide, chauffées ensuite au rouge, passées entre des cylindres très-polis, recuites, décapées de nouveau, écurées et conservées dans l'eau jusqu'au moment de la mise au tain. Le fer blanc obtenu de cette façon réunit à la flexibilité une très-belle apparence, mais ce procédé est trop dispendieux.

1065. On voit d'après cela, qu'il faut décaper la tôle par la voie sèche et par la voie humide. L'acide sulfurique est celui qui convient le mieux pour le décapage, sous le rapport de sa fixité, de son prix et de son action sur le fer pur et le fer oxidé. Toutefois on fait usage aussi dans certaines usines, de sel ammoniac. La manière de procéder est d'ailleurs la même, car on emploie le sel en dissolution concentrée; il se décompose à la chaleur rouge, et son acide agit ensuite sur le fer et sur l'oxide. On doit préférer néanmoins l'acide sulfurique, parce qu'il est

moins cher et qu'il produit plus d'effet.

On plonge les feuilles de tôle qu'on veut décaper, dans l'acide sulfurique étendu de quatre parties d'eau et contenu dans une caisse de plomb chauffée légèrement. Au bout d'une heure on les retire; un ouvrier les ploie en forme de tuile, les rassemble par trois ou quatre sur une barre de fer et les introduit dans un four à réverbère construit exprès pour cet effet. Le pont qui sépare la chauffe du foyer est trèsélevé, la porte est placée vis-à-vis de la grille, la sole a une pente de la porte vers la chauffe, afin que la tôle soit mieux garantie du contact de l'air, lorsqu'on ouvre cette porte. Les feuilles placées le plus près possible du pont restent cinq minutes exposées à la chaleur rouge. Après qu'elles ont été retirées du foyer, à l'aide de la même barre de fer, et qu'elles sont refroidies, un autre ouvrier les redresse. les saisit avec une tenaille et les frappe contre un bloc de bois, pour détacher par le choc la majeure partie de la couche d'oxide. Un troisième examine chaque feuille en particulier, et racle avec un morceau de fer pointu les endroits qui ne sont pas découverts. Pour bien unir les surfaces et combler les gravelures formées par l'oxide qui s'est détaché des feuilles, on les passe à froid sous les cylindres; recuites après cela dans des vaisseaux clos, elles sont décapées par la voie humide. On les laisse, à une chaleur modérée, une et même deux heures, selon la force de la liqueur, dans l'acide sulfurique étendu d'eau. On les écure, etc., etc.

1066. La tôle préparée ainsi et mise au tain, prend un plus beau brillant que n'en aurait celle dont le décapage serait imparfait ou celle dont la surface n'aurait pas été lissée par un laminage à froid; mais l'éclat miroitant ne peut se donner que par la mise au tain exécutée d'après les principes posés au paragraphe 1063. Il faut donc séparer les deux opérations, celle de l'étamage et celle du tirer au clair.

Il n'est pas nécessaire que l'étain du premier creuset soit extrêmement pur: il peut contenir sans inconvénient une petite quantité de cuivre qui en diminue la fusibilité; mais celui du tirer au clair, qu'il faut soumettre à une chaleur modérée, doit être d'une pureté parfaite. Il faut aussi que le suif soit purifié d'a-vance; c'est un mauvais procédé que de l'asperger avec de l'eau pour le faire écumer; on peut y ajouter un vingt-cinquième de sel ammoniac qui agit avantageusement sur le brillant du métal. Aussitôt que les feuilles sont tirées au clair, on les replonge dans les chaudières à suif où elles doivent se refroidir. La température de ces chaudières ne s'élève qu'au-dessus du degré strictement nécessaire pour tenir à l'état liquide la petite quantité d'étain qui s'écoule du fer blanc et se rassemble sur le fond de ces vaisseaux. Les feuilles retirées du suif sont disposées sur un châssis ou hérisson, et livrées ensuite aux frotteuses.

On a essayé de couvrir le bain d'étain avec de l'argile fine mêlée d'un dixième de bouse de vache, convertie en boules, calcinée et pulvérisée ensuite; mais cette couverte économique n'a pu remplacer le suif.

Les feuilles qu'on veut tirer au clair doivent être très-nettes. Ce n'est pas pour en faire disparaître les taches provenant d'un étamage défectueux qu'on les replonge dans l'étain : cette opération n'a d'autre objet que d'augmenter l'éclat du fer blanc. On place dans le deuxième creuset un certain nombre de scuilles à la fois; l'opération dure peu de temps. On les fait

sortir ensuite, on les tire au clair et on les met tout de suite dans la chaudière à suif placée sur un fourneau particulier et chauffée à une douce chaleur. Le suif doit avoir été préalablement fondu, écumé, purgé d'eau et de matières étrangères \*.

<sup>\*</sup> Pour compléter l'exposé des procédés suivis dans la fabrication du fer blanc et pour rectifier quelques idées d'améliorations proposées dans cet ouvrage, nous allons insérer ici le mémoire de M. Parkes, que nous avons traduit de l'allemand avec les notes importantes ajoutées par M. Karsten, d'après les relations de voyage des conseillers supérieurs des mines de Prusse, MM. Eckardt et Krigar, qui ont visité les usines d'Angleterre. Le T.

# MÉMOIRE

De M. Samuel PARKES, sur la fabrication du fer blanc, avec des notes de M. KARSTEN\*.

Le fer employé à la fabrication du fer blanc, appelé en Angleterre, Tin-iron, doit être d'une trèsbonne qualité. On le prépare presque toujours avec du charbon de bois, et on l'épure avec le plus grand soin. Celui qu'on obtient par l'affinage à la houille ne paraît pas convenir pour la mise au tain \*\*.

On achève l'affinage des gâteaux dans des foyers de chaufferie. Là ils sont soudés ensemble et fixés à des barres de fer, pour être forgés en blooms ou pièces de 2 à 3 pieds de longueur, 6 pouces de largeur et 3 pouces d'épaisseur. Les foyers de chaufferie sont des fours fermés de tous côtés; le fond qui est en brasque et qui forme un creux, est couvert de coke; la tuyère est établie un peu au-dessus du point le plus bas de cette espèce de creuset. On fait entrer le coke dans le four par une porte latérale. Vis-àvis de cette porte sont des ouvertures qu'on peut fermer aussi, et par lesquelles on introduit des barres de fer applaties à l'une des

<sup>\*</sup> Archiv. für Berghau und Hüttenwesen, tome 3, cahier 2, page 134 et suivantes.

<sup>\*\*</sup> On place la fonte provenant de hauts fourneaux à coke, sur des supports ou barres de fer établies à une certaine hauteur au dessus d'un feu d'affinerie dont les dimensions sont un peu plus petites que celles des feux ordinaires. Après que les pièces de fonte sont devenues rouges, on les fait tomber successivement, pour les fondre avec lenteur. Dès que le fer qui est dans le creuset montre un peu de cohérence, on en fait des lopius qu'on applatit sous un marteau frontal de 8 pouces de volée, pour les mettre sous forme de gâteaux minces: les morceaux qui se séparent de la masse y sont ressoudés à l'instant ou reportés dans le foyer. Le charbon est de bois feuillu, et le vent reçoit un plongement considérable.

La première opération qu'on fasse subir aux barres, c'est de les couper à froid avec une cisaille et d'en faire des languettes qui aient neuf pouces de longueur; on les étire ensuite au laminoir par un procédé particulier\*.

extrémités: c'est à ces barres que les gâteaux doivent se souder. Dans la quatrième face, celle qui est opposée à la tuyère, on a encore ménagé une ouverture pour donner entrée dans une niche où les barres et les gâteaux sont chauffés préalablement. Le fer reçoit donc le dégré de chaleur et d'affinage convenable, sans être en conctact immédiat ni avec le courant d'air, ni avec le combustible.

Il existe des établissemens où les feux de chaufferie sont remplacés par des fours à réverbère activés avec la houille. Dans ces usines, on étire le fer qui a subi la deuxième opération tout de suite, en barres de 8 à 10 pieds de longueur et trois quarts de pouce d'épaisseur, au moyen de cylindres cannelés.

Le fer à tôle obtenu par ces procédés, est, dit-on, d'une qualité excellente: peu nerveux et très-dur, il présente rarement des pailles et montre peu de vésicules pendant le décapage.

\* Les laminoirs se composent ordinairement de deux paires de cylindres et de deux fours d'égales dimensions. La sole construite en pierres, est parfaitement horizontale; sa forme est ovale, elle a 7 pieds de longueur et 5 pieds de largeur. L'aire de la chauffe a 2 1/2 pieds carrés †; la grille se trouve 6 pouces plus bas que la sole, dont elle est séparée par un pont de 3 pieds de hauteur. Ce pont s'élève donc au-dessus de la sole de 2 pieds 6 pouces. La voûte du four s'abaisse le plus possible vers le devant ou le côté opposé à la grille, pour empêcher l'entrée de l'air froid, quand les portes sont ouvertes. A cause de la grande hauteur du pont, la flamme suit la voûte sans pouvoir agir sur le fer; pour mieux empêcher encore l'oxidation, on jette de temps à autre du menu coke dans le foyer.

On charge d'ordinaire dans les fours 45 languettes qui se posent sur leur plat; au côté gauche se trouve ménagé un espace vide.

† Cette dimension paraît extrêmement petite. Il est probable que c'est le côté du carré qui doit avoir 2 pieds et 1/2 Le T.

Lorsque le laminage des feuilles est terminé, on les découpe d'après les dimensions voulues avec une cisaille mue à bras d'homme.

Le découpeur est chargé aussi de ranger la tôle par tas; chaque pile composée de 225 feuilles est séparée de la précédente par une feuille mise en travers.

La tôle préparée de cette façon, est remise entre les mains du décapeur, qui courbe chaque feuille dans le sens de la longueur et lui donne la forme suivante A. Après qu'elles ont subi une autre préparation dont nous parlerons plus bas, elles sont chargées dans le four à décaper.

Ce foyer est un four à réverbère d'une forme parti-

Lorsque le fer est parvenu au degré de chaleur convenable, le chauffeur enlève les pièces l'une après l'autre, les trempe dans une ange remplie d'eau, et les présente ensuite au lamineur qui les passe en travers huit fois entre les cylindres; de 6 pouces qu'elles avaient d'abord, elles arrivent alors à une longueur de 2 pieds. A mesure qu'une planche a pris cette dimension, le deuxième lamineur la remet au chauffeur qui la replace dans le fourneau à l'endroit resté vide.

Ces planches reprennent la température voulue pendant qu'on achève l'étirage des languettes. Lorsqu'elles sont chaudes, on les passe 3 fois entre les cylindres, ce qui leur donne une longueur de 4 pieds. Un quatrième ouvrier les plie alors en appuyant le pied sur un des côtés et en recourbant l'autre à l'aide d'une tenaille : il ferme le pli par un coup de maillet.

Le chauffeur saisit les doublons et les introduit dans le deuxième four, sans les plonger dans l'eau d'arbue et sans employer un autre moyen d'empêcher l'adhérence des feuilles. On fait alors une pause pendant laquelle on découpe le fer en languettes, pour recharger le premier four. Puis on continue le laminage des doublons, en les passant deux fois entre les cylindres. Le doubleur les cuvre ensuite pour les examiner, les ferme et les plie une deuxième fois. Quadruplées ainsi, les feuilles sont replacées dans le deuxième four. Souvent on achève le laminage d'une partie de ces feuilles, en les passant 3 ou 4 fois entre les cylindres, avant que tous les doublons soient étirés.

culière; la grille et la sole sont entièrement séparées l'une de l'autre. On y brûle de la houille \*.

Les feuilles qui doivent être décapées se placent sur trois rangées dans le foyer jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli \*\*.

En courbant les feuilles sous un angle de 60 degrés et en les disposant dans le four comme nous venons de le dire, on a pour but d'en exposer les deux surfaces à l'action de la flamme, ce qui ne pourrait avoir lieu si elles étaient couchées à plat \*\*\*. Avant de les placer dans le four, on les trempe pendant cinq minutes dans l'acide hydrochlorique étendu dans 6 parties d'eau. Il est généralement admis que pour 1800 feuilles

<sup>\*</sup> Comme il est essentiel que dans ces fours le courant d'air ne puisse pas agir sur le fer, on établit au-dessus de la grille une deuxième cheminée, qui est pourvue d'un tiroir, et qu'on ouvre lorsque les feuilles ont pris la chaude voulue; alors on repousse le tiroir de l'autre cheminée. La sole dont la forme est ovale, a 6 pieds de longueur et 5 pieds de largeur. La grille est un carré de 2 pieds 6 pouces †: elle est séparée de la sole par un pont qui a 2 pieds de hauteur. L'une et l'autre sont dans le même plan horizontal, près du pont; mais la sole s'élève ensuite de 8 pouces depuis le pont jusque sur le devant où est la porte par laquelle on introduit les feuilles; de sorte que cette partie de la sole est réellement de 8 pouces plus élevée que la grille. La voûte s'abaisse si fortement vers le devant, qu'elle s'y trouve même au-dessous du niveau de la partie supérieure du pont.

<sup>\*\*</sup> Voici comment il faut entendre ceci : le chauffeur dispose 3 feuilles l'une derrière l'autre sur une barre de fer, et les introduit à la fois dans le foyer; il recommence cette opération 6 fois.

<sup>\*\*\*</sup> Il est probable qu'on leur donne cette courbure pour pouvoir les placer dans le four et les en retirer plus vîte, et pour mieux les exposer à la chaleur. Le T.

<sup>†</sup> C'est probablement le côté du carré qui doit avoir 2 pieds 6 pouces. Le T.

ou pour 8 piles de 225 feuilles chacune, on use 28

livres de cette liqueur \*.

Après avoir retiré les feuilles de l'acide étendu d'eau, on les place de file, trois à trois près du four à décaper; on les soulève avec une barre de fer et on les introduit dans le foyer, où elles restent jusqu'à ce que l'oxide se soit détaché du métal par l'action de la chaleur, qui doit nécessairement être poussée jusqu'au rouge.

Quand on croit avoir atteint le but proposé, on fait sortir les feuilles du foyer et on les dispose sur le sol

de l'usine \*\*.

Après que la tôle est refroidie, un ouvrier la redresse sur une enclume de fonte. Il juge par l'inspection des surfaces du succès de l'opération. Si elle est bien faite, le fer doit avoir une couleur bleue entremêlée de blanc comme le papier marbré. Les feuilles

\*\* On enlève les feuilles du four, aussitôt qu'elles ont atteint la chaleur rouge, et à mesure qu'on en retire une file, on la remaplace par une autre. Ce travail s'exécute avec tant de promptitude que dans une heure on peut recuire de 600 à 700 feuilles.

<sup>\*</sup> Dans beaucoup d'usines du continent, on se sert pour cette opération d'acide sulfurique étendu d'eau, parce qu'il est moins cher. Mais il ne produit pas un aussi bon effet que l'acide hydrochlorique. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que le premier agit avec beaucoup d'énergie sur le fer, tandis que le protoxide s'y dissout avec lenteur, et que le peroxide en est attaqué seulement après une longue ébullition. L'acide hydrochlorique, au contraire, agit avec beaucoup d'efficacité sur les oxides, et ne dispose pas le fer si facilement à une nouvelle oxidation. Si l'on fait usage d'acide sulfurique, les feuilles se recouvrent bientôt après qu'elles ont été retirées du four, d'une couche d'oxide qui est précisément la plus difficile à enlever, parce qu'elle résiste avec beaucoup de force à l'action des acides et au frottement. Il faut donc employer de préférence l'acide hydrochlorique.

Pour les redresser on les passe encore une fois entre des cylindres qui, doués d'une grande dureté, doivent être parfaitement polis. Ils ont dans quelques usines 13 et dans d'autres 30 pouces de diamètre; plus ils sont épais plus les feuilles deviennent droites.

Les cylindres qui servent à laminer les feuilles à froid ou ceux avec lesquels on les achève à chaud doivent avoir une extrême dureté. Il existe autant de différence entre les cylindres durs et ceux qui sont mous, qu'entre le fer et l'acier, lors même qu'on les aurait obtenus à la fois par une seule coulée. Cette différence ne provient que de la manière de procéder: les cylindres mous se coulent en sable, et les cylindres durs en moules de fonte épais. C'est le refroidissement subit qui donne au fer cru une dureté si grande, qu'on est obligé de le tourner d'une toute autre manière que la fonte douce \*.

Les cylindres polisseurs, ceux qu'on emploie pour le laminage à froid sont fixés solidement l'un sur l'autre et ne doivent laisser entr'eux qu'un espace strictement égal à l'épaisseur d'une feuille. Il faut donc que le cylindre supérieur soit arrêté d'une manière

<sup>\*</sup> La dureté des cylindres est de la plus haute importance dans la fabrication du fer blanc. On peut se faire une idée de la difficulté qu'on éprouve à les confectionner, en songeant qu'à Pantipool et dans beaucoup d'autres usines anglaises, où l'on a des fonderies à sa disposition, on ne coule pas les cylindres dont on fait usage; on les fait venir de fonderies éloignées, de Bristol, par exemple, où l'on a l'habitude de ce genre de fabrication. Le tournage même qui se fait très-lentement est assez difficile, quoique les machines employées ne soient pas compliquées. Les ciseaux sont en acier fondu de première qualité. Le tourneur doit avoir beaucoup d'application et un coup d'œil exercé.

invariable à l'aide d'une vis, afin que la tôle puisse recevoir une forte pression \*.

## Du décapage par la voie humide.

Les feuilles qui ont été redressées entre les cylindres à polir, sont livrées au décapeur, qui les place une à une dans un vase plein d'une liqueur appelée lessive.

Cette liqueur ne se compose que d'une eau qu'on a laissée en fermentation avec du son pendant neuf à dix jours, ou jusqu'à ce qu'elle soit devenue suffisamment acide. On y plonge les feuilles une à une, afin que toutes leurs surfaces soient en contact avec la lessive. C'est aussi pour cette raison qu'elles sont rangées de champ. Elles restent douze heures dans la liqueur, mais pendant ce temps, on est obligé de les retourner une fois \*\*.

\*\* Les vases dont on fait usage sont ordinairement de fonte. Placés l'un à côté de l'autre, ils sont chauffés tous par un même conduit de chaleur.

Il paraît que les acides minéraux ne peuvent pas remplacer entièrement les acides végétaux dans le décapage par la voie humide, et qu'on est toujours obligé d'employer ces derniers, ne serait-ce que pour une partie de l'opération. La raison en est assez facile à concevoir: les acides minéraux agissent faiblement sur l'oxide, tandis que l'acide acétique l'attaque avec beaucoup d'énergie. Cet acide doit donc servir au moins à préparer l'oxidie, à faciliter sa combinaison avec l'acide sulfurique ou à le ramolliir, afin qu'on puisse mieux l'enlever par le frottement ou même pear l'agitation des feuilles dans le liquide. Il serait possible aussi que le tanin contenu dans la lessive de son, abaissât le degré d'oxidation, ce qui favoriserait la dissolution: c'est le départ de l'oxidie rouge qui dans le décapage présente le plus de difficulté.

<sup>\*</sup> Ges cylindres se distinguent des autres par leur poli. Leurs cages sont presque toujours massives au lieu d'être à colonnes. Ge qui vaut mieux pour les petits laminoirs et pour tous les cas où il s'agit de serrer fortement le cylindre supérileur.

Après que les feuilles ont été retirées de la lessive, on les plonge tout de suite dans l'acide sulfurique fortement étendu d'eau. Les proportions de l'acide et de l'eau varient selon le jugement des ouvriers.

Ce dernier décapage se fait dans des vases de plomb; ce sont des caisses assez longues, divisées en plusieurs compartimens dont chacun peut recevoir une pile de 225 feuilles. On commence par remplir d'acide ces différentes cases; on y plonge ensuite les feuilles et on les agite dans le liquide une heure, ou jusqu'à ce qu'elles soient devenues parfaitement brillantes et que toutes les taches noires qu'on y remarquait auparavant aient disparu.

Cette opération demande beaucoup d'adresse et d'habitude. Si les feuilles restent trop long-temps dans l'acide, elles prennent des vésicules, selon l'expression des ouvriers. Ce n'est que par une longue observation, qu'on peut saisir le moment précis où l'on doit les retirer. A ces difficultés s'en joint une autre: on trouve rarement de bons ouvriers qui se vouent à ce genre de travail, quoiqu'un décapeur intelligent reçoive un salaire très-élevé \*.

On favorise l'action de l'acide dans le dernier comme dans l'avant-dernier décapage, en élevant la température à 52 degrés de Réaumur; on emploie pour cet effet des conduits de chaleur qui règnent sous les caisses.

Les feuilles retirées de l'acide sulfurique sont jetées dans un vase rempli d'eau pure où on les frotte avec

<sup>\*</sup> La formation des vésicules, qui produisent un effet si nuisible pendant le décapage, doit être attribuée à une trop forte action de l'acide sulfurique sur le métal. Le fer mou et nerveux est le plus fortement attaqué par l'acide, et c'est aussi le fer mon qui est le plus sujet à se vésiculer.

du chanvre et du sable. Le but de cette opération mécanique est d'enlever les dernières parties d'oxide, puisque les endroits où il se trouverait encore une trace de rouille ne pourraient se couvrir d'étain. Ecurées de cette manière, les feuilles se conservent sous l'eau. On a fait l'expérience que des feuilles parfaitement décapées ne se rouillent pas sous l'eau, lors qu'elles y restent une année entière \*.

#### De la mise au tain.

On commence par remplir un creuset en fonte d'un mélange d'étain en saumons et d'étain en grains, qu'on fait fondre. On couvre le bain d'une couche de graisse ou de suif qui doit avoir quatre pouces d'épaisseur

et qui le protége contre l'oxidation.

La différence essentielle de l'une des espèces d'étain à l'autre, c'est que l'étain en saumons qui est versé dans le commerce, se retire soit du minéral nommé communément minérai d'étain (tin-stone), soit des pyrites (tin pyrites); tandis que l'étain en grains vient d'un minérai d'alluvion (stream tin-ore). La première espèce, qui est la plus commune, contient toujours une certaine quantité de fer, de soufre et d'autres corps étrangers. On ne peut donc l'employer seule que pour les usages ordinaires. La deuxième espèce, au contraire, est presqu'entièrement pure; elle se vend pour cette raison, d'un quart à un tiers plus cher. On en fait usage sur-tout dans la tein-

<sup>\*</sup> On ne peut trop recommander de laver parfaitement les feuilles écurées, avant de les jeter dans l'eau pure; autrement, elles s'oxideraient de nouveau, et lors même que l'oxidation échapperait à l'œil, elle produirait pourtant un effet nuisible sur l'étamage.

ture. Je crois qu'on me devrait point en employer d'autre dans la fabrication du fer blanc, à moins qu'on ne voulût la mêler avec de l'étain raffiné. Il n'en résulterait pas une augmentation de dépense, parce que l'étain pur acquérant plus de liquidité que celui qui est impur, forme une couche moins épaisse sur les feuilles de tôle. L'étain dont on se sert actuellement en Angleterre, dans toutes les fabriques de fer blanc, se compose de parties égales d'étain en grains et d'étain en saumons \*.

On doit chausser l'étain liquide qui est dans le pot,

<sup>\*</sup> Il est très-douteux que ces proportions soient observées dans toutes les usines anglaises. On sait que la nature de l'étain est très-variable. M. Parkes nous fait connaître la différence entre les effets produits par les deux espèces d'étain; mais cette différence ne peut être expliquée qu'au moyen de l'analyse chimique. Le grain-tin ne se verse guère dans le commerce extérieur. On le consomme entièrement en Angleterre. Il n'est pas probable qu'on l'obtienne de l'étain ligniforme, parce que ce minerai est très-rare, ni qu'on retire le block-tin des pyrites.

M. Thomson a donné l'analyse de dix espèces d'étain de Cornouailles prises dans diverses usines (Annals of Philosophy, tome 10, page 166, etc). Il y a trouvé des traces de cuivre et de fer. Les échantillons les plus impurs n'en contenaient que \$\frac{1}{500} \text{ à \$\frac{1}{1000}\$}\$.

M. Schrader a obtenu des résultats bien différens: l'étain d'Angleterre contient, d'après ce chimiste, depuis 1,70 jusqu'à 10,25 pour cent de corps étrangers, fer, cuivre, arsenic et bismuth. Dans l'étain d'Espagne il a trouvé un peu de soufre; dans celui du Pérou, un peu de tungstène, dans l'étain de Malaca et de Banca, un pour cent d'autres métaux, fer, cuivre et bismuth. On ne sait pas si M. Thomson n'a soumis à ses expériences que le grain-tin, et si M. Schrader n'a essayé que le block-tin, ou si l'on n'a donné à M. Thomson que de l'étain raffiné, on bien, ce qui est encore plus vraisemblable, si l'étain en grains ne provient pas de l'étain en saumons qu'on a purifié.

Il est évident que si la quantité de matières étrangères contenues dans l'étain s'élève à plusieurs unités pour cent, elle doit

le plus qu'il est possible, sans occasionner l'embrasement du suif. L'expérience semble prouver que la graisse favorise la combinaison des deux métaux ou qu'elle dispose le fer à mieux prendre l'étain. Il est assez remarquable que le suif brûlé et toute autre espèce de graisse rance ou empyreumatique produisent cet effet mieux que le suif frais.

Outre le pot qui renferme l'étain, on en a un autre qui est plein de suif. C'est dans ce vase qu'on place d'abord les feuilles une à une. Lorsqu'il en est tout à fait rempli, on les y laisse aussi long-temps qu'il paraît nécessaire. Si elles restent une heure dans la graisse, l'étamage devient plus beau que si on les retirait plus tôt.

De ce pot, on plonge les feuilles avec le suif qui en couvre les surfaces immédiatement, dans le bain d'étain. On y place d'ordinaire 340 feuilles qu'on y laisse pendant une heure et demie. Quelquefois on est obligé de leur donner plus de temps pour qu'elles puissent s'étamer complètément.

Après avoir retiré les feuilles une à une du pot d'é-

avoir une insluence très-pernicieuse sur l'éclat du ser blanc. L'étain de Saxe et de Bohême, tel qu'on le rencontre dans le commerce, est aussi très-impropre à l'étamage, plus même que le block-tin. L'étain des Indes et le meilleur étain d'Angleterre sont peut-être les seuls qu'on puisse employer sans préparation; tous les autres doivent être purisés d'abord. L'étain de Saxe rassiné ne pourrait même servir sour le lavage ou le tirer au clair. Le rassinage de l'étain se sait dans un petit sour à réverbère dont la sole, qui est en brasque, reçoit une pente assez rapide. On donne une chaleur douce. L'étain entre lentement en susion et coule le long de la sole. S'il était très-impur, on serait obligé de le resondre à plusieurs reprises, Cette opération est une véritable liquation, l'étain s'écoule en vertu de sa susibilité, tandis que les, matières étrangères restent à l'état solide sur la partie supérieure de la sole.

tain, on les dispose de champ sur un châssis de fer, pour laisser égoutter le superflu du métal. Malgré cette précaution, elles en retiennent toujours une trop grande quantité qu'on enlève par l'opération suivante appelée le lavage.

Les différens vases qui servent au lavage sont: 1°. un pot rempli de l'étain le plus pur; 2°. un pot de graisse qui contient du suif pur et liquide; 3°. un pot vide sur lequel est placé le châssis; 4°- enfin un pot qui contient une couche d'étain liquide d'un quart de pouce d'épaisseur.

Ces diverses caisses chaussées en dessous sont établies sur une maçonnerie de briques (les étoiles indiquent le côté où se placent les ouvriers). On passe les feuilles de la droite à la gauche. Dans les usines, les pots à étamer sont entièrement séparés de ceux qui servent au lavage.



On ne chauffe pas le pot n°. 5 destiné seulement à recevoir le suif qui s'écoule le long des feuilles.

La cloison du pot à laver est un perfectionnement récent; son objet est de retenir les impuretés et d'empêcher qu'elles ne viennent souiller le bain d'étain, où l'on achève le tirer au clair. Comme le premier étamage se fait avec de l'étain commun, il reste sur les feuilles beaucoup de crasse, qui s'en détache par la première immersion dans le pot n°. 3, et qui, arrêtée par la cloison, ne peut se répandre sur toute la surface du bain. Si cette séparation n'existait pas, l'ouvrier serait obligé d'écumer le bain chaque fois qu'il

y plongerait une feuille.

Le laveur commence par placer les feuilles étamées dans la grande case du pot à laver rempli d'étain en grains. On ne peut pas employer pour cette opération l'étain en saumons. La chaleur du bain fait fondre une partie de l'étain qui couvre les feuilles et qui vient alors altérer la pureté de la masse liquide. De sorte qu'on est obligé bientôt de la renouveler du moins en partie : lorsqu'on a tiré au clair 60 à 70 piles de 225 feuilles chacune, on puise du creuset à peu près 300 liv. de métal, qu'on remplace par une égale quantité d'étain en grains. Le creuset en contient ordinairement 1000. L'étain qui provient du pot à laver sert ensuite pour l'étamage.

Les feuilles retirées de la grande case du pot à laver, sont frottées à l'instant avec un pinceau de chanvre. Cette opération demande beaucoup d'adresse;

nous allons en donner le détail.

Le laveur fait sortir du pot un certain nombre de feuilles qu'il place devant lui sur l'aire du fourneau, en saisit une avec les tenailles qu'il tient dans la main gauche, la nettoie promptement sur les deux surfaces avec le pinceau de chanvre qu'il tient dans la main droite, la plonge tout de suite dans la petite case du pot à laver, et sans l'abandonner la retire et la place dans le pot de suif.

Celui qui n'a pas vu ce travail ne peut se faire une idée de la promptitude de l'exécution. Un ouvrier adroit peut laver en douze heures 25 piles ou 5625 feuilles, quoique chacune d'elles doive être frottée sur les deux faces et passer deux fois dans le pot d'étain.

On conçoit facilement que les feuilles doivent être plongées deux fois dans le pot à laver, puisque le pinceau, en passant sur le métal qui est encore trèschaud, y laisse des traces qu'il est essentiel de faire

disparaître par une deuxième immersion.

Les feuilles laissent écouler dans le pot de suif le superflu de l'étain qu'elles retiennent. Lorsqu'on les plonge dans la graisse, le métal est encore très-près de son point de fusion; il s'en détache donc une partie d'autant plus grande qu'elles séjournent davantage dans ce pot. Si elles y restaient plus long-temps qu'il n'est nécessaire, on serait probablement obligé de les étamer encore une fois; si, au contraire, on se dispensait de les mettre dans le suif, elles retiendraient trop d'étain, ce qui serait préjudiciable à la fois aux intérêts du manufacturier et à l'apparence du fer blanc, qui aurait des ondulations à la surface.

La graduation de la température du pot de suif est encore un point important : elle doit augmenter en raison inverse de l'épaisseur du fer blanc. Les feuilles épaisses retiennent plus de chaleur que les feuilles minces. Si par conséquent le suif avait le degré de température nécessaire pour celles ci, il serait trop chaud pour les feuilles épaisses qui, trempées dans ce suif, perdraient trop d'étain et se coloreraient en jaune. Des feuilles minces, au contraire, trempées dans un bain de graisse préparé pour des feuilles épaisses, n'éprouveraient aucun changement.

L'expérience a prouvé mille fois que des principes jugés bons et conformes à la théorie, ne pouvaient recevoir d'application dans les manufactures. Mais il n'est aucune opération dont le succès demande autant de petits soins qui échappent à l'œil de l'observateur, et soit si dépendant de l'adresse des ouvriers, que celui de l'étamage. C'est pour cette raison que la moindre déviation des procédés que nous venons de décrire, sera suivie de grandes différences dans les résultats.

Le pot de suif du lavage est pourvu de pointes qui tiennent les feuilles séparées l'une de l'autre, de manière qu'elles ne puissent se toucher. Dès que l'ouvrier a placé cinq feuilles dans ce pot, un garçon prend la première et la pose sur le châssis du pot vide n°. 5, afin qu'elle se refroidisse et que le suif puisse s'égoutter. Le laveur remplace en même temps cette feuille par une autre sortant du pot à laver. Le garçon prend ensuite la deuxième qui se remplace comme la première et ainsi de suite. Le travail s'exécute donc sans interruption jusqu'à ce qu'une masse donnée de fer blanc ait été tirée au clair.

Comme les feuilles se refroidissent dans une position verticale, il se forme à leur côté inférieur un bour-let, qu'on est obligé de faire disparaître: un garçon prend pour cet effet les feuilles, aussitôt qu'il y en a cinq dans le pot de refroidissement, n°. 5, et les place une à une dans le listing pot, n°. 6, qui, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, contient très-peu d'étain liquide. Après que le bourlet s'est fondu par cette dernière immersion, le garçon retire la feuille et lui donne un coup vif avec une baguette. L'ébran-lement qui en résulte fait tomber l'étain liquide, de

sorte qu'il n'en reste plus qu'une trace presqu'imper-

ceptible appelée lisière.

On termine les diverses opérations de l'étamage en frottant les feuilles avec du son pour en ôter le suif. On les met ensuite dans des caisses de bois ou de tôle.

# SIXIÈME SECTION.

With the transfer of the state of the state

### DE L'ACIER.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ACIER.

1067. La nature de l'acier, l'analogie et la dissérence qui existent entre ce métal, la fonte blanche et le fer ductile, ont été exposées d'une manière assez étendue aux paragraphes 137, 146, 222, 226, 243, 251, pour ne plus exiger d'autres développemens. Il en résulte qu'on peut obtenir l'acier par deux méthodes opposées, soit en décarburant la fonte blanche, soit en combinant le fer forgé avec une certaine quantité de carbone. Extrait de la fonte, il prend le nom d'acier naturel, d'acier de fusion ou de forge; composé avec le fer en barres, soumis assez long-temps à une haute température dans la poussière de charbon, il s'appelle acier de cémentation. En liquéfiant l'un ou l'autre, on obtient l'acier fondu ; ce dernier devenu parfaitement homogène \* par la fusion, possède par conséquent une qualité supérieure : c'est pour cette raison qu'il forme une classe à part, quoique ses propriétés dépendent entièrement de la nature de l'acier dont il tire son origine.

<sup>\*</sup> L'acier homogène est celui dont toutes les parties de la masse contiennent une égale quantité de carbone: l'acier hétérogène renferme des parcelles de fer plus ou moins carburées. Le T.

1068. Comme il y a une grande différence entre les diverses espèces de fer, sous le rapport de leur dureté et de leur ténacité, il serait assez convenable de les classer. Cependant il existe peu de contrées où les fers soient désignés par des noms particuliers et vendus dans le commerce à des prix plus ou moins élevés. Il n'en est pas de même de l'acier, on le rencontre sous une foule de noms différens. Trois espèces seulement, l'acier de fusion, l'acier de cémentation et l'acier fondu, sont désignées d'après leur mode de préparation. On devrait s'applaudir de la multiplicité de ces dénominations, si elles présentaient toujours des renseignemens positifs sur la ténacité, la dureté et l'élasticité de ce métal, mais il n'en est pas ainsi : les manufacturiers donnent, le plus souvent, à leurs aciers des noms insignifians, qui chargent la mémoire inutilement et laissent l'acheteur dans une ignorance complète des propriétés du métal. Il ne peut alors les connaître que par l'expérience et les résultats des essais ne sont pas toujours constans pour les mêmes espèces.

roog. L'acier de fusion et l'acier de cémentation manquent toujours d'homogénéité, quelques soins qu'on prenne de les assortir. Leur mode de préparation est tellement imparfait qu'on trouve souvent dans une même barre, de l'acier dur, de l'acier doux et même du fer mou. C'est pour cette raison qu'il existe peu de pays où l'acier brut soit considéré comme un objet de commerce. Il faut donc le soumettre à une opération particulière pour le rendre plus homogène; on l'étire pour cet effet en barres minces, réunies ensuite et soudées ensemble, de manière que les proportions de l'acier dur et de l'acier mou, les plus constantes possible pour les mêmes espèces, soient rela-

tives aux propriétés que doit avoir le métal : c'est ce qu'on appelle raffiner l'acier. Le nom d'acier raffiné est donc assez impropre, si on veut l'appliquer exclusivement à l'acier naturel, puisqu'on peut raffiner aussi l'acier de cémentation.

En répétant le raffinage, on rend l'acier de plus en plus homogène, mais alors son prix augmente nécessairement. Si à l'état brut il approche déjà de l'homogénéité qu'il doit recevoir par cette opération, il passera moins souvent au feu et conservera d'autant mieux sa dureté première.

On ne raffine point l'acier fondu, attendu que la fusion lui communique une homogénéité parfaite.

INFLUENCE DE LA NATURE DES MATIÈRES PREMIÈRES SUR LES QUALITÉS DE L'ACIER.

1070. Si la qualité du fer cru s'étend à celle du fer forgé, elle exerce encore une plus grande influence sur les propriétés de l'acier. Tous les vices que le fer en barres recoit de la fonte, se manifestent à un plus haut degré dans l'acier de fusion ou dans l'acier de cémentation : la dureté et l'aigreur que lui donne le carbone s'accroissent à un tel point par la présence des matières étrangères, qu'il peut devenir impropre à la plupart des usages. On ne doit donc convertir en acier que la fonte et le fer forgé qui, jouissant d'une grande pureté, ne contiennent presque d'autres substances étrangères que le carbone. Il s'ensuit que, dans les contrées dépourvues de minérais purs, on ne peut traiter pour acier que la fonte grise. Le travail devient alors plus long et plus difficile, parce qu'il faut détruire d'abord jusqu'à la dernière trace

de graphite contenu dans la fonte, avant qu'elle ne puisse se changer en acier: mais il peut arriver dans ce cas, pendant ce long travail, qu'elle cède son carbone à l'oxigène et que le but de l'opération se trouve manqué. Le traitement de la fonte grise exige donc des soins tout particuliers, de l'adresse, de l'expérience et une grande attention de la part des ouvriers. Ces difficultés ont fait naître l'idée chez plusieurs métallurgistes, que la fonte grise ne pouvait pas se convertir en acier: mais les différens modes de combinaison du carbone avec le fer, suffisent pour expliquer tous les phénomènes d'une manière satisfaisante.

On abrége la préparation de l'acier encore plus que celle du fer, en blanchissant la fonte, soit par une seconde fusion, soit par un refroidissement subit, par sa conversion en blettes au sortir du haut fourneau, ce qui est le moyen le plus économique. On ne pourrait griller les blettes, parce que le passage de la fonte à l'état de fer demi-assiné deviendrait trop rapide \*.

1071. Le fer cru le plus aigre et le plus dur passe par une infinité de nuances, de l'état de fonte blanche à celui de fer ductile et mou. On pourrait croire pour cette raison, que ce n'est pas une chose si difficile de fabriquer de l'acier d'une dureté quelconque, puisqu'il suffirait de connaître la quantité de carbone qu'il doit contenir; mais il n'existe aucun moyen de déterminer cette dose de carbone avec exactitude, et

<sup>\*.</sup> Le métal deviendrait épais ou solide en tombant dans le creuset; on n'aurait alors aucun moyen de le purifier, parce qu'on ne peut l'exposer directement au courant d'air. Il est d'ailleurs trèsnécessaire que la masse fondue conserve sa liquidité le plus longtemps possible pour que l'acier devienne homogène. Le T.

dans la supposition même que ce moyen fût connu, il serait impossible de combiner le fer avec une dosé prescrite de cette substance : tout est abandonné, sous ce rapport, à l'habitude et a l'intelligence de l'ouvrier.

Ces difficultés paraissent encore plus grandes, si l'on considère qu'il est impossible d'enlever ou d'ajouter une égale quantité de carbone à toutes les parties de la masse; et c'est pourtant de son homogénéité que dépend la bonté de l'acier. Si la fonte contient très-peu de matières étrangères et de graphite, on pourra, pendant l'affinage pour acier, la dérober toujours à l'action du courant d'air; le métal conservera donc beaucoup de carbone qui sera réparti dans toute la masse avec uniformité. Quant à la cémentation, elle sera d'autant plus facile et les produits seront d'autant meilleurs que le fer employé sera plus dur et plus tenace. Si l'on voulait remédier au défaut d'homogénéité par un raffinage répété un grand nombre de fois, on détruirait peu à peu la nature aciéreuse du métal, par les nombreuses chaudes blanches.

1072. Quoique l'acier soit plus dur que le fer, il faut pourtant que non trempé ni battu à froid, il soit ducticle, malléable et qu'il possède assez de mollesse pour qu'on puisse l'entamer avec les outils qui servent au travail du fer. L'acier qui, refroidi avec lenteur, est aigre et dur, se rapproche de la fonte. Celui qui au contraire prend peu de dureté à la trempe, doit être rangé parmi les fers. Ces diverses modifications sont dues au carbone contenu dans le métal.

Les propriétés de l'acier dépendent non-seulement de la dosc de carbone qu'il renferme, mais aussi de l'uniformité avec laquelle ce corps est réparti dans le

métal; l'une influe sur sa dureté, l'autre détermine principalement sa résistance et son élasticité. On obtient souvent avec la même fonte ou le même minérai du fer forgé très-pur, d'excellent acier et quelquefois un métal intermédiaire extrêmement dur, sans être ni assez tenace ni assez élastique pour mériter le nom d'acier. En général tous les aciers non homogènes, qui souvent contiennent même du fer doux, peuvent avoir beaucoup de dureté sans ténacité : quelquefois aussi ils sont mous et aigres à la fois. Les fontes qui, pendant l'affinage, doivent être travaillées au milieu du courant d'air, ou bien les fers ductiles qui sont très-mous et que l'on serait obligé de soumettre à une forte cémentation, ne peuvent jamais donner un acier homogène : les produits obtenus sont durs et faiblement élastiques, ou mous et dépourvus de résistance; on les améliore par le raffinage, mais on les ramollit et l'on détruit encore une partie de leur élasticité.

1073. Nous avons déjà parlé de l'influence du manganèse sur le fer (222, etc.). Le manganèse ne pourrait convertir ce dernier en acier sans le concours du carbone; mais on ne peut pas obtenir un acier non manganésifère, aussi dur, aussi élastique, aussi tenace à la fois que celui qui contient une certaine dose du métal étranger. L'expérience doit prononcer encore sur le maximum de manganèse qu'il peut renfermer, sans acquérir trop d'aigreur. Le manganèse produit deux effets distincts : il contribue à l'uniformité de la répartition du carbone dans le fer, et rend par l'alliage ce dernier plus dur et plus tenace. C'est pour ces deux raisons que les minérais manganésifères produisent les meilleurs aciers et qu'ils donnent également un excellent fer forgé. On peut donc avoir du fer pur et doux, allié à plusieurs centièmes de manganèse, tout comme il existe de bons aciers dans lesquels on ne peut en trouver une trace, et qui pourtant ne man-

quent pas de dureté et de ténacité.

Le manganèse contenu dans le fer en barres ne peut agir pendant la cémentation qu'en vertu de sa nature intrinsèque: il accroît la dureté et la ténacité des produits, tandis que dans l'affinage de la fonte pour acier naturel, il produit un double effet dont le plus important est relatif à la répartition uniforme du carbone. Remarquez que le manganèse qui est si réfractaire, forme avec le fer un alliage bien plus fusible que l'un et l'autre des métaux composans. Il est probable que cette fusibilité empêche la fonte de se charger d'une grande quantité de carbone, pendant la réduction des minérais dans le haut fourneau, ce qui doit accélérer sa conversion en acier dans le feu d'affinerie\*.

constituer le mérite de l'acier, il doit posséder aussi un haut degré de résistance: c'est ce qu'on appelle avoir du corps. Si le métal est très-dur et très-aigre, il prend le nom d'acier sauvage. On ne peut nier que le manganèse ne lui donne beaucoup de corps, mais cette qualité résulte sur-tout de la distribution du carbone dans toute la masse. Parmi plusieurs espèces d'acier contenant une même quantité de ce combustible, le plus tenace, le plus ductile, le plus élastique, est celui dont le carbone se trouve réparti le

<sup>\*</sup> La fonte blanche lamelleuse produite par des minérais manganésifères, contient le maximum de carbone, dont le fer peut se charger. Voyez le premier volume, page 486. Le T.

plus uniformément. Il poeut donc exister de l'acier cassant dépourvu d'élastiicité et dont les parties séparées paraissent très-dures, quoiqu'il ne contienne pas une plus forte dose dle carbone que d'autre acier non moins dur, mais bien plus élastique et plus tenace, parce qu'il est plus homogène. L'uniformité de la répartition du carbone dans la masse dépend de la qualité des matières premières, ainsi que de la manipulation. Le raffinage diminue le manque d'homogénéité, mais il ne peut pas y suppléer entièrement.

1075. L'aigreur est la suite d'une extrême dureté. Toutefois il existe des aciers très-durs et très-tenaces à la fois, tandis qu'il en est d'autres qui sont et peu durs et très-aigres: le meilleur devrait être aussi le plus dur et le plus tenace. C'est par l'uniformité de la distribution du carbone, qu'il peut approcher de cette perfection. Il s'ensuit que l'acier fondu qui a été tenu assez long-temps en bain, doit occuper le premier rang, parce qu'il devient très-homogène. Sa dureté et l'aigreur qui en résulte, s'estiment alors d'après la dose de carbone qu'il contient \*.

L'acier naturel ne peut devenir parfaitement homogène; il l'est d'autant moins que la fonte qui le produit est plus impure: c'est ce qui explique les grandes différences qu'on trouve entre les aciers de cette espèce. Il en est de très-durs et de très-tenaces

<sup>\*</sup> L'acier fondu, qui est le plus homogène de tous les aciers, n'est pourtant pas le plus temace: la résistance des métaux dépend d'une certaine disposition des molécules, et l'arrangement qu'elles affectent lorsque la matière a été liquide, n'est pas celui qui correspond au maximum de témacité. Le zinc en fournit un exemple frappant. Il est probable au reste que la ténacité de l'acier fondu se trouve modifiée par la diurée du refroidissement. Le T.

à la fois et d'autres qui sont durs et cassans, quoiqu'ils puissent contenir tous la même quantité de carbone. L'acier de cémentation est le moins homogène, parce qu'il est impossible que les barres de fer se combinent dans toute leur longueur et dans toute leur épaisseur avec une égale dose de carbone. Si l'on en augmente la dureté, on en diminue la ténacité; il ne faut donc l'employer que pour des instrumens très-durs, qui n'ont pas besoin d'offrir une grande résistance : il est alors préférable à l'acier de fusion.

1076. Si un même acier devait convenir à tous les usages, il faudrait qu'il fût à la fois très dur et trèstenace; mais il est impossible de lui donner ces deux qualités à un degré supérieur. Les aciéries doivent par conséquent varier et assortir leurs produits, pour satisfaire à tous les besoins : elles travailleraient d'une manière bien désavantageuse, si elles ne pouvaient en débiter plusieurs espèces, parce qu'il est impossible, du moins dans la préparation de l'acier naturel et de l'acier de cémentation, d'obtenir toujours des résultats propres au même emploi. Les fabricans perdraient leur réputation en ne vendant qu'une seule espèce, bien qu'elle fût d'une qualité excellente.

### SIGNES CARACTÉRISTIQUES DE L'ACIER.

1077. L'acier non trempé doit être malléable à froid et à chaud comme le fer fort et dur, dont il ne forme pour ainsi dire qu'une variété. Trempé, et chaussé de nouveau, il doit reprendre sa ductilité. La trempe qui rend l'acier si dur ne fait qu'aigrir le fer cassant à froid sans en accroître la dureté.

C'est avec raison que Rinman regarde la trempe

comme un moyen certain de distinguer l'acier du fer ductile. Le fer mou chauffé au rouge et plongé dans l'eau ne s'aigrit nullement; toute espèce de fer qui se durcit par un prompt refroidissement, est aciéreux et n'en devient que meilleur pour beaucoup d'usages. La trempe produit d'autant plus d'effet, que l'acier contient plus de carbone; mais dans ce cas, on doit le tremper à un faible degré. Plus il devient aigre par le refroidissement subit, plus il est mauvais : si le défaut provient de la qualité des matières premières, il est sans remède; s'il résulte de la répartition inégale du carbone, on peut le corriger en quelque façon par un raffinage répété; mais le métal perd de sa dureté. Il s'ensuit que le meilleur acier est celui qui, chauffé au plus faible degré et refroidi dans l'eau, devient le plus dur, et qui, avant et après la trempe, possède la plus grande dureté, jointe à la plus grande élasticité.

1078. Quelque bon que paraisse l'acier, il prend toujours un peu d'aigreur par la trempe. Pour empêcher alors que les objets tranchans ne s'ébrèchent, on leur donne un léger recuit proportionné à la dureté de l'acier. Les instrumens destinés à résister aux chocs se recuisent fortement; l'acier est dans ce cas d'autant meilleur que, perdant son aigreur, il conserve plus de dureté. On est à même de faire disparaître l'aigreur qui provient de la trempe, en donnant un recuit intense : mais il faut que l'acier soit d'une excellente qualité pour qu'il conserve alors une dureté convenable.

1079. En résumé voici les signes auxquels on peut reconnaître le meilleur acier :

10. Trempé à un faible degré de chaleur, il devient très-dur;

2°. Sa dureté est uniforme dans toute la masse;

3°. Après la trempe, il résiste aux chocs sans se rompre et ne perd sa dureté que par un recuit très-intense;

4°. Il se soude avec facilité, ne se fendille pas, supporte une chaleur très-élevée et conserve presque toute

sa dureté après un raffinage répété;

5°. Il montre dans sa cassure le grain le plus fin et le plus égal, possède une grande pesanteur spécifique et convient par conséquent aux objets polis, parce qu'il est très-homogène, et qu'il peut recevoir le plus haut degré d'éclat.

L'acier qui posséderait ces qualités à un degré éminent serait parfait; mais il arrive très-rarement qu'on puisse les réunir dans une seule espèce. Lorsqu'on exige une grande dureté, on est forcé de renoncer souvent à la soudabilité et de choisir un acier qui se

rapproche du fer cru.

1080. Nous avons déjà fait observer (paragraphes 45 et 51) que la couleur de l'acier ne doit point avoir de nuances bleuâtres, qui seraient un indice de fer, et que sa texture doit être grenue, uniforme, non mêlée de filamens nerveux. L'éclat de sa cassure augmente par la trempe, parce que sa couleur s'éclaircit; son grain devient alors tellement fin qu'il échappe à l'œil nu. Si un acier reconnu de bonne qualité, acquiert au contraire une grainure grosse, on ne peut douter que la chaude n'ait été trop intense et que le métal n'ait perdu une grande partie de sa résistance et même de sa dureté.

La surface de l'acier se dépouille par la trempe, de la couche d'oxide qui l'enveloppe, c'est ce qu'on appelle découvrir. Le fer ne jouit pas de cette pro-

priété, parce que la chaleur le dilate moins que l'acier et que le refroidissement subit le contracte davantage. Les vertus magnétiques de l'acier, sa manière de se comporter à une température élevée, à l'air humide, à l'égard des acides, etc. ont été exposées dans la

première section.

Le raffinage rend l'acier de plus en plus mou, et finit par le changer en fer pur. L'acier de cémentation ne supporte pas un aussi grand nombre de chaudes suantes que l'acier de fusion. Toutefois, si l'on pouvait les chauffer l'un et l'autre dans des vases hermétiquement fermés, ils ne perdraient rien de leur dureté. et ils deviendraient à chaque raffinage plus homogènes,

plus tenaces et plus élastiques.

1081. On voit, d'après ce qui précède, qu'il est tout aussi important de bien connaître les propriétés de ce métal que les procédés suivis pour l'obtenir. Faute d'adresse et d'expérience, on gâte souvent le meilleur acier, ou du moins on ne peut en tirer le parti convenable; mais un habile ouvrier sait en corriger les défauts, s'il lui donne de bonnes chaudes pour le forger, le tremper et le recuire. Ce serait la preuve de la plus grande mal-adresse que de traiter tous les aciers de la même manière.

1082. L'acier n'étant qu'un fer qui n'est pas tout à fait décarburé, peut donc être produit de la même manière et par les mêmes procédés que le fer ductile. Il est d'ailleurs très-difficile d'enlever toujours à la fonte les dernières parties de carbone. Tout se réduit par conséquent à quelques pratiques manuelles, jointes à une certaine disposition de la tuyère, si, en faisant usage des mêmes matières, on veut avoir pour résultat du fer ou de l'acier es moss de la commonte de

On peut obtenir l'acier de fusion comme le fer forgé, de deux manières différentes : par l'affinage immédiat des minérais, et par celui de la fonte. La dernière des deux méthodes se pratique dans les feux d'affinerie ordinaires. On n'est pas encore parvenu à le fabriquer dans les fours à réverbère; il paraîtrait cependant, au premier coup d'œil, que ces foyers conviendraient parfaitement à la préparation de ce métal, parce qu'on y suit constamment les progrès de l'affinage et qu'on peut le terminer au point voulu; mais la masse se décarbure inégalement et l'on n'est pas maître d'arrêter la combustion du carbone dans une partie du fer, jusqu'à ce que le reste soit parvenu au même degré d'affinage. Voilà où gît probablement toute la difficulté. Il est présumable qu'à force de soins et d'attentions, on parviendra un jour à la surmonter.

### DE L'ACIER NATUREL.

De la préparation de l'acier par l'affinage immédiat des minérais.

1083. On peut obtenir l'acier comme le fer, par le traitement des minérais dans des stuckofen ou des bas fourneaux. L'usage des premiers a été abandonné. Comme ils laissaient toujours l'ouvrier dans une ignorance complète sur la nature des produits, ce n'était qu'en examinant les stucks, qu'il pouvait savoir s'ils se composaient d'acier ou de fer: le hasard présidait donc à ce genre de travail. On exposait les lopins à la chaleur de la fusion dans un feu d'affinerie, et lorsqu'une partie du fer était fondue, on étirait le

reste maintenu entre les branches de la tenaille, en une barre d'acier brut; la partie tombée dans le creuset formait une loupe de fer ductile. En suivant cette méthode imparfaite, appliquée même aux meilleurs minérais, on ne pouvait rien statuer sur la nature de l'acier ni sur la quantité de ce métal qu'on obtenait par chaque fusion.

C'est aussi très-rarement à dessein que dans les feux dits à la Catalane on prépare l'acier: il est le plus souvent un résultat accidentel du travail. Nous avons décrit au paragraphe 1008, les procédés qu'on suit pour le produire: tous les moyens qui, pendant l'affinage, peuvent diminuer la combustion du carbone, facilitent la conversion du fer cru en acier. Si c'est le but du travail, on ne doit donc ajouter les scories qu'avec ménagement et protéger le fer contre l'action du courant d'air.

L'acier qu'on obtient accidentellement dans ces foyers et que les ouvriers, qui le reconnaissent à sa couleur rouge, retirent du feu par lopins, est souvent très-ferreux et ne peut servir que pour la confection des instrumens aratoires ou d'autres objets grossiers. L'acier osemund obtenu dans les moyens fourneaux suédois est aussi un mélange très-variable de fer, d'acier dur et d'acier mou.

De la préparation de l'acier par l'affinage de la fonte.

1084. La fonte ne s'affine jamais d'une manière très-uniforme; il arrive souvent que certaines parties sont décarburées d'abord, tandis que le reste conserve encore sa crudité. En suivant le procédé cité au (965), on a même pour but d'affiner la masse fondue

par morceaux séparés; mais les parties de métal dont l'affinage est le plus avancé, au lieu d'être du fer pur, ne constituent presque toujours qu'un mauvais acier. Les affineurs retirent souvent des lopins semblables du feu pour acérer leurs outils. Cet acier doit sa naissance à l'inattention des affineurs. On ne peut éviter à la vérité que le fer ne se décarbure partiellement; mais l'ouvrier, s'il est adroit, y remédie en quelque façon; il favorise l'affinage sur un point et le retarde ailleurs. L'acier des lopins, quoiqu'il se distingue dans le feu par une couleur un peu rouge, porte du reste les signes d'un fer affiné.

1085. Il faut donc regarder l'acier de lopin comme un produit accidentel; mais, si l'on a réellement pour but d'obtenir de l'acier, on doit affiner le métal avec lenteur et le travailler toujours sous le vent. Pour obtenir au contraire du fer ductile, on le maintient toujours au dessus et au milieu du courant d'air. Telle est la différence essentielle qui existe entre le traitement qu'on fait éprouver à la fonte pour la convertir en acier, et celui qu'elle subit pour donner du fer ductile. La masse travaillée long-temps au-dessous de la tuyère, doit perdre son carbone très-lentement, afin que l'affineur puisse arrêter l'opération des qu'il s'aperçoit que l'acier a reçu le degré d'affinage voulu; c'est de sa part une affaire d'habitude et d'expérience. Cette pratique appliquée à l'affinage pour fer, serait trop longue et ne conduirait pas au but proposé; car, pour perdre tout son carbone, le métal demi-liquide doit être frappé par le courant d'air, ou bien la masse assinée presqu'entièrement, doit être resondue une seconde fois devant la tuyère.

1086. On ne soulève jamais la masse dans l'affi-

nage pour acier, on favorise la coagulation et l'épuration de la fonte par la construction du feu. Il faut pour cette raison donner au creuset peu de profondeur et rendre la tuyère d'autant plus plongeante que la fonte est plus grise, parce que le plongement du courant d'air retarde la décarburation pendant la fusion et la favorise pendant le travail\*. On doit employer en outre un vent rapide, pour ne pas affiner la fonte pendant la fusion et pour lui conserver le plus de liquidité possible, afin que le carbone puisse se répartir dans toute la masse d'une manière uniforme. Si le métal était demi-affiné, en tombant dans le creuset, l'acier ne deviendrait pas homogène, puisque la distribution du carbone ne pourrait plus avoir lieu aussi facilement : on ne peut supposer que toutes les parties se trouvent décarburées au même point après la fusion.

Quant à la fonte blanche, il faut la soumettre à l'action d'un vent horizontal, la liquéfier très-rapidement et l'affiner avec lenteur. On y ajoute à différentes reprises de petites doses de scories. C'est le traitement qu'il convient de faire éprouver aux blettes et à la fonte blanche naturelle. Il est assez probable que c'est principalement par la fusibilité que le manganèse donne à la fonte qu'il améliore la qualité de l'acier, puisque le métal reste si long-temps liquide, qu'il l'est encore lorsque son affinage se trouve déjà très-avancé. Voilà ce qui favorise singulièrement la répartition uniforme du carbone. Si la fonte manganésifère était par exemple plus réfractaire, on serait obligé de lui con-

<sup>\*</sup> Si la tuyère était trop plongeante, on ne pourrait obtenir que du fer, sur-tout si la fonte était blanche. Voyez sur l'effet que produit le plongement de la tuyère, une note que nous avons ajoutée au paragraphe 961. Le T.

server d'abordpluss de crudité, pour la maintenir quelque temps à 'étatt liquide; et, en achevant l'affinage ou en brûlant l'exices de carbone, on finirait par détruire l'homogénéiité du métal.

Si l'on affine lla fonte grise pour acier, il faut d'abord détruire lle graphite et provoquer une autre combinaison lu carbone avec le fer. Les additions d'oxides ou de battitures conduisent à ce but. Mais comme on est obligé de rendre la masse fondue trèsliquide, afin que le carbone puisse se répartir uniformément, on augmente les obstacles qui s'opposent à la destruction du graphite : ce n'est donc qu'à force de travailler et de brasser les matières qu'on y réussit, et qu'on parvient à provoquer une effervescence du métal. Les peines occasionnées par cette manipulation sont inconnues aux affineurs habitués à obtenir l'acier avec la fonte blanche.

La théorie que nous venons d'établir explique d'une manière satisfaisante, et les procédés suivis dans l'affinage de la fonte pour acier, et les phénomènes qui les accompagnent. Du reste on ne peut trop recommander de ne jamais traiter pour acier la fonte grise, sans l'avoir blanchie préalablement; on ne diminuera pas le déchet, mais on économisera du temps et du combustible.

1087. On affine pour acier des fontes grises, en Westphalie et dans la province de Silésie. Les feux y sont montés de la manière suivante :

Largeur du creuset ou distance de la varme au contrevent 62 cent.,77.

Largeur ou distance du laiterol à la rustine 78cent 46. Profondeur depuis le fond jusqu'au vent 15cent, 69.

La varme penche de 8 à 12 degrés dans le feu; la tuyère dépasse cette plaque de 10<sup>cent</sup>, 46.

La distance de la tuyère à la rustine est de 26 cent., 15. Le fond est formé ordinairement de quatre morceaux de grès, de 5,23 à 6 cent., 32 d'épaisseur, qui, se réunissant au centre, sont assemblés de manière que ce point se trouve de 11 millim. plus bas que le pourtour du creuset.

La haire et la varme ont une même hauteur; mais le contrevent et le laiterol sont de 20 à 26 centimètres plus élevés que les deux premières, suivant la nature du combustible; car, plus le charbon est mauvais, plus on doit donner de profondeur au feu.

Le contrevent penche de 2 à 3 degrés en dehors pour la facilité de la manœuvre; il est surmonté par une autre plaque de 7 à 10 centim. de hauteur, inclinée dans le feu, pour concentrer la chaleur et pour empêcher le tassement des charbons qui se trouvent de ce côté du creuset.

La tuyère dont l'ouverture a 32 millim. de largeur sur 13 millim. de hauteur, plonge de 5 à 10 degrés.

On garnit le pourtour du feu avec du fraisil et de la charbonaille.

En coulant les plaques, on y fait des coches ou crans, pour qu'il soit plus facile d'en déterniner la rupture et d'en détacher des morceaux de 124 25 kilog.

Le grès qui sert de sole doit avoir in grain assez fin, et doit résister à la chaleur sans se fondre. S'il est de bonne qualité, on peut faire 8 ou 10 loupes dans le creuset avant de changer le fond; mais on est déjà content lorsqu'il supporte 4 ou 5 affmaiges successifs; quelquefois il se brise au premier. On ne pourrait remplacer cette pierre par une plaque de fonte, parce que le métal s'y attacherait et que d'aillleurs elle serait usée très-vîte par le frottement continuel des rin-

gards: c'est aussi pour cette raison qu'on ne pourrait la brasquer.

En commençant le travail, on fait fondre avec le premier morceau de plaque, une petite quantité de battitures ou de laitiers riches pour tapisser le fond; les autres fragmens de fonte, mis d'abord sur l'aire du foyer et chauffés préalablement, se placent un à un dans le feu, près du contrevent, dans une direction verticale. On jette sur la haire les lopins obtenus précédemment; ils s'échauffent, compriment le fraisil et empêchent que le vent ne le disperse. Portés ensuite successivement dans le feu et placés au-dessus de la tuyère, ils reçoivent la chaude nécessaire pour être forgés en barres.

Le premier morceau de fonte s'affaisse peu à peu en se liquéfiant, car le vent ne peut agir que sur son extrémité inférieure; s'il tardait à se fondre, on l'approcherait un peu de la tuyère en l'inclinant. On doit fortement activer les soufflets, produire un vent rapide et donner au métal une parfaite liquidité. Arrivé à ce but, on doit ralentir le courant d'air, jeter un peu de battitures dans le feu, et brasser la masse avec un

ringard jusqu'à ce qu'elle devienne pâteuse.

Ensuite on place dans le feu un deuxième fragment de floss déjà chauffé au rouge; on lui donne une position verticale comme au premier, et l'on augmente encore une fois la vîtesse du vent. Le second morceau, qui pèse ordinairement 15 kilog. (le poids du premier est seulement de 12 kilog.), entraîne dans sa fusion la masse entière qui, de pâteuse qu'elle était, redevient liquide. Si l'on s'aperçoit alors qu'elle conserve beaucoup de crudité, on y ajoute une petite dose de laitier riche, ce qu'on doit pourtant éviter

le plus possible. On rallentit encore le vent des que la fonte est liquéfiée, et on la brasse jusqu'à ce qu'elle se change en une pâte épaisse. Mais il faut craindre qu'elle ne devienne trop dure en s'affinant et qu'elle ne s'attache au fond du creuset.

Le troisième fragment de plaque pesant 20 à 25 kilog., doit être traité comme les précédens. Toute la masse reprend de la liquidité; on y jette un peu d'oxides riches en la brassant avec force, et l'on ralentit très-peu l'action des machines soufflantes. Si l'on s'apercoit alors que le fer s'attache au fond, qu'il devient malléable et qu'il produit des scories douces, on donne un coup de vent extrêmement rapide, on brasse la matière sans interruption, asin de faire naître une vive effervescence. Après qu'on a continué le brassage quelque temps, la matière s'affaisse et le métal se rassemble en forme de gâteau: on ne cesse de le travailler jusqu'à ce qu'il soit impossible d'y enfoncer

le ringard.

On approche alors le quatrième morceau de fonte, qui pèse une quinzaine de kilog, et qu'on place dans le feu vers le centre du gâteau; de manière que ce dernier, attaqué par le fer cru au milieu seulement, se trouve percé jusqu'au fond, tandis que ses bords restent intacts : le vent très-rapide pendant la fusion doit être modéré ensuite. Le brassage commence, et il se continue jusqu'à ce que le bouillonnement qui a reparu, ait cessé et que la masse se trouve affaissée. On traite de la même manière le cinquième morceau de fonte. Souvent même on en fait liquésier un sixième. On doit, pendant le dernier brassage, donner toujours le vent le plus fort; toutefois on ralentit la vîtesse du courant d'air, si l'on s'aperçoit qu'il forme un trou au centre de la loupe.

Pour empêcher que la loupe d'acier ne se couvre d'une couche ferreuse, on doit arrêter le vent à une époque convenable. On reconnaît ce moment, soit à la consistance de la masse, soit aux scories douces qui s'attachent aux ringards.

Dès que les soufflets cessent d'agir, on enlève le fraisil et la charbonaille, on découvre le gâteau, qu'on laisse refroidir un peu, afin qu'il ne s'en détache point de fragmens; on enfonce ensuite un ringard à coups de masse dans le creuset à travers le trou du chio, et c'est au moyen de cette barre, qu'on parvient à soulever la loupe attachée fortement à toutes les plaques du pourtour. On la coupe en 6, 7 ou 8 lopins de forme pyramidale et dont les pointes se réunissent au centre, parce que l'acier est toujours un peu plus dur vers les extrémités.

Les lopins obtenus précédemment s'étirent pendant la fusion; convertis en barres de 32 millim, d'équarrissage, ils sont délivrés aux raffineurs. Mais, comme ces barres doivent être réduites à une faible épaisseur, on ferait mieux de forger les lopins en lames plates : il en résulterait une économie, et l'acier n'en

serait que meilleur.

La consommation de charbon est très-grande : elle s'élève quelquefois à 2met cub.,6398 par 100 kilog. d'acier. Le déchet varie selon la qualité du fer cru et selon l'adresse des ouvriers. Souvent on est satisfait lorsque trois parties de fonte en donnent deux d'acier. Si le régule est meilleur, 7 parties en donneront 5; et quelquesois, lorsqu'il est d'une excellente qualité, 4 parties de fer cru peuvent en donner 3 d'acier.

On obtient dans un feu, par semaine, 1250 kilog. d'acier brut.

Chaque foyer n'est desservi que par un maître ouvrier, un marteleur et un aide, attendu que le travail ne peut se continuer sans interruption.

ro88. Dans quelques usines du comté de la Marche, on ajoute de la ferraille à la masse fondue, après la fusion du quatrième morceau de fer cru. On en fait de même pendant la fusion du cinquième et du sixième fragment; c'est un moyen d'abréger l'opération. Le total de la quantité de ferraille employée, est ordinairement égal en poids au tiers de la loupe.

1089. Le mode d'affinage que nous venons de rapporter est suivi dans tout le nord de l'Allemagne, à quelques modifications près. On emploie d'autres procédés dans les provinces méridionales, dans la principauté de Siegen, en Styrie, etc., en Hongrie, en Italie et en France, pays où l'on assine des fontes blanches manganésifères. La manipulation varie dans ces contrées selon la qualité des fontes, l'habitude et la routine des ouvriers.

Les aciéries de Siegen, de Styrie, de la Carniole, de la Carinthie et du Tyrol, jouissent depuis long-temps d'une haute réputation. La qualité supérieure des minérais facilite le travail de l'affinage, et la stricte observation des procédés suivis depuis des siècles, donne à leurs produits des qualités assez constantes. Dans la principauté de Siegen, on affine le fer cru tel qu'il sort des hauts fourneaux; ailleurs on le convertit en blettes, lorsque la fonte est grise.

Si dans ces pays on se dispense de préparer le fer cru, on en fait un triage soigné. On ne pourrait employer sans préparation la fonte grise : on la convertit donc en fer forgé par la méthode styrienne à double fusion, dans des foyers séparés.

La fonte blanche grenue, matte, remplie de soufflures et produite par une surcharge de minérai, ne peut convenir non plus à l'affinage pour acier, parce qu'elle ne renferme pas assez de carbone et qu'elle se change par une première fusion en fer ductile.

Mais la fonte blanche lamelleuse, formée à une température moyenne, donne indistinctement du fer et de l'acier : c'est à l'ouvrier d'observer et de régler la marche du feu, pour obtenir, soit l'un, soit l'autre produit. Lorsqu'il s'apercoit que le métal est disposé à se réunir en une loupe tenace et compacte, après la première fusion, il en fait de l'acier et il se garde alors de l'exposer au courant d'air; s'il négligeait cette précaution, le résultat de son travail ne serait que du fer dur. Un affineur exercé reconnaît cette disposition de la fonte à la cassure; il sait d'avance qu'elle donnera une masse compacte, après la première fusion, ou que, rebelle à l'affinage, elle ne pourra s'épurer qu'étant soumise à l'action du courant d'air, traitement qui est incompatible avec la préparation de l'acier. Si les conjectures qu'il a faites sur les propriétés de la fonte se trouvent confirmées par la marche du feu, il soulève la tuyère pour éloigner le vent de la masse fondue.

L'acier préparé de cette manière s'appelle en Styrie, acier de faux, parce qu'on l'emploie pour les faux, les faucilles, les hachepailles et pour d'autres outils dont les tranchans ne doivent pas offrir beaucoup de roideur. On l'étire en barres de 19<sup>millim</sup>, 61 sur 39,2. S'il est trop dur et trop aigre, on le forge en lames plates et on le raffine, en le mêlant avec des lames de fer. Cet acier raffiné, converti en petites barres, s'appelle mock. Semblable à l'acier de faux, il ne peut

supporter un certain nombre de chaudes suantes sans se ramollir, se pdmer.

Si l'on veut affiner les floss lamelleux pour acier exclusivement, on les traite dans des feux brasqués ordinaires, dont le pourtour est construit en pierres ou en plaques de fonte. Leur forme est demi-circulaire; ils ont 63 centimètres de diamètre et 31,4 de profondeur; la tuyère plonge de 8 à 10 degrés; la brasque est battue fortement, et le fer cru qui doit être fondu, est placé dans le feu près du contrevent : lorsque ces floss sont gros et épais, on les tient avec des tenailles, comme les lopins. Les soufflets agissent avec. lenteur; le fer cru, auquel on ajoute une légère dose de laitier riche, doit se fondre doucement. On achève une loupe de 75 à 85 kilog. en 3 à 4 heures. On la retire du feu aussitôt qu'elle s'est affaissée; on la coupe en cinq ou six parties; les lopins s'étirent pendant la fusion suivante en barres carrées. On forge ces barres. à une douce chaleur et on leur donne 4 à 5 centimètres d'épaisseur sur 47 à 62 de longueur. Cet acier prend le nom de stuckstahl, d'acier d'Allemagne et de mock: on reconnaît chaeun d'eux à la forme des barres; le dernier est le plus mou. Il faut donc avoir soin de ne jamais le confondre avec les autres \*.

1090. Mais il existe des usines dans lesquelles on traite les floss lamelleux avec bien plus de soin : on

<sup>\*</sup> La différence essentielle de ce mode d'affinage à celui qui a été rapporté précédemment, consiste dans la manière d'opérer la fusion: elle est rapide, selon le procédé allemand, et lente, d'après la méthode styrienne; dans l'un des cas la masse fondue devient très-liquide, dans l'autre, elle est épaisse et ne pourrait être brassée. Il faut donc qu'elle s'affine par le repos et au moyen de laitiers riches. Le T.

y suit une méthode semblable à celle qui est pratiquée dans le nord de l'Allemagne pour les fontes grises. Les morceaux de fonte sont liquéfiés successivement, la matière devient très liquide; on l'affine par le brassage et quelquefois aussi par une légère addition de scories douces. La nature du fer accélère le travail. Le fond du creuset est formé de pierres irrégulières que l'on réunit et dont les joints sont garnis d'argile réfractaire; on emploie ordinairement le schiste micacé qu'on fait sécher lentement. La tuyère est très-plongeante et le feu a tout au plus 16 centim. de profondeur. Le contrevent et le laiterol sont plus hauts que la varme et la rustine. Le procédé qu'on suit pour fondre, brasser, épaissir et affiner le fer cru à plusieurs reprises, ne diffère pas sensiblement de celui que nous avons exposé pour le traitement de la fonte grise, mais le travail est plus facile et s'exécute avec plus de promptitude. On coupe la masse en cinq ou six lopins, qu'on étire dans un feu particulier, ce qui augmente la consommation de charbon.

C'est ainsi qu'on prépare les aciers les plus fins, qu'on divise en quatre espèces appelées aciers d'armes blanches, Brezian fin, Brezian commun et acier roman. Le premier s'étire en barres de 63 à 94 centime de longueur sur 20 ent., 28 à 2 cent. 61 d'épaisseur; le deuxième est en barres carrées de 13 millime d'épaisseur; l'un et l'autre s'emploient pour la fabrication des lames et des instrumens tranchans et délicats. Les barres qui ont des fentes longitudinales, des pailles, des criques, et qui paraissent être un peu ferreuses, composent le Brezian commun; on l'emploie pour des objets tranchans qui doivent offrir une certaine résistance. La quatrième espèce est formée des barres dont les

défauts se manifestent déjà après la première chaude qu'on donne aux lopins: cet acier a 26 centimètres d'équarrissage. Le Brezian commun est forgé quelque-fois en barres minces: on l'appelle alors acier d'armes blanches commun.

Les quatre espèces d'acier que nous venons de citer peuvent aussi être fabriquées par la méthode styrienne ou par une seule fusion de la fonte, si toutefois on est assez scrupuleux dans l'assortiment; mais on ne peut obtenir de cette manière une aussi grande quantité de Brezian fin et d'acier d'armes blanches, que dans les usines où les opérations de la fusion et du brassage se succèdent et se renouvellent à plusieurs reprises.

Dans la principauté de Siegen (à Müssen), on affine pour acier les meilleures fontes blanches provenant des minérais spathiques de Stalberg. On y pratique exactement la méthode suivie dans l'Allemagne septentrionale, mais la qualité du fer cru abrége le travail. Les feux de forge sont activés par deux soufflets de cuir; un marteau sert à deux affineries. On fait une loupe en sept heures. La pierre de fond dure quelquefois une semaine entière; le creuset a 10 cent., 46 de profondeur seulement, depuis le fond jusqu'au jet d'air; la varme penche fortement dans le feu; l'ouverture de la tuyère a 26 millim. de longueur sur 16 millim. de hauteur; les buses ont 10 millim. de diamètre. La masse fondue reste dans le bain de laitier jusqu'à ce qu'elle commence à bouillonner. C'est alors seulement qu'on fait écouler les scories et qu'on porte un nouveau fragment de fonte dans le foyer. On accélère l'affinage par des additions de battitures, et l'on ne fait écouler les scories qu'au moment de l'effervescence.

L'acier brut obtenu de cette façon, présente des arêtes et des surfaces nettes, et se tra vaille facilement, sans exiger un grand nombre de chaudes. Les barres sont trempées, cassées et assorties à l'instant: l'acier qui, après la trempe, est le plus aigre, s'appelle Edelstahl; celui qui est moins cassant prend le nom de Mittelkæhr. Le forgeage dure aussi long-temps que la fusion et le travail de la loupe. Un marteau peut cependant servir deux feux d'affinerie, puisque l'acier se forge très bien. Dans une usine qui a deux foyers, on peut obtenir par semaine 4000 à 5400 kilogram. d'acier. On fond trois quintaux de fer cru pour une loupe. La fonte blanche la plus rayonnante est em ployée à la fin de l'opération. Le déchet s'élève à peu près à 25 pour cent; on brûle i mètre à 1,188 mètres cubes de charbon de bois dur par 100 kilog. d'acier. Il paraît donc que l'affinage de la fonte blanche pour acier s'exécute de la manière la plus avantageuse par la méthode de Siegen.

description complète de l'affinage de la fonte pour acier, pratiqué dans le département de l'Isère : le procédé qu'on y suit est extrêmement défectueux; on ne fait que maintenir la fonte à l'état liquide dans le creuset, en y jetant une certaine quantité de quartz ou de silex pur. Le métal reste toujours couvert d'une couche de scories. La combustion du carbone est alors si lente, qu'on emploie presque trente heures pour achever une loupe. Dans le département de la Nièvre, on abrége un peu ce travail par la conver-

sion de la fonte en blettes ou rosettes.

la blanchir, est devenu assez général dans l'Allemagne

méridionale, depuis qu'on a augmenté la hauteur des fourneaux qui servent à la réduction des minérais. Ce blanchîment est un moyen certain de faciliter le travail de l'affinage; mais on ne peut griller les rosettes, lorsqu'on les affine pour acier, comme on le fait en les traitant pour fer ductile.

Dans les forges où la fonte n'est pas convertie en blettes au sortir du haut fourneau, on pratique cette opération dans des feux particuliers de la manière dont nous l'avons exposé au paragraphe 975. Les feux d'affinerie qui servent à la préparation de l'arricier, sont un peu plus petits que les foyers dans les quels on obtient du fer ductile; du reste ils leur ressemblent parfaitement. Le creuset des premiers, garni de brasque, n'a que 13 centim. de profondeur, à compter du jet d'air; on rend la tuyère moins plongeante qu'elle ne l'est dans l'affinage pour fer. Le détail de la manipulation varie et dépend de la qualité de la fonte.

tées comme les floss lamelleux. On les fond lentement et on les affine par une addition de laitiers riches ou de ferraille; mais elles donnent presque toujours un acier ferreux. Cette méthode est en général vicieuse, parce qu'elle ne peut s'appliquer à la préparation des aciers fins. Avant de procéder à l'affinage, on fait une fusion préalable. On fabrique à Pyschminsk, de l'acier brut avec le fer cru de seconde fusion appelé Boden. On tâche, suivant cette méthode décrite par M. Hermann, de régler la marche du feu par le degré de vîtesse donné au vent, par des additions de quartz ou de laitiers pauvres, et quelquefois aussi par des laitiers riches ou des débris de fer. Quand le métal

commence à se coaguler et à devenir compact, on donne un vent assez fort, non pour liquéfier la masse, mais pour la faire bouillonner. Lorsqu'elle s'est affaissée et que l'effervescence a disparu, on arrête les machines soufflantes et l'on attend quelques minutes

pour laisser raffraîchir la loupe.

1094. Dans plusieurs usines, on maze et l'on affine la fonte dans un même creuset, qui d'ailleurs, comme dans tous ces genres d'affinage n'est qu'un trou brasqué. Le régule est placé près du contrevent et de la haire. On fait agir les soufflets avec une grande vîtesse. Lorsque les fragmens de fer cru sont très-petits, on les tient dans des tenailles. Les lopins obtenus précédemment s'étirent pendant la fusion. On fait liquéfier de suite sans interruption deux quintaux de fer cru. Si le laitier s'accumule dans le feu, on en lâche une partie, ayant soin de faire des percées trèshautes; mais ce cas arrive rarement : quand la fusion est terminée, on enlève les scories avec des pelles, après avoir débarrassé le creuset. Comme le vent continue d'agir sur la masse qui est à nu, elle se durcit à la surface; on en détache alors une croûte ou rosette qu'on arrose d'eau, et l'on continue cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans le creuset qu'une petite portion de métal qui, trop faiblement décarburé, est refondu une seconde fois avec le régule; on obtient par chaque fusion 5 à 7 rosettes.

Le creuset, dont la brasque doit être intacte, est ensuite rempli de charbon. On y place les rosettes de champ, dans le sens de la longueur du feu, et de manière que leur partie inférieure frappée par le courant d'air, puisse seule entrer en fusion. L'affineurdonne d'abord un vent fort et arrange le feu de façon que toutes les plaques soient exposées à l'action de l'air. Il pousse les charbons sous la fonte avec un large ringard et remplit de combustible les interstices laissés entre les rosettes. Il ramène au centre du foyer les dernières parties de ces plaques et les soulève même pour les exposer au courant d'air. Enfin, quand elles sont devenues si petites qu'il ne peut plus les maintenir dans leur position, il les retire pour les employer pendant la fusion préparatoire.

Dès que la quantité prescrite de rosette est fondue, la loupe doit être achevée : il suffit à l'affineur de régler d'une manière convenable la vîtesse du vent et les additions de laitiers riches. On ne fait jamais de percée pour lâcher les scories pendant la fusion. La loupe est divisée en plusieurs lopins, qu'on étire en barres carrées de 32 millim. d'épaisseur; ces barres sont reforgées et réduites à 20 millim. d'équarrissage. L'acier obtenu est très-ferreux: on ne peut donc l'employer que pour des objets grossiers.

1095. Le procédé qu'on suit le plus généralement pour convertir les blettes en acier est celui que nous

allons décrire :

On commence par brasquer le creuset, on le remplit de charbon et l'on fait agir les soufflets, après avoir disposé 50 kilog. de blettes près du contrevent. La fusion dure à peu près trois quarts d'heure; pendant ce temps on chauffe et l'on étire les lopins obtenus précédemment; on les coupe en deux, et après les avoir chauffés encore une fois, on les étire en barres.

Quand la fusion est terminée, l'affineur retire les charbons, met la masse liquide à nu, enlève avec une pelle les scories qui recouvrent le métal, le brasse et y ajoute une certaine dose de laitier riche jusqu'à ce qu'il l'ait rendu entièrement épais. Cela fait, il remplit le creuset de charbon et place près du contrevent ou près du laiterol, un boden (une rosette très-mince obtenue dans un foyer d'affinerie), qu'il fond en donnant un vent faible. Pendant cette nouvelle fusion, l'ouvrier ajoute au métal liquide, selon la marche du feu, soit des fragmens de plaques épaisses \*, soit des scories douces, soit des bouts écrus ou d'autres débris d'acier. Il jette aussi de temps à autre du quartz ou du sable blanc dans le foyer, pour empêcher la combustion du fer et pour se procurer un bain liquide, qui rend l'acier plus compacte. Lorsque le laitier s'amoncelle dans le creuset, on fait une percée, mais on en conserve la quantité voulue pour laisser le métal couvert.

La loupe doit donc se former dans ce bain; c'est pour cette raison que l'ouvrier le sonde continuellement avec son ringard, pour savoir s'il doit y ajouter des fragmens de plaques, des battitures ou des débris de fer. Lorsque la masse commence à s'épaissir, il donne un vent plus rapide jusqu'à ce qu'il n'aperçoive plus aucun bouillonnement. On retire alors la loupe du feu, on agite avec des perches de bois le bain resté dans le creuset, on détache les matières adhérentes aux plaques, on ajoute encore des laitiers jusqu'à ce que la masse soit en repos. Cela fait, on recommence, on remplit le foyer de charbon frais et l'on y porte le nombre suffisant de blettes ainsi qu'un boden.

On emploie cinq a six heures pour faire la pre-

<sup>\*</sup> Les plaques épaisses retardent l'affinage; les bodens, au contraire, composés d'un fer moins carburé, produisent un effet analogue à celui des scories douces et des bouts écrus. Le T.

mière loupe; les autres s'affinent plus vîte à cause du bain de métal conservé dans le creuset. Après avoir retiré du feu la dernière loupe, on laisse figer et refroidir la masse; on la conserve pour l'employer en qualité de boden ou de laitier riche. Chaque loupe pèse 50 kilog.; mais il existe aussi des usines dans lesquelles on fait liquéfier une si petite quantité de blettes et de boden à la fois, qu'on n'y peut obtenir que des lopins du poids de 15 à 25 kilog.

1096. En Russie, on a l'habitude d'employer les débris de fer pour la préparation de l'acier; ces débris qui proviennent des manufactures d'armes, des tôleries ou d'autres établissemens de ce genre, sont liquéfiés d'abord dans un foyer particulier; ils donnent alors un métal qui se rapproche de la fonte plutôt que de l'acier, et qu'on refond avec lenteur en y ajoutant de la ferraille dont la dose est déterminée par

la nature de la masse liquide.

1097. Il existe un acier naturel, l'acier sauvage, qui est recherché pour la confection des filières; on ne le prépare que pour cet objet. Extrêmement dur, non soudable et même dépourvu de malléabilité, il forme un produit intermédiaire entre l'acier et la fonte. On l'obtient en suivant les procédés ordinaires; mais, au lieu de continuer l'affinage jusqu'à ce que la loupe soit affaissée, on fait écouler le métal à travers le chio, aussitôt qu'il commence à bouillonner et à soulever les charbons. Si l'on construisait le feu expressément pour ce genre d'affinage, il faudrait donner à la pierre de fond une inclinaison vers le laiterol, et faire une percée très-basse, afin qu'il me restât point de fer dans le creuset.

## DU RAFFINAGE DE L'ACIER.

1098. La plupart des aciers bruts ne peuvent être considérés comme articles de commerce, qu'après avoir passé aux raffineries. Nous avons donné au paragraphe 1069 une idée de la nature et de l'objet de cette manipulation, qui s'applique à l'un et à l'autre acier obtenu soit par l'affinage, soit par la cémentation.

Le raffinage rend l'acier plus homogène, plus tenace et plus élastique, mais il le rend aussi moins dur, sur-tout lorsque cette opération se répète un grand nombre de fois; parce que le métal perd une certaine quantité de carbone qui se brûle par le contact de l'air atmosphérique. Plus donc l'acier brut est homogène, moins on le raffine et mieux il couserve sa dureté.

On raffine l'acier une, deux, trois ou même un plus grand nombre de fois. Mais, comme les chaudes multipliées peuvent lui devenir très nuisibles, on ferait bien, pour en diminuer le nombre, d'amincir les barres le plus qu'il est possible. Une trousse composée par exemple de 6 barres, donne successivement de l'acier à 6, à 12, à 24, à 48, etc., lames. Mais, si les barres étaient plus minces, une trousse des mêmes dimensions pourrait en renfermer huit, de sorte que les quantités de lames contenues dans des aciers raffinés 1, 2, 3, 4, etc., fois, iraient en croissant d'après la série 8, 16, 32, 64, etc. Il suit de là, qu'en étirant l'acier en lames minces, on peut épargner quelquefois une chaude.

1099. Les barres qu'on forge d'abord en lames de 63 centim. de longueur sur une largeur de 4 centim. sont plongées toutes rouges encore dans l'eau froide et rassemblées en trousses, de manière que les lames dures soient entremêlées de lames plus molles. L'ouvrier qui exécute cette opération doit avoir une parfaite connaissance des aciers, pour distinguer avec certitude leurs différentes variétés par l'inspection de leur cassure. Les deux lames extérieures ont une longueur égale à celle de la trousse; les mises intérieures peuvent être composées des morceaux qu'on obtient en grande quantité, car il arrive souvent que les lames se brisent par la trempe. Chaque trousse, tenue dans une tenaille, est chauffée d'abord au rouge; on la remplace ensuite par une autre, et l'on expose la première à une température plus élevée où elle doit recevoir le degré de chaleur du blanc soudant. On les saupoudre alors avec de l'argile en poudre fine, pour leur donner une enveloppe de laitier, afin de prévenir l'oxidation du fer et la combustion du carbone. Après avoir recu une chaude suante, la trousse est forgée en une barre carrée de 4 centim. d'épaisseur. Pour la raffiner une seconde fois, on lui donne un coup de tranche au milieu, on la plie, on soude les deux parties ensemble et l'on étire la barre. Le 3e. et le 4e. raffinage se pratiquent de la même manière.

pourvus de plusieurs tuyères disposées sur une ligne, afin que la trousse puisse recevoir une chaleur uniforme dans toute sa longueur. On couvre ces foyers avec une voûte pour empêcher les pertes de chaleur, ce qui leur donne l'apparence d'un four. Le combustible employé est le charbon de bois ou la houille. Le premier développe moins de chaleur que le deuxième; les portions de barres chauffées avec celui-là sont alors moins longues, ce qui fait augmenter le nom-

bre des chaudes. Si la houille est collante, on peut se dispenser de couvrir le feu par une voûte; mais il faut avoir soin que le charbon de terre qui brûle avec flamme, ne soit pas en contact immédiat avec Pacier.

1101. L'adresse des raffineurs consiste à forger l'acier en lames très-minces, à l'assortir suivant l'usage auquel il est destiné, à serrer les trousses afin que les intervalles laissés entre les lames soient les plus petits possible, à donner des chaudes très-suantes, à souder les barres également dans toute leur longueur, et à gouverner le feu de manière que le combustible frais ne soit pas en contact immédiat avec l'acier rouge blanc. Un ouvrier adroit et zélé peut souvent remédier aux défauts des aciers, il en modifie la dureté par l'assortiment des lames; mais il ne peut pas en corriger l'aigreur, lorsqu'elle provient de la nature du fer cru.

On donne quelquefois à l'acier raffiné des dénominations particulières. Cependant dans la plupart des usines, on le désigne par le nom d'acier à 1, 2, 3 marques. On le paie à proportion du nombre des raffinages qu'il a subis.

Le déchet est très-grand : il s'élève pour chaque raffinage, à 10 et même à 15 pour cent. On brûle omèt. cub., 198 à omèt. cub., 231 de charbon par 100 kilog.

d'acier raffiné.

## DE L'ACIER DE CÉMENTATION.

1102. On connaît depuis si long-temps la propriété du fer de se durcir étant chauffé dans des vases clos, en contact avec des matières charbonneuses, qu'on ne peut assigner l'époque et le pays où la première fois on a fait usage de cette propriété, pour fabriquer l'acier de cémentation. Il est probable qu'on se borna d'abord à cémenter de petits objets pour en augmenter la dureté; c'est plus tard qu'on a songé à convertir par ce moyen le fer en acier. Lorsque Réaumur composa son excellent ouvrage sur la cémentation, cet art était déjà parvenu au degré de perfection où nous le voyons aujourd'hui. Les améliorations dont il a été l'objet. depuis cette époque, ne se rapportent qu'à la manière de chauffer les fourneaux. C'est à Réaumur qu'appartient le mérite d'avoir porté le premier son attention sur les caractères extérieurs des dissérentes espèces de fer forgé, d'acier ou de fer cru, et de s'en être servi pour juger de leurs autres propriétés. Il est indubitable que ses recherches ont été provoquées par les changemens qui s'opèrent dans les tissus des barres soumises à la cémentation.

la combinaison du fer avec le carbone, il est facile d'expliquer tous les phénomènes que présente ce métal à la chaleur rouge et à celle de la fusion opérée avec ou sans addition de matières étrangères. On sait à présent que la moindre variation dans les proportions du carbone, produit les plus grands changemens dans la dureté, la texture, la couleur et la fusibilité du fer. Mais il est digne d'attention que le fer, à l'état solide et soumis à une haute température, puisses e combiner avec le charbon et qu'il se convertisse en acier, sans pouvoir se changer en fonte, à moins de subir une entière liquéfaction. Si on le maintient en contact avec le charbon à une chaleur intense et soutenue, sans le fondre, on obtient un composé très-aigre qui

perd sa ténacité de plus en plus, et qui ne présente l'image d'une combinaison générale qu'en passant à l'état de fonte par une fusion complète. Ce fait est de la plus haute importance; il nous montre que la force de cohésion s'oppose à une combinaison générale qui ne peut avoir lieu que lorsque la résistance a été vaincue par le calorique. S'il était possible de graduer la chaleur de manière qu'elle pût approcher très-près du point de fusion sens l'atteindre, on obtiendrait, par la cémentation, un produit intermédiaire entre l'acier et le fer cru, produit qui ne pourrait devenir homogène que par la liquéfaction et qui, soumis à une haute température, se détruisant de lui-même, donnerait naissance au graphite et à la fonte grise\*.

le tissu fin de l'acier a été remplacé par une grainure à facettes, on est certain que le fer s'est chargé du maximum de carbone qu'il peut contenir à l'état d'acier: passé ce point, il devient aigre et semblable au fer cru. Un plus haut degré de chaleur le change alors en fonte et fait disparaître la couleur blanche argentine. Il est impossible que la transition de l'acier à la fonte, puisse être plus frappante ou que la vérité de la théorie soit mieux prouvée que par les phénomènes de la cémentation.

1105. On doit croire d'après cela, qu'il est facile de fabriquer au moyen de la cémentation, l'acier le plus dur, qui se rapproche de la fonte, ou l'acier le plus mou, qui ressemble au fer dur; qu'il suffit pour

<sup>\*</sup> La fonte qu'on obtient de l'acier mis en fusion dans les caisses de cémentation, est toujours grise. Voyez le paragraphe 10 du mémoire annexé au premier volume. Le T.

cet effet, de bien régler la température ainsi que la durée de l'opération. L'expérience le prouve effecvement; mais, malgré cet avantage, elle ne se prononce pas en faveur de l'acier de cémentation, inférieur aux autres, probablement à cause de la difficulté qu'éprouve le carbone à se mouvoir dans l'intérieur du fer. Les combinaisons intimes n'ont lieu qu'entre les corps liquides; c'est donc par la fusion seule que le fer peut se changer, soit en acier homogène, soit en fonte, selon la quantité de carbone dont il s'est chargé. Il est impossible que par les chaudes, le fer en barre passe d'une manière uniforme à l'état d'acier : la combinaison ne s'effectue que par couches; les parties extérieures sont par conséquent aciérées déjà, lorsque le noyau est encore à l'état de fer ductile; celles là se sont changées en acier dur quand celui-ci commence à devenir de l'acier mou; enfin les premières se rapprochent de la fonte quand l'autre devient de l'acier dur. La masse ne peut donc acquérir une homogénéité parfaite qu'au moyen de la fusion, mais il faut empêcher alors qu'elle ne se combine avec une nouvelle quantité de carbone.

1106. On aurait un moyen facile de diminuer l'inégalité de la carburation: il consisterait à ne cémenter que du fer très-mince; mais on ne peut dépasser une certaine limite, parce que les lames trop minces entreraient en fusion. On est forcé en outre, sous le rapport de l'économie, de travailler en grand; il arrive alors qu'une partie du fer est exposée à une chaleur plus élevée qu'une autre, parce qu'on en cémente à la fois une quantité considérable. Il ne faut donc pas que les barres soient très-minces, parce qu'elles seraient trop exposées à fondre.

Le second moyen de rendre l'acier de cémentation plus homogène, c'est de le rassiner. Ce moyen, quoique purement mécanique, conduirait au but proposé, si l'opération était répétée un grand nombre de fois, et si pendant les chaudes on pouvait préserver le métal du contact de l'air, asin de ne pas en brûler le carbone.

Lorsque l'acier de cémentation est versé dans le commerce sans être raffiné, on l'étire du moins en barres carrées, de dimensions variables, en le chauffant pour cet effet dans un four à réverbère. Ce martelage équivaut à une espèce de raffinage, car si l'on admet que toutes les parties de la barre s'étendent et s'amincissent également, il s'ensuit que les couches fortement carburées, se rapprochent davantage de celles qui le sont moins; l'acier devient donc plus fin et plus homogène, ce qui est confirmé par l'expérience. Il est évident que cette opération produit d'autant moins d'effet que les barres soumises au martelage sont plus minces. Plusieurs métallurgistes conseillèrent pour cette raison de ne pas réduire les lames qu'on veut cémenter à une faible épaisseur, oubliant que le forgeage et le raffinage deviennent moins nécessaires, lorsque l'acier est plus homogène en sortant des fourneaux de cémentation \*.

1107. Il est essentiel d'empêcher que, pendant la cémentation, le fer ne se trouve en contact avec l'air

<sup>\*</sup> C'est aussi pour resserrer les molécules et pour rendre le tissu de l'acier plus fin, qu'on doit le forger ou le comprimer sous le marteau; et il est évident que cette opération, qui change entièrement la texture du métal dont elle augmente d'ailleurs la ténacité, ne pourrait produire tout son effet, si les barres étaient déjà trèsminces, en sortant des caisses de cémentation. Le T.

atmosphérique qui finirait par l'oxider entièrement. Pour le cémenter, on doit donc l'exposer, en contact avec le charbon, à une charleur continue, le protéger contre l'action de l'oxigène et le maintenir toujours au-dessous du point de fusion.

On satisfait à ces conditions en plaçant les barres dans des vaisseaux clos ou caisses hermétiquement fermées, dans lesquelles le fer stratifié avec le charbon, est soumis à une chaleur intense, qu'on prolonge jusqu'à ce que le carbone ait pénétré toute la masse du métal. Ces caisses sont liées aux fourneaux; car il serait trop difficile de les manœuvrer, de les enlever ou de les replacer, soit à cause de leur longueur qui dépasse souvent 3 mètres, soit parce qu'elles sont confectionnées en terre et qu'elles ne peuvent supporter les chocs ou les secousses.

construits de manière que les caisses se trouvent chauffées uniformément. Il faut en outre que ces foyers ne soient ni trop hauts ni trop larges, pour qu'on ne perde pas trop de chaleur et qu'on puisse graduer la température avec des registres servant à augmenter ou à diminuer le tirage.

Les caisses doivent être enveloppées par la flamme de tous les côtés; elles ne peuvent donc reposer sur l'aire du fourneau ni se trouver adossées contre ses parois; on les place pour cette raison sur des supports. La voûte doit être très-surbaissée, afin que les caisses ne restent pas trop froides dans leur partie supérieure. En général il faut éviter que les dimensions du fourneau, ou, pour mieux dire, la distance entre les parois du mur et les caisses ne soit trop grande.

Les ouvertures qui sont pratiquées dans la voûte

pour le dégagement de la flamme et sur lesquelles on place ordinairement des hausses, ainsi que la quantité d'air qu'on laisse entrer dans le fourneau, déterminent le degré de chaleur.

On chauffe avec la houille, le bois en nature et le charbon de bois. Il ne faudrait pas employer ce dernier, puisqu'on doit maintenir la température au-dessous du point de fusion, et que le feu de flamme suffit au-delà pour communiquer au fer le degré de chaleur voulu et en opérer l'aciération. Aussi les fourneaux chauffés avec le charbon de bois sont devenus trèsrares. Les anglais ont commencé à substituer la houille au charbon, ce qui a fait naître l'idée d'employer le bois. On ne peut douter que la bonne tourbe ne puisse servir au même usage.

1100. Les fourneaux de cémentation chauffés avec le charbon de bois, se composent d'une aire enfermée entre quatre murs verticaux terminés par une voûte. Les caisses placées dans l'intérieur de ces foyers, reposent sur des supports ou des arceaux. Tout l'espace qui n'est pas occupé par ces vaisseaux est rempli de charbons incandescens. Des ouvertures pratiquées au niveau de la sole cans les faces latérales donnent entrée à l'air atmosphérique; d'autres issues pratiquées dans la voûte laissent échapper la flamme et la fumée: ces dernières sont pourvues de registres qui servent à régler le tirage et à graduer la chaleur. L'ouvrier juge par la couleur de la flamme, si le courant d'air est uniforme ou bien si l'un des évents doit être ouvert ou fermé davantage, et en général, s'il est nécessaire d'élever ou d'abaisser la température. La flamme présente d'abord une couleur rouge ou sombre, et s'éclaircit ensuite, de manière que, vers la fin de

l'opération, tous les évents sont blancs. Si les barres contenues dans les caisses chauffaient inégalement, leur dureté varierait d'une extrémité à l'autre.

Le fourneau doit toujours être rempli de charbons incandescens; il les reçoit par des tuyaux adaptés à la naissance de la voûte. Toutefois, si, dès le commencement, la chaleur a été trop vive, on laisse souvent descendre et brûler le combustible sans le remplacer tout de suite, afin d'abaisser la température. Il faut qu'en général les tuyaux soient pleins et que le charbon soit embrasé avant d'arriver dans le foyer, pour qu'il ne puisse occasionner de refroidissement. On le pousse toutes les deux ou trois heures dans le fourneau et l'on remplit ensuite les tuyaux.

On ne peut empêcher qu'il ne se consume en pure perte une grande quantité de charbon, dans la partie supérieure du foyer; c'est pour cette raison que ces fourneaux ont été abandonnés et qu'ils ne se rencon-

trent plus que dans les anciennes aciéries.

la houille et ceux qui sont chaussés avec le bois, ont la même forme; ils ne dissèrent entr'eux que par l'étendue de la grille. Si le four est très-grand, on introduit le combustible par deux côtés opposés, afin que la chaleur se répartisse avec plus d'uniformité.

Ces foyers ressemblent en quelque sorte à des fours de verrerie, mais ils sont rectangulaires. On ne pourrait adopter la forme ronde; il en résulterait des espaces vides trop considérables, parce que les caisses sont nécessairement longues et à faces planes. Le fourneau se compose donc d'une aire divisée en deux parties dans le sens de sa longueur, par une grille qui laisse à droite et à gauche deux espaces égaux

destinés à recevoir les deux caisses. La largeur de la grille et son abaissement au-dessous de l'aire, dépendent et du combustible et de la largeur des caisses de cémentation. Si l'on brûle de la houille dans ces foyers, il n'est pas toujours nécessaire de faire régner la grille dans toute la longueur du fourneau : il suffit que la chaleur soit distribuée également au moyen des différentes ouvertures ménagées non seulement dans la voûte, mais aussi dans les faces latérales du four, afin que la flamme, au lieu de s'échapper directement par le haut, vienne envelopper les caisses sur tous les points avec une égale activité.

Lorsqu'on chauffe avec du bois, la grille doit être plus large pour contenir une suffisante quantité de ce combustible, ce qui agrandit la capacité du fourneau. Pour profiter dans ce cas, de toute la chaleur et pour la concentrer davantage, Rinman plaça une troisième caisse au-dessus des deux premières : cette disposition, très avantageuse, si l'on chauffe avec du bois, ne pourrait convenir aux fourneaux à houille, parce qu'ils peuvent être très-étroits et que l'emploi d'une troisième caisse deviendrait alors nuisible, s'il devait en résulter un élargissement. Toutefois on ferait bien d'employer une troisième caisse assez étroite pour n'apporter aucun changement aux dimensions du fourneau.

Si l'on fait usage de trois caisses, il devient d'une nécessité absolue de pratiquer des évents aux faces latérales du four, afin de ne pas trop échauffer la caisse supérieure exposée à l'action immédiate de la flamme.

La voûte doit être très-surbaissée. On la construit en argile ou en briques réfractaires : elle est percée

amiliana and on only of annica.

de plusieurs ouvertures auxquelles on adapte des tuyaux ou évents qu'on peut fermer plus ou moins. On ménage dans un des petits côtés une porte, afin que l'ouvrier puisse entrer dans l'intérieur du foyer pour charger et décharger les caisses; on la mure avant d'allumer le combustible. Il existe aussi des trous pratiqués dans les petits côtés du fourneau, immédiatement au-dessus des caisses, par lesquels on introduit et l'on retire les barres.

sur 68 à 73 centim. de largeur et 78 à 94 centim. de hauteur. Si elles étaient trop larges, le fer placé vers le contrevent ne serait point soumis à une assez forte chaleur; il ne faut pas non plus qu'elles soient trop hautes, parce que la flamme ne pourrait plus être distribuée avec autant d'uniformité. En un mot, le métal se carbure plus également, si les caisses sont étroites et basses; dans le cas opposé, on ne peut empêcher que le fer rangé vers les bords de la caisse, ne s'acière trop fortement, si celui du milieu doit recevoir le degré de dureté convenable.

Les caisses sont confectionnées en briques réfractaires ou en argile. Cette terre ne doit pas être trèsgrasse; on la mêle avec une certaine quantité de sable quartzeux pur, afin d'en diminuer le retrait et d'éviter qu'elle ne se fende dans les températures élevées. Les caisses ont plusieurs pouces d'épaisseur aux parois. On doit les traiter avec beaucoup de ménagement, les sécher d'abord à l'air atmosphérique, les exposer ensuite à une douce chaleur, les laisser refroidir, les visiter et les réparer soigneusement: on doit aussi les examiner de la manière la plus scrupuleuse après chaque cuite, car la moindre fente pourrait occasionner les plus fâcheux accidens.

Ce qu'il y a de plus commode, c'est de confectionner ces caisses avec des briques réfractaires, longues, larges et jointes ensemble à rainures, afin qu'elles ne laissent aucun passage à l'air atmosphérique.

On supprime dans quelques usines les petits côtés des caisses de cémentation, en prolongeant les grandes faces jusqu'à la rencontre des parois du fourneau. Ailleurs, ces caisses sont entièrement isolées et composées par conséquent de cinq surfaces planes.

Il ne serait guères possible de les fabriquer en tôle ou en fonte; la chaleur les ferait ployer et le courant d'air les oxiderait, quelque soin qu'on mît à les enduire d'une couche d'argile réfractaire. Ce n'est que pour la cémentation de petits objets confectionnés (la trempe en paquet), qu'on emploie des vases de cette espèce fermés hermétiquement.

Il paraît que les anglais construisent souvent les caisses avec du grès réfractaire, dont les joints sont remplis d'argile. Ces pierres qui sont minces et grandes, pourraient servir avantageusement pour le fond; mais on doit préférer à toute autre matière l'argile avec laquelle on fait les creusets. Les fragmens des vieilles caisses sont pulvérisés et mêlés aux terres qui servent à la fabrication des caisses neuves; leur durée dépend en général de la nature des substances dont elles sont confectionnées.

1112. En préparant l'acier de cémentation, on doit tenir compte et de la nature du fer et de la forme des barres. Il faut préférer le fer fort et dur au fer fort et doux, parce que le premier est mieux disposé à se convertir en acier. Il faut accorder aussi la préférence aux fers extraits des minérais manganésifères: nous en avons développé les raisons aux paragraphes 222 et 1073. On ne doit pas cémenter le fer rouillé fortement. Il faut se garder aussi des fers pailleux, criqués ou fendus dans le sens de la longueur. Les fentes longitudinales indiquent à la vérité un fer tenace et nerveux, mais aussi très-mou, ce qui le rend peu propre à la cémentation.

La largeur des barres est assez indifférente en ellemême; elle varie entre 3 et 5 centimètres. Quant à leur épaisseur, elle ne devrait jamais s'élever au dessus de 9 millimètres, à moins qu'on ne veuille fabriquer des aciers durs et communs; dans ce cas, on peut donner aux barres 13 à 15 millimètres d'épaisseur; mais on doit les soumettre à une chaleur plus intense et plus prolongée. L'acier, quoique bon au centre, devient alors très-dur à la surface; on est donc obligé de le raffiner à plusieurs reprisés, pour le rendre plus homogène. Les barres minces donnent souvent par un seul raffinage, un acier meilleur et plus homogène que celui des barres épaisses soumises deux fois à la même opération. Il s'ensuit que si l'on ne considérait que la qualité des produits et la grandeur du déchet, on devrait toujours cémenter de préférence des barres minces.

Comme l'acier s'alonge de 1 (94), lorsqu'il passe de la température ordinaire de l'été à la chaleur blanche, on doit y avoir égard en déterminant la longueur des barres, afin qu'élevées à une baute température, elles ne viennent pas toucher et rompre la caisse. Si par exemple la longueur de celle-ci était de 10 pieds, on ne pourrait donner aux barres que 9 pieds 11 pouces tout au plus. Pour éviter toute espèce d'accident, on les rend ordinairement de quelques pouces moins longues que les caissses; cependant

on ne doit pas, entraîné par un excès de précaution,

laisser trop d'espace vide.

1113. Le cément doit ou contenir du charbon ou en être entièrement composé. Réaumur et Rinman ont essayé un grand nombre de substances; mais, n'ayant pas été guidés dans leurs recherches par les principes d'une saine théorie, ils ont quelquefois employé des corps qui adoucissent le fer au lieu d'en augmenter la dureté. Après une foule d'essais, Réaumur parvint au résultat suivant : que le meilleur cément devait être composé de deux parties de suie, une partie de poussière de charbon, une partie de cendre et une demi-partie à trois quarts de sel marin; qu'après ce mélange, c'était le graphite qui tenait le premier rang, et qu'en général tous les corps contenant du charbon, par conséquent aussi la limaille de fonte, pouvaient servir de cément. On savait d'ailleurs que le fil de fer plongé dans un bain de fonte, se changeait en acier.

L'utilité du sel ne peut s'expliquer par la théorie actuelle; d'un autre côté, il paraît que l'expérience n'a pas encore prouvé d'une manière bien positive, que Réaumur ait été induit en erreur. Rinman croyait, d'après ses observations, que le sel de cuisine donne à l'acier une plus grande dureté, mais qu'il le rend aigre.

On n'en sait guères davantage sur l'utilité des cendres mêlées aux cémens, bien qu'elles soient employées encore aujourd'hui dans la proportion d'un dixième. On prétend savoir par expérience qu'elles rendent l'acier plus homogène et plus dur. Il est possible qu'elles ne produisent qu'un effet mécanique; que, modérant l'action du carbone sur le fer, elles favorisent l'uniforme distribution de cette matière dans le métal, puisqu'elles empêchent que les nouvelles doses n'arrivent et ne se succèdent avec trop de rapidité.

Le charbon doit être pulvérisé et passé au tamis. Il paraît que la poussière qui a déjà servi une fois, ne peut être employée que par moitié, qu'elle devient impropre à la cémentation après une deuxième cuite et qu'il faut alors la renouveler en entier. On sera obligé de s'en rapporter à l'expérience tant que la nature du charbon restera problématique. La théorie ne peut nous indiquer la différence qui existe entre un charbon chauffé à plusieurs reprises, et un autre qui n'a été exposé qu'une seule fois à la chaleur.

Il paraît que le charbon de genièvre est le plus efficace, et qu'en général le charbon de bois dur est meilleur que le charbon de bois tendre. On recommenderait l'usage de la suie, qui se trouve réduite en poudre très-fine, si l'on n'était pas obligé de tempérer l'effet des cémens forts, par une forte addition de cendres. Il est probable cependant qu'un mélange de ces deux corps dosés convenablement, composerait la meilleure poudre de cémentation.

1114. Pour charger une caisse, on répand d'abord sur le fond une couche de cément de 5 centimètres d'épaisseur assez fortement comprimée. On y place les barres disposées de champ de manière à laisser entr'elles des intervalles de 7 à 13 millim; la première et la dernière sont éloignées de 26 millim. des parois de la caisse: si les barres sont minces, il faut les rapprocher plus que si elles étaient épaisses. Il n'y a pas de doute que les grands intervalles ne retardent l'aciération, parce que le charbon est un trèsmauvais conducteur du calorique. S'ils sont trop grands,

il est impossible de bien échauffer le centre de la masse sans trop élever la température, ce qui nuit à la qualité de l'acier placé le plus près des parois du vaisseau. Mais si les barres sont grosses, le calorique se propage avec plus de facilité dans l'intérieur de la caisse; on peut donc pour cette raison augmenter la distance d'une barre à une autre. Après avoir répandu sur le fer une couche de charbon de 13 à 20 millime d'épaisseur, on y place une deuxième rangée de barres, et ainsi de suite jusqu'à 16 centim. au dessous du bord supérieur de la caisse. Le reste de sa capacité est rempli d'ancien cément; c'est de la poussière qui a déjà servi. On la couvre ensuite de sable réfractaire humecté d'eau qu'on entasse par-dessus les bords.

En stratifiant le fer avec le charbon, on doit avoir grand soin que les barres n'aient entre elles aucun point de contact, et qu'elles ne touchent pas les parois du vaisseau; les bouts des barres, qui d'ordinaire ne sont pas bien affinés, doivent être coupés, et cémentés ensuite avec une poussière moins fine.

Des que le four est chargé, on en mure la porte, on ferme les ouvertures qui ont servi à y introduire le fer et on le met en activité.

un coup de feu violent, parce qu'on risquerait d'endommager le fourneau ainsi que les caisses; il faut donc élever la température peu à peu pendant 3 ou 4 jours : portée à 90 et même à 100 degrés de Wedgewood, elle est entretenue ensuite à la même intensité jusqu'à la fin de l'opération.

La durée d'une cuite dépend de la nature du combustible, de la grosseur des barres, de la grandeur du foyer et de l'activité de son tirage. Un ouvrier qui connaît son fourneau, sait indiquer avec assez de précision le moment où l'on doit c esser l'opération. Pour plus de certitude, on place cependant aux deux extrémités de petites barres ou éprouvettes, à différentes hauteurs dans les caisses. Il faut qu'elles y entrent sur une longueur de 26 à 39 centim., et qu'on puisse les en retirer à volonté. En construisant les caisses et les fourneaux, on y pratique donc des ouvertures pour cet objet.

Les fourneaux qui ont une grande capacité, doivent être chauffés d'abord avec plus de ménagement et entretenus ensuite plus long-temps au même degré de température. En faisant usage de houille pour combustible, on abrége le temps de l'aciération, parce que, toutes choses égales d'ailleurs, on peut resserrer le foyer et concentrer la chaleur, avantage que ne présentent pas les fourneaux chauffés avec le bois.

Si les fourneaux sont petits, on peut achever une cuite en quatre jours; s'ils sont grands, il en faut souvent 10 ou 12 pour la finir. La quantité de fer qu'on cémente à la fois varie entre 500 et 5000 kilog.; il paraît que les fourneaux moyens qui contiennent 2000 à 2500 kilog., consomment le moins de combustible. Au reste l'acier sera d'autant plus homogène que les caisses seront plus basses et plus étroites.

rii6. Le premier soin de l'ouvrier est de bien gouverner le feu au moyen des évents et des registres. Si le degré de chaleur du fourneau n'est pas suffisamment élevé, et il faut le proportionner à la grosseur des caisses, ainsi qu'à celle des barres, on consume une trop grande quantité de combustible; s'il est trop élevé, l'acier peut entrer en fusion : on obtient alors de la fonte, ou du moins une matière aigre,

impropre à toute espèce d'usage. Le cémenteur doit connaître son fourneau et savoir juger par la couleur de la flamme jointe à l'aspect des éprouvettes, le degré de température qu'il faut employer et le temps qui est nécessaire à la cémentation : on ne peut donner aucune règle à ce sujet. Si l'on connaissait un pyromètre commode, on ne serait pas forcé de se fier

uniquement au coup d'œil des ouvriers.

Une chaleur intense accélère l'aciération; il semble par conséquent que l'on peut abréger le travail en élevant la température; mais l'expérience a prouvé que l'acier devient alors moins homogène qu'il ne le serait si l'action du carbone sur le fer était plus lente, probablement parce qu'il lui faut un certain temps pour se distribuer uniformément dans toute la masse. En donnant d'abord un coup de feu si violent, on doit craindre d'arriver au point de fusion.

Les matières s'affaissent pendant la cémentation; il vaut donc mieux fermer les caisses avec du sable qu'avec un couvercle immobile, afin qu'il ne se forme pas des espaces vides qui laisseraient entrer l'air at-

mosphérique.

1117. Les éprouvettes doivent avoir non-seulement la même grosseur, mais aussi la même qualité que le fer soumis à la cémentation. S'il en était autrement,

on pourrait être induit en erreur.

On peut suivre pas à pas la marche de l'opération par l'inspection de la cassure des éprouvettes. Le carbone se combine d'abord avec les parties extérieures et s'avance progressivement jusqu'au centre, qui présente quelquefois tout le caractère, la couleur et la texture du fer, lorsque la première enveloppe est déjà changée en acier. On cesse d'alimenter le feu quand on n'aperçoit plus aucune trace de fer dans les éprouvettes. On laisse refroidir le fourneau lentement et pendant plusieurs jours, afin que les caisses ne soient pas exposées à se fendre. Lorsqu'il est froid, un ouvrier qui entre dans le foyer, enlève le sable et la poussière de cémentation, retire l'acier des caisses, les visite,

les répare et les recharge.

Les barres d'acier sont couvertes d'une foule d'ampoules d'autant plus grandes et plus nombreuses, que le fer employé à la cémentation était moins dense. Les ampoules qu'on aperçoit sur la surface de l'acier préparé avec du fer fort et dur, sont peu grandes et en petit nombre. Il est très-singulier que ces ampoules ressemblent à des soufflures produites par un gaz qui voudrait se dégager de la masse, comme si le mouvement du carbone dans le fer donnait naissance à un fluide élastique. C'est à cause de ces ampoules, que l'acier brut obtenu par la cémentation s'appelle acier poule \*.

En sortant du fourneau, les barres sont parfaite-

<sup>\*</sup> Il est probable que les ampoules ne proviennent que des scories mêlées avec le fer. Le carbone, en pénétrant la masse du métal, les rencontre, les décompose et produit un dégagement d'acide carbonique. Les cendrures, les pailles, les moines et toutes les solutions de continuité ne sont dues qu'à ces scories, qui, renfermées dans la loupe, n'ont pu en être exprimées par l'action du marteau : or ces défauts se rencontrent bien fréquemment dans les fers mous, c'est pour cette raison qu'ils se couvrent d'une si grande quantité d'ampoules pendant la cémentation. Le fer dur au contraire, susceptible de recevoir un très-beau poli, parce qu'il est plus compacte et qu'il contient moins de cendrures que le fer mou, est moins sujet aussi à se boursousser lorsqu'on le cémente. L'acier préparé avec du fer semblable ne présente quelquefois aucune soufflure.

ment dépouillées; la texture nerveuse et la couleur bleue du fer ne doivent plus se retrouver dans leur cassure. Si les dimensions du fer sont très-fortes, le tissu sera gros, la couleur matte, blanche et légèrement nuancée de jaune vers les bords, preuve que le fer a été sur-aciéré à ces endroits, ce qui est inévitable, parce qu'on ne doit jamais conserver de noyau ferreux. Si le centre de la cassure est brillant, la barre contient encore du fer, lors même que sa texture ne semble pas l'annoncer.

On ne peut éviter qu'il ne se rencontre dans les barres quelques endroits trop fortement cémentés; on y remédie par le raffinage. C'est en raison de ce défaut d'homogénéité que les barres non raffinées sont trèsaigres et donnent un son d'instrument fêlé, lorsqu'on les brise sous le marteau. On est certain qu'elles ont un noyau ferreux si l'on est obligé de faire quelque effort pour les rompre: elles doivent se briser facilement sous le marteau. Il est essentiel d'assortir l'acier au moment où on le retire du fourneau, car les barres placées au centre de la caisse, sont toujours moins carburées que les autres.

vertes d'une trop forte couche d'oxide, le fer augmente par la cémentation de zon à zon de son poids.

On compte ordinairement en Angleterre sur trois quarts pour cent d'augmentation de poids, lorsque le fer est d'une bonne qualité; dans le cas contraire, il n'y a ni perte ni gain \*.

1119. Il existe une espèce particulière de cémen-

<sup>\*</sup> Voyez aussi, pour l'acier de cémentation, les annales des mines, volume 5, pages 247 et suivantes. Le T.

tation, qu'on emploie pour durcir des objets extérieurement par la trempe : on l'appelle la trempe en paquet. Ces objets, stratifiés avec du cément dans des caisses de tôle, sont chauffés fortement et plongés dans l'eau à la chaleur rouge : c'est ainsi qu'on durcit des boutons, des chaînes, des aiguilles et toutes sortes d'outils et d'instrumens qu'on veut polir. On entoure la caisse de charbons incandescens, qu'on renouvelle jusqu'à ce que la cémentation soit suffisamment avancée, ce que l'on reconnaît à des fils de fer plongés dans ces caisses et retirés de temps à autre. A mesure qu'on prolonge l'opération, la couche d'acier devient plus épaisse, mais on rend les objets aigres. C'est pour cette raison que les aiguilles à coudre confectionnées de cette manière sont très-mauvaises, parce que leurs pointes se brisent facilement; aiguisées de nouveau elles deviennent molles et finissent par se courber, à cause du noyau de fer qu'elles conservent encore. Les instrumens tranchans ou pointus devraient toujours être confectionnés en acier, mais on peut employer la trempe en paquet pour les objets qu'on veut polir ou pour ceux qui doivent être durs sans offrir une grande résistance.

Le meilleur cément pour la trempe en paquet consiste, d'après Rinman, en 4 parties de charbon de bouleau pulvérisé, 3 de suie et 1 de cuir carbonisé. Il paraît qu'en faisant usage de charbon animal on change le fer en acier plus promptement qu'avec le charbon de bois; on s'en sert pour cette raison avec beaucoup d'avantage pour la trempe en paquet, mais la cause de ce fait est encore inconnue \*.

<sup>\*</sup> Cette observation ne me paraît pas de voir être négligée, depuis

Il est évident qu'on doit luter la caisse, pour empêcher le contact de l'air atmosphérique. Après avoir ouvert le vase, on se hâte de plonger les objets dans la matière refroidissante, afin qu'ils ne puissent se couvrir d'une couche d'oxide. On les travaille à la lime ou même on les polit à l'éméril avant de les trem-

per en paquet.

Si l'on veut conserver à l'acier le grain fin et ne pas le rendre aigre, il faut le tremper à un faible degré de température. Cette précaution devient plus nécessaire encore pour les instrumens tranchans, parce que les pointes ou les taillans s'ébrécheraient s'ils devenaient trop durs et trop aigres. C'est pour cette raison que ces objets ne devraient jamais être confectionnés en fer trempé en paquet; car, si la chaleur est faible, le cément n'a point d'action; dans le cas contraire, on change la texture du métal et on la rend moins fine; l'objet se durcit davantage, mais il s'aigrit considérablement. On peut augmenter la dureté des limes et des râpes, par la trempe en paquet; car le cément peut agir sur les petites aspérités de ces instrumens à une chaleur modérée. On les chauffe au brun dans un feu de charbon, on les noircit ensuite à la corne, on les remet dans le feu, jusqu'à ce qu'ils soient rouge cerise, et on les plonge verticalement dans l'eau froide. On peut aussi les enduire à froid avec une substance pâteuse composée de levure de bière, d'une partie de cuir carbonisé et d'une partie de suie : le lait peut remplacer la levure. Il faut sécher cet en-

que plusieurs personnes ont voulu attribuer au silicium une si grande influence dans la cémentation: le charbon animal ne contient point de silice. M. Dobereiner l'a trouvé composé de 0,717 de carbone et de 0,283 d'azote. Le T.

duit rapidement, chauffer les limes dans un feu de charbon au rouge cerise, et les plonger ensuite dans l'eau froide \*.

## DE LA PRÉPARATION DE L'ACIER FONDU.

tenace, dur, élastique, et que, sous ce rapport, il puisse surpasser quelquefois l'acier fondu, il n'en est pas moins vrai que, chauffé à plusieurs reprises, il perd son carbone et se change facilement en fer ductile. La combinaison du carbone avec le fer ne peut devenir très-intime que si le composé est rendu liquide. Il paraît qu'en Angleterre on a fait, en 1750, les premiers essais pour fondre l'acier de cémentation, afin d'obtenir un acier plus homogène et d'une composition plus intime. La fabrique d'acier fondu la plus ancienne et dont les produits jouissent de la plus grande réputation, est l'aciérie Hunzman, à Scheffield.

<sup>\*</sup> Au lieu d'augmenter la dureté de l'acier à sa surface, on peut avoir besoin de le ramollir tout en le préservant de l'oxidation; pour cet effet on l'enveloppe d'une couche de limaille de fer de 9 à 10 lignes d'épaisseur, en le mettant dans une boîte de fonte qu'on lute parfaitement, et qu'on expose pendant quatre à six heures à une chaleur blanche continue. On laisse ensuite éteindre le feu, et, pour empêcher l'accès de l'air, on couvre la boîte d'une couche de charbon réduit en poussière fine. C'est le procédé qu'on emploie pour préparer l'acier qui doit être travaillé au burin, ou qu'on destine à recevoir des empreintes par une simple pression. Cela fait, on le trempe en paquet pour lui rendre toute sa dureté: on le chauffe au milieu de charbon animal dans des vaisseaux parfaitement clos. Voyez un mémoire sur la sidérographie ou l'art de graver sur l'acier fondu, dans les annales de l'industrie nationale et étrangère, tome 8, n°. 35, 1822, page 113. Le T.

En fondant l'acier de cémentation, on a le double but, de rendre le métal plus homogène et la combinaison plus intime. Si on liquéfie l'acier de fusion, on ne peut avoir d'autre intention que celle de le rendre plus homogène; il faut par conséquent que le métal acquière une liquidité parfaite et qu'on le tienne quelque temps en bain.

L'acier fondu est préparé depuis long-temps dans les Indes, mais nous ignorons par quels procédés. Celui qui vient de Bombay, sous le nom de Wootz, est très-dur, très-tenace et possède les propriétés de l'acier au plus haut degré; son aspect extérieur prouve

évidemment qu'il a été fondu \*.

\* Les métallurgistes français et étrangers se sont occupés depuis quelque temps avec une infatigable persévérance, à perfectionner l'acter fondu et à imiter le VVootz, non-seulement sous le rapport de sa qualité, mais aussi sous le rapport de sa teinte damassée.

MM. Stodart et Faraday ont commencé par décomposer cet acier; ils y ont trouvé de petites quantités de silicium et d'aluminium, et ils ont attribué sa supériorité et sa teinte damassée, à la présence de ces métaux terreux, sur-tout du dernier. Entreprenant ensuite une série d'expériences, ils ont combiné d'abord l'acier fondu avec une certaine dose d'aluminium, pour recomposer le Wootz; puis ils ont allié l'acier ordinaire avec différens métaux, dans l'intention de le rendre plus dur et plus brillant et de lui donner du moiré. Leurs expériences faites en petit, ont été aussi exécutées en grand et leur ont donné de très-bons résultats. Celle des combinaisons qui leur paraît promettre le plus d'utilité dans les arts, est l'alliage de l'acier avec 0,002 d'argent; on l'obtient en fondant les deux métaux dans un creuset fermé hermétiquement. Annales des Mines, tome 6, page 260 et 265 - 280, et pour les expériences en grand, Annales de Chimie et de Physique, tome 21, page 62.

Aux travaux des chimistes anglais ont succédé ceux de MM. Berthier, Bréant, Héricart de Thury, Lenormand et de plusieurs de nos manufacturiers, MM. Pradier, Sir-Henry, etc., etc. Le premier, M. Berthier, a obtenu un très-bon alliage, en combinant

dermonde, sur la nature du fer considéré dans ses trois états métalliques, fit naître chez Clouët l'idée d'essayer de différentes manières la fabrication de l'acier fondu dont les Anglais faisaient un mystère.

Ce métallurgiste commença ses expériences avec M. Chalut, et les continua seul; il obtint de l'acier

fondu:

1°. Avec 20 à 30 parties de fer ductile et une partie de carbone liquéfiées avec ou sans addition de verre dans un creuset de Hesse;

2°. Avec le protoxide de fer réduit par une dose de carbone égale à une et demie où deux fois le volume

du premier;

3°. Avec une partie de protoxide et quatre de fonte grise mises ensemble en fusion;

l'acier fondu avec 0,01 à 0,015 de chrôme. Il a commencé par désoxider le fer chrômé, en le traitant dans un creuset brasqué, avec 0,40 parties de borax et 0,60 de battitures de fer. Il a ajouté ensuite à l'acier ordinaire, une certaine portion de l'alliage de fer et de chrôme. Annales de Chimie et de Physique, tome 17, pages 55 et 64, et Journal des Mines, tome 6, page 579. Les instrumens faits avec l'acier chrômifère, paraissaient très-bons et se distinguaient par le beau damassé qu'ils ont montré après avoir été frottés avec

l'acide sulfurique.

M. Bréant à fait observer d'abord, que la teinte damassée du Wootz, n'est due qu'à une surabondance de carbone contenue dans cet acier, parce qu'il se forme alors deux composés de fer et de carbone qui finissent par cristalliser séparément, si la matière liquide reste long-temps en repos, se fige et se refroidit avec lenteur. Partant de ce principe, ce métallurgiste distingué est parvenu à faire avec de l'acier fondu, des lames de sabre du plus beau damassé, parfaitement semblable à celui des lames orientales. Bulletin de la société d'encouragement pour 1823, pages 22 et suivantes.

Voyez aussi pour le mémoire de M. Héricart de Thury, le tome 20, page 361. Le T.

4°. Avec trois parties de fer pur liquéfiées, avec une partie de carbonate de chaux et une partie d'argile calcinée (débris de creusets).

Quelques chimistes qui ont répété ces expériences, ont trouvé les mêmes résultats. En augmentant la dose du carbone dans les deux premiers essais et celle de la fonte grise dans le troisième, on produit du fer cru au lieu d'acier. Si dans le troisième on augmente la dose de protoxide, on obtient du fer ductile.

Les résultats des trois premières expériences sont conformes à la théorie; dans la troisième on pourrait employer la fonte blanche au lieu de la fonte grise; mais le résultat de la quatrième est directement opposé aux principes de la chimie; aussi ne peuton douter que Clouët n'ait été induit en erreur en opérant dans des vases qui n'étaient pas entièrement clos \*.

Il existe des métallurgistes qui prétendent que le meilleur acier fondu s'obtiendrait par un mélange de fonte grise et de fonte blanche liquéfiées ensemble en proportions convenables. Cette assertion est si con-

<sup>\*</sup> Il est probable que si, dans le troisième essai, on employait la fonte blanche, il en faudrait une plus faible dose, et l'on obtiendrait un acier qui serait moins traitable et qui n'aurait pas autant de corps que l'autre.

Quant à la quatrième expérience de Clouët, il paraît que c'est à la présence des métaux terreux et non à celle de l'acide carbonique, qu'est dû le changement du fer en acier. (Voyez les expériences, de M. Boussingault, Annales de Chimie et de Physique, tome 16): on ne peut douter qu'il n'existe beaucoup de métaux qui, alliés au fer, lui donnent la propriété de se durcir par la trempe; mais on ne peut conclure de ces faits, que ce soit exclusivement au silicium que l'acier de cémentation doit sa dureté, puisqu'on cémente et qu'on durcit le fer très-promptement dans le charbon animal qui ne contient point de silice. Le T.

traire à toutes les idées reçues, qu'on n'a besoin d'aucun essai pour la réfuter.

C'est faire usage d'un moyen extrêmement défectueux que de préparer l'acier fondu avec la fonte grise et le fer ductile mis en fusion, quoiqu'il n'y ait aucun doute que la masse entière ne puisse se changer en acier. En employant la fonte blanche au lieu de fonte grise, on serait plus d'accord avec la théorie, mais on obtiendrait aussi de mauvais acier, à moins que le fer cru ne fût d'une pureté parfaite \*.

Mushet a poussé les essais de Clouët plus loin; il a proposé de préparer l'acier fondu avec du fer ductile et du minérai riche fondu ensemble en contact avec le charbon ou le graphite.

Il diffère de Clouët en ce qu'il fixe le rapport du carbone au fer tout au plus à  $\frac{1}{7 \circ e}$ , tandis que Clouët prétend avoir encore obtenu de l'acier avec  $\frac{1}{2 \circ e}$ . Tiemann a élevé de nombreux doutes sur l'exactitude de ces expériences (137, etc.; 235, etc.).

plutôt à fortifier la théorie, qu'à fournir des applications utiles. Pourquoi fondre un corps aussi réfractaire que le fer pur, lorsqu'on peut arriver au but proposé, en liquéfiant l'acier naturel ou l'acier de cémentation? Pourquoi se livrer à l'incertitude d'un semblable procédé, lorsqu'il est si facile de préparer l'acier fondu avec un acier quelconque? Nous disons que le succès de cette opération est incertain, parce qu'on ne peut jamais connaître d'avance la quantité de carbone qui entre en combinaison avec le fer ductile, lors même que les vaisseaux sont clos et lutés avec le plus grand

<sup>\*</sup> Voyez la note précédente. Le T.

soin, attendu que pour fondre le fer ductile, il faut employer un degré de chaleur si élevé, qu'il dilate les creusets et détache les couvercles. Le succès est d'ailleurs incertain parce qu'on n'est pas toujours sûr, dans les opérations en grand, de pouvoir produire une

si haute température \*.

La réduction des minérais riches avec une petite dose de poussière de charbon, présente les mêmes incertitudes et donne en outre un produit impur, à cause de la présence des métaux terreux, dont une partie entre en combinaison avec l'acier et dont le reste forme un bain de scories qui s'oppose à la réduction, de sorte qu'on ne peut jamais connaître d'avance la quantité de carbone qui agira sur le fer. Il s'ensuit que la nature du produit obtenu sera plutôt un effet du hasard qu'un résultat du calcul.

On pourrait, à la rigueur, préparer l'acier fondu, en liquéfiant du fer ductile avec de la fonte blanche la plus pure: celle qui provient de minérais manganésifères conviendrait sur-tout à cause de sa fusibilité. Les établissemens qui auraient à leur disposition un semblable fer cru, pourraient fabriquer de bon acier. Quant aux proportions de fer et de fonte, elles dépendraient et de la nature de cette dernière

<sup>\*</sup> M. Bréant que nous avons déjà cité, a trouvé que 100 parties de fer mises dans un creuset avec 2 parties de noir de fumée, fondent aussi facilement que l'acier. Ce métallurgiste a fait aussi de l'acier qu'il juge propre à la fabrication des armes blanches, en fondant 100 parties de limaille de fonte très-grise jointes à 100 parties de pareille limaille préalablement oxidée. Cet acier, dit-il, est très-élastique, et devient d'autant plus nerveux que la proportion de fonte oxidée, est plus considérable. Voyez les Annales de Chimie et de Physique, tome 24, page 388, et le bulletin de la société d'encouragement pour 1823, pages 225 et 226. Le T.

et des propriétés de l'acier qu'on voudrait produire : il deviendrait plus dur et plus aigre, si l'on diminuait la quantité de fer ductile; le contraire aurait lieu, si on l'augmentait. C'est donc à l'expérience qu'il faut recourir pour déterminer le dosage.

Mais, pour suivre ce procédé, il faudrait disposer d'une fonte si pure, qu'on ne pourrait guères l'obtenir dans les hauts fourneaux et qu'on serait forcé le plus souvent de la composer d'abord avec le fer ductile et le carbone. Il faudrait employer un degré de chaleur extrêmement élevé, et les propriétés des résultats seraient toujours incertaines. Mieux vaut donc se servir de l'acier de cémentation comme matière première, même sous le rapport de l'économie.

L'usage de l'acier fondu est devenu très-général en Angleterre; il se répand de jour en jour davantage. On peut donc présumer que dans peu de temps l'acier de fusion ne se préparera plus que dans quelques provinces de l'Allemagne douées par la nature des meilleurs fers spathiques.

comme le fer cru n'est point soudable et comme la fonte blanche ne diffère essentiellement du fer ductile, que parce qu'elle contient une plus grande dose de carbone, il s'ensuit que la soudabilité du fer doit diminuer dans le rapport inverse de la quantité de carbone qu'il renferme. L'acier se soude à un moindre degré de chaleur que le fer; mais il faut le garantir soigneusement du contact de l'air atmosphérique: on est obligé pour cette raison d'enduire les endroits où la jonction doit avoir lieu, avec une argile fusible délayée dans l'eau, afin de former une légère couche de scories. Cette précaution est plus nécessaire encore, si l'on soude l'acier avec le fer qu'avec lui-mème, parce que

le fer exige une chaude plus intense et qu'on est alors obligé d'exposer l'acier à la chaleur plus longtemps qu'il ne faudrait le faire eu égard à la nature de ce métal.

La soudabilité diminue à mesure que l'acier devient plus dur et plus aigre, si toutefois la dureté et l'aigreur ne proviennent pas de la présence de matières étrangères. Enfin il arrive un point où le métal cesse de pouvoir se souder. Il est probable que la quantité de carbone qui détermine cette limite entre l'acier et la fonte est constante, mais on ne la connaît pas encore avec assez d'exactitude \*. L'acier fondu préparé autrefois en Angleterre ne pouvait se souder, mais il se distinguait du fer cru par sa malléabilité; c'était donc un véritable produit intermédiaire entre le fer et la fonte : il ressemblait à l'un puisqu'il était malléable, et à l'autre puisqu'il ne pouvait se souder et qu'il ne demandait pas une chaleur extraordinaire pour se liquéfier de manière à remplir un moule quelconque. Il paraît qu'au moyen d'une légère augmentation de carbone, il se serait changé en fer cru, et qu'en y ajoutant une faible dose de fer pur, on en aurait fait un acier soudable.

L'acier fondu, non susceptible de se souder, ne peut pas servir à un grand nombre d'usages, et l'on ne peut même l'employer pour les instrumens qui doivent offrir de la résistance; mais il convient pour les objets dont le mérite essentiel consiste dans le poli et la dureté. Il exige beaucoup de soins pour être

<sup>\*</sup> Des aciers qui contiennent les mêmes quantités de carbone peuvent être plus ou moins soudables. L'acier fondu se soude en général moins facilement que l'acier qui a servi à le préparer. Voyez le paragraphe 8 du mémoire annexé au premier volume. Le T.

travaillé, parce qu'il tombe en morceaux à une forte chaleur et qu'on ne peut le forger, si la chaude est trop faible \*.

faible \*.

1124. On croyait anciennement qu'il existait de l'acier fondu qu'on ne pouvait forger, et qu'il fallait couler les objets qu'on voulait fabriquer avec ce métal; mais dans ce cas il ne doit plus recevoir le nom d'a-

\* Il existe des aciers qui, maniés par un grand nombre d'ouvriers, paraissent ne pas être soudables et qui cependant le deviennent, s'ils sont traités convenablement. Voici une note sur la soudure de l'acier fondu, extraite du bulletin de la société d'encouragement pour l'année 1818, page 152:

Il faut d'abord limer les faces qui doivent être juxta posées, les couvrir de borax, les joindre et les retenir ensemble par des anneaux ou des liens de fer; au lieu de borax, on peut employer aussi le verre noir de bouteille, auquel on ajoute un peu d'alkali. On chauffe ensuite les barres dans un feu de charbon de bois; lorsque le flux est fondu, on les retire du feu, on les trempe encore une fois dans de la poudre de borax ou de verre, et l'on donné une nouvelle chaude dont l'intensité ne doit pas dépasser le degré strictement nécessaire pour la soudure. En opérant de cette manière, on conserve à l'acier toute sa dureté.

On peut unir deux barres d'acier fondu quelconque, ou même deux barres de fonte, en introduisant les extrémités que l'on veut joindre ensemble, dans une boîte et en élevant la température jusqu'au point de fusion; mais alors on n'exécute pas ce qu'on appelle une soudure, qui doit s'effectuer sur des métaux à l'état solide, chauffés au blanc, et soumis ensuite à une certaine compression.

Il est possible aussi de braser la fonte au fer ou à la tôle. On commence par décaper, avec du sel ammoniac, les surfaces qui doivent être superposées. On y étend ensuite une couche d'un mélange composé de borax calciné et de limaille de fer fine, mis en pâte liquide par une addition d'eau, et l'on maintient les pièces ensemble à l'aide de rivets ou de fil de fer comme pour la brasure ordinaire. On lute, pour empêcher l'oxidation, et l'on chauffe assez fortement pour opérer la fusion; les pièces s'unissent alors et adhèrent l'une à l'autre avec beaucoup de force. Annales de l'Industrie, numéro 42, page 272, 1823. Le T.

cier, car ce n'est que par la malléabilité qu'on peut le distinguer du fer cru.

L'acier qui est très dur diffère à la vérité du fer ductile par le manque de soudabilité; mais ce n'est pas une distinction caractéristique, car la plupart des aciers peuvent se souder. L'acier non soudable est de tous les aciers le plus dur, le plus aigre et le moins tenace, parce qu'il ressemble le plus à la fonte.

Quand on connaît parfaitement l'acier qu'on veut fondre, on peut composer à volonté un acier doux et tenace, ou dur et aigre, se rapprochant du fer ou de la fonte dont il ne se distinguera que par sa ductilité.

fait mieux de préparer l'acier fondu avec un composé de fer et de carbone, que de le fabriquer avec les élémens de cette composition. On aura le double avantage de pouvoir opérer à un bien plus faible degré de chaleur, et de ne pas se tromper si fortement sur la nature et les propriétés du résultat : l'acier qu'on met en fusion ne perd point de carbone, le composé devient seulement plus homogène, tandis qu'en liquéfiant le fer ductile mis en contact avec le charbon, on n'est pas maître de combiner avec le métal une dose de combustible jetée dans le creuset.

La matière première la plus propre à la fabrication de l'acier fondu, est donc l'acier lui-même. La nature du produit dépendra uniquement de l'acier brut qu'on fera entrer en liquéfaction; il devient du reste par la fusion, plus homogène, plus dense et plus tenace (1120). Si l'on veut obtenir un acier tellement dur qu'il ne puisse être soudable, il faut employer un acier brut qui se rapproche de la fonte plutôt que du fer ductile. L'objet essentiel d'où dépend le succès de l'o-

pération, consiste donc dans l'assortiment et le choix des matières premières. Les ouvriers chargés de ce travail, doivent posséder une parfaite connaissance des aciers, afin qu'en mêlant ceux qui sont durs avec ceux qui sont mous en proportions convenables, le résultat de la fusion puisse, dans chaque cas particulier, acquérir les qualités exigées. L'expérience et une longue habitude sont les seuls guides auxquels on puisse se confier. Il ne peut exister aucune règle concernant cet assortiment, vu les variations sans nombre qui règnent parmi les aciers bruts et les aciers fondus qu'on veut obtenir. Si l'on voulait donner à ces derniers le plus haut degré de dureté, on ferait bien d'ajouter à l'acier brut un peu de fonte blanche très-pure.

nanière semblable à celle du fer cru, mais la chaleur doit être bien plus intense; il faut donc donner au fourneau un tirage plus considérable. On peut entourer les creusets de cokes incandescens et les chauffer dans un fourneau à vent, ou bien les placer dans des fours à réverbère semblables à ceux des verre-

ries.

Les fourneaux à vent sont généralement préférés; on active le tirage à l'aide de tuyaux ou de portevent adaptés au cendrier, et au moyen d'une trèshaute cheminée. Le charbon de bois ne pourrait être employé, parce qu'il ne donne pas assez de chaleur. Pour en faire usage, il faudrait que les fourneaux fussent très-profonds, c'est-à dire que la grille fût à une grande distance de l'ouverture intérieure de la cheminée. On serait forcé d'ailleurs de renouveler les charbons fréquemment, ce qui serait assez incommode et occasionnerait une perte de temps et une

grande dépense de combustible. Il vaut donc mieux alimenter ces foyers avec du coke.

On peut augmenter l'affluence de l'air, en faisant des trous coniques immédiatement au-dessous de la grille, dans les trois faces du cendrier, et en établissant un canal de communication entre la grille et l'air extérieur, canal qu'on ferait aboutir au nord du bâtiment. Le rampant est pourvu d'un tiroir servant à modifier le courant d'air.

Les fourneaux ne peuvent recevoir qu'un seul creuset à la fois, parce qu'on doit l'entourer de combustible et qu'on est obligé d'ailleurs de resserrer le foyer, afin de concentrer la chaleur.

1127. Pour opérer la fusion au feu de flamme, on emploie de petits fours à réverbère, dont la sole est divisée en deux parties égales par une grille qui la traverse au milieu. On place des creusets de chaque côté de la grille, de sorte que le fover peut en contenir quatre; on les fait entrer ou sortir par des ouvertures pratiquées dans les faces latérales et fermées par un mur de briques lorsque le four est en activité. On chauffe avec la houille : le bois exigerait une grille trop large et ne donnerait pas assez de chaleur. On pratique dans les deux faces non pourvues d'ouvertures, des canaux qui doivent recevoir la flamme et la conduire au sommet de la voûte, d'où elle se rend dans la cheminée; c'est par ce moyen que les creusets enveloppés de flamme se trouvent chauffés uniformément. L'ouverture pratiquée dans la voûte doit être assez petite, afin qu'elle ne puisse attirer la flamme avec trop de force ni l'empêcher de se rendre dans les conduits dont nous venons de parler; ceux-ci communiquent dans la partie supérieure de la voûte,

avec la cheminée dont la hauteur doit être la plus calm . The real consequents

grande possible.

Cette manière de refondre l'acier présente toutes sortes d'inconvéniens : il est assez difficile de placer et d'enlever les creusets; on perd du temps pour murer les ouvertures pratiquées dans les faces latérales du four, et l'acier, s'il ne contient point de manganèse, se liquéfie difficilement au feu de flamme. On ne peut d'ailleurs se dispenser d'opérer au feu de charbon, lorsqu'on veut produire un acier doux et soudable, parce qu'il faut employer des aciers bruts peu carbonés et très réfractaires.

1128. La qualité des creusets mérite la plus grande attention. Ceux qui sont confectionnés en graphite jouissent de la propriété de ne pas se gercer, d'endurer la plus forte chaleur et de passer d'un degré de température à un autre sans en être endommagés; mais, dans certains pays, on les vend à un prix trèsélevé. On doit alors faire les creusets avec une argile très-réfractaire, qu'on mêle avec du sable quartzeux pur, afin de rendre la terre moins grasse, de diminuer le retrait et de prévenir les gerçures. On est obligé de cuire les creusets très fortement avant de les employer, et de rebuter ceux qui montrent quelque défectuosité.

Des métallurgistes praticiens assurent que les creusets d'argile confectionnés par compression avec deux moules, à la manière des coupelles d'essai, résistent mieux à la chaleur, sont plus denses et peuvent soutenir un plus grand nombre de fusions que les creusets faits à la main. C'est avec beaucoup de force qu'on enfonce le noyau dans la matière argileuse renfermée dans un moule de fer; on ne peut donc les fabriquer qu'au moyen d'une machine comprimante. La capacité des creusets est arbitraire et variable; cependant on ne leur donne guères plus de 13 centim. de diamètre et 21 centim. d'élévation, en sorte qu'ils contiennent tout au plus 20 à 25 kilog. d'acier.

la composition du flux destiné à recouvrir le métal pendant la liquéfaction. Il est évident que cette matière doit avoir des propriétés telles, qu'elle ne puisse ni enlever du carbone au fer ni lui céder quelque substance étrangère. Du verre parfaitement pur mêlé d'un peu de borax qui en accélère la fusion, est par conséquent la meilleure composition qu'on puisse employer pour couvrir l'acier. Au reste on peut se dispenser de l'emploi des flux, si les creusets sont hermétiquement fermés et si l'on est assuré que la chaleur ne puisse les ouvrir \*.

Il faut élever la température par degrés et ne pas donner dans le commencement un coup de feu violent. Les creusets doivent être chauffés le plus fortement à leur base, afin que le métal placé dans la partie inférieure, puisse entrer le premier en liquéfaction. La durée de la fusion et le nombre de fois qu'il faut recharger en coke, dépend de l'activité du tirage et de la fusibilité de l'acier. C'est encore l'expérience qui est ici le meilleur guide.

Quelquefois on continue la chaleur de la fusion pendant une heure; dans tous les cas, il est nécessaire que la masse parsaitement liquide soit entretenue dans

<sup>\*</sup> Il est avantageux que le convercle du creuset ne soit pas fabriqué avec la matière la plus réfractaire, afin que par un commencement de fusion, il puisse se coller contre le creuset et le fermer hermétiquement. Voyez les Annales des Mines, tome 5, page 252. Le T.

cet état pendant plusieurs minutes avant qu'on procède à la coulée.

Les creusets sont retirés du four avec des tenailles courbes, et le métal liquide se verse dans des lingotières en fer de forme carrée ou octogonale, et composées ordinairement de deux pièces qu'on peut séparer. Les barres d'acier obtenues de cette manière sont forgées ensuite avec beaucoup de précautions avant d'être livrées dans le commerce.

Il est bien entendu que le courant d'air doit être intercepté, lorsqu'on veut retirer les creusets du fourneau.

Il résulte des expériences de Clouët, que les composans du verre employés comme flux, produisent un tout autre effet que le verre lui-même : il paraît qu'une partie du potassium et du silicium se combinent avec l'acier dont ils augmentent l'aigreur, tandis que la potasse et la silice fondues en verre ne peuvent agir sur le métal. Ce fait, digne d'attention, prouve la difficulté de la réduction des corps vitrifiés et nous montre combien la force de cohésion peut s'opposer aux nouvelles combinaisons.

C'est avec des bouts de barres qu'on prépare en Angleterre l'acier fondu. Ces bouts, plus fortement cémentés que le milieu des barres, constituent un acier aigre et impropre à tous les usages; mais ils conviennent très-bien à la préparation d'un acier fondu, dur et non soudable. On fabrique dans ce royaume une immense quantité d'acier de cémentation, on ne peut donc manquer de ces débris, avantage qu'on ne rencontre pas ailleurs: dans les autres pays, on est obligé de se procurer à grands frais la matière première qu'on veut convertir en acier fondu.

## DE LA TREMPE DE L'ACIER.

moyen d'un refroidissement subit : on le plonge communément dans une matière liquide, après l'avoir chauffé au rouge. L'acier refroidi avec lenteur n'est guères plus dur que le fer ordinaire et il possède les propriétés qu'il avait avant d'avoir été porté au feu.

Voici les changemens que la trempe lui fait éprouver : 1°. Il augmente de volume, parce qu'il conserve en

partie la dilatation produite par le calorique, tandis que l'acier chaussé et refroidi lentement reprend le volume qu'il avait auparavant;

2°. Sa densité et sa pesanteur spécifique diminuent; mais, chauffé de nouveau, il reprend celles qu'il avait avant d'être trempé;

3°. La surface de l'acier se décape, c'est ce qu'on appelle découvrir. Elle reçoit l'éclat métallique, parce que la couche de protoxide qui la couvre prend alors un retrait différent de celui du métal. Si l'acier qu'on trempe ne se dépouille pas, il est ferreux; car la surface du fer pur chauffé et refroidi subitement ne découvre jamais;

4°. La texture de l'acier change complétement; son grain devient si fin qu'il ressemble à celui de l'argent le plus pur et qu'il est impossible de l'apercevoir sans une loupe;

5°. Sa couleur s'éclaircit; son éclat augmente par conséquent par la trempe;

6°. Il devient beaucoup plus dur et conserve cette dureté jusqu'à ce qu'il soit chaussé de nouveau;

7°. Sa ténacité s'accroît (64);

8°. Il perd une partie de sa ténacité, si la différence

de température de la chaude, au milieu dans lequel on le plonge pour le tremper, est trop grande, eu égard à la nature de l'acier; alors sa dureté et son aigreur augmentent. Toutefois si cette différence devient très-considérable, la dureté s'affaiblit et l'aigreur va toujours en croissant, au point qu'on peut à la fin pulvériser le métal.

Tous ces changemens dépendent de l'abaissement de température que l'acier éprouve subitement; ils dépendent par conséquent de la chaude, ainsi que de la température et de la conductricité du milieu refrigérant.

1131. Le volume de l'acier trempé est, d'après Réaumur et Rinman, d'un quarante-huitième plus grand que celui de l'acier non trempé; ou, ce qui revient au même, le rapport de la longueur entre deux barres est comme 144 à 145. Les ouvriers qui emploient ce métal, n'ignorent pas la propriété qu'il a de s'étendre par la trempe; elle leur cause souvent de grands embarras, si l'acier est ferreux d'un côté, ou s'il est soudé au fer, puisque ce dernier reprend après la trempe la longueur qu'il avait avant d'être chauffé. Il s'ensuit qu'un objet confectionné en fer et en acier doit se courber ou se voiler, d'après l'expression des ouvriers; on est donc obligé de le redresser après le recuit. Cette opération est quelquefois assez longue et difficile, parce qu'il faut étirer le côté ferreux à coups de marteau.

Mais il n'est pas encore certain que tous les aciers trempés augmentent de volume et diminuent de densité. Rinman cite à ce sujet une expérience qu'il a faite sur un excellent acier naturel, dont le volume a été diminué d'un vingt-septième ou qui s'est rac-

courci par la trempe à peu près d'un quatre-vingtunième au-dessous des dimensions qu'il avait avant d'être chauffé. Ce métallurgiste penche même pour l'avis que le meilleur acier possédant la plus grande élasticité, doit diminuer de volume par la trempe, ce qui n'est pas invraisemblable. Cependant on ne peut rien affirmer, faute d'expériences positives. Rinman semble croire que tous les aciers de cémentation se dilatent, tandis que les aciers naturels se retirent. Il est probable que leur degré de résistance et d'élasticité dépend de leur manière de se comporter à la trempe : celui qui s'étend le plus est sans doute le moins tenace et le moins élastique.

Le changement de volume de l'acier doit dépendre du degré de chaleur auquel on le trempe; c'est pour cette raison que l'acier trempé à une très haute température perd sa ténacité, cesse d'être élastique, de-

vient aigre et fragile.

1132. On regarde souvent la flexibilité comme opposée à la fragilité, mais les corps les plus flexibles ne sont pas toujours les plus tenaces: la cire molle peut servir d'exemple. La flexibilité dépend d'ailleurs de l'épaisseur du corps qu'on examine. Les rubans de bois détachés par le rabot, sont extrêmement flexibles, tandis que d'épaisses pièces du même bois se rompent plutôt que de plier. On ne peut donc établir de semblables comparaisons qu'entre des corps de même nature et de mêmes dimensions. Les grosses barres de fer et les lames minces ne peuvent avoir la même flexibilité.

Si l'on compare entr'elles les différentes espèces de fer, on s'aperçoit tout de suite que le fer le plus pur est en même temps le plus doux et le plus flexible. Mais il existe aussi des fers mous peu flexibles; ce sont des fers d'une très-mauvaise qualité. Les fers mous ne possèdent point d'élasticité; ce genre de flexibilité n'appartient qu'à l'acier, c'est-à-dire au fer dur\*. Il paraîtrait donc qu'il existe une relation entre l'élasticité et la dureté des corps, bien que la dernière ne soit pas la cause de l'autre; sans cela la fonte blanche serait élastique. La dureté ne favorise donc l'élasticité que jusqu'à un certain point; passé cette limite, les corps deviennent aigres. Il en résulte

1°. Que l'acier le plus dur n'est pas toujours le plus élastique;

2°. Que les aciers ne doivent être trempés qu'au degré de température qui puisse leur assurer la plus grande élasticité;

Ce métal approche d'autant plus de la perfection qu'il exige moins de chaleur pour prendre la trempe, parce qu'il ne subit alors qu'un faible changement dans sa texture. Le meilleur acier est celui qui joint la plus grande dureté au plus haut degré d'élasticité : ce ne peut être que l'acier le plus pur, dépouillé de toute espèce de matières étrangères, de métaux terreux, de soufre, de phosphore, etc., et qui forme avec le carbone la combinaison la plus intime et la plus uniforme \*\*. Si l'on donne à l'acier une dureté moins grande que celle qu'il est susceptible de recevoir, il devient plus tenace et moins élastique.

<sup>\*</sup> Le fer le plus doux devient élastique lorsqu'il a été battu à froid, parce que cette opération le durcit. Le T.

<sup>\*\*</sup> On peut admettre, d'après les expériences de MM. Stodart et Faraday, que beaucoup de métaux et même des métaux terreux pris en très-petite quantité, augmentent la dureté et la ténacité de l'acier. Le T.

on doit donc le tremper à un degré de chaleur déterminé pour chaque espèce. En augmentant la différence de température de la chaude au milieu refrigérant, on peut augmenter la dureté du métal, mais on le rend plus fragile et l'on en diminue l'élasticité: il paraît même qu'en passant une certaine limite, on diminue la dureté.

On voit d'après ce qui précède, qu'on peut modifier la dureté, l'élasticité et la ténacité de ce métal suivant l'usage auquel il est destiné. Quelquefois, par exemple, on le trempe fortement, comme pour les burins, les briquets, les barres à polir, les marteaux, les forets de mineurs, les ciseaux de tourneurs, les enclumes et tous les instrumens qui, devant entamer les pierres, le fer et l'acier, doivent être essentiellement durs. On donne une trempe moins forte, celle qui fait ressortir toutes les qualités de l'acier, aux lames de sabres, à tous les outils des ouvriers en bois, aux rasoirs, aux hache-paille, etc. On trempe à un degré plus faible les couteaux de table, les ressorts qui doivent soutenir de fortes secousses et des torsions, quoiqu'il vaudrait mieux dans ce cas les tremper d'après la nature même de l'acier et adoucir ensuite ces objets par une seconde chaude appelée le recuit.

1134. On peut augmenter ou diminuer le degré de trempe de deux manières : soit en faisant varier la température et la conductricité du milieu réfrigérant, soit en changeant le degré de chaude du métal \*.

<sup>\*</sup> Toutefois il ne faut pas croire qu'on puisse produire le même effet par la trempe, en augmentant ou en diminuant la température de l'acier et celle du milieu réfrigérant, du même nombre de degrés, ce qui ne changerait pas leur différence. Si par, exemple,

La première de ces méthodes est la meilleure \*, car si les chaudes ne sont pas assez intenses, la trempe produit toujours un effet imparfait; et si l'on donne à l'acier un trop haut degré de chaleur, il devient trop

aigre.

La grande difficulté cousiste à connaître et à donner le degré de chaleur convenable à chaque espèce d'acier. Quoiqu'on sache bien que l'acier doux exige une chaude plus intense que l'acier dur, il est difficile de déterminer avec exactitude les différens degrés de chaleur auxquels les aciers doivent être chaussés, parce que l'on ne connaît aucun moyen facile de mesurer les hautes températures. On est donc obligé de s'en rapporter à l'expérience des ouvriers, dont le coup d'œil peut être trompé par une foule d'accidens. La difficulté augmente encore à cause des grandes variations qui existent dans les différens aciers. Cependant on ne peut juger de l'intensité des chaudes que par la couleur du métal, qui s'éclaircit en passant par des nuances presqu'insensibles.

Entre le rouge brun et la chaleur blanche sont compris les nombreux degrés de température auxquels on effectue la trempe. Si l'on chauffe au rouge brun seulement, la trempe produit peu d'effet; si au con-

un acier chauffé à 50° de Wedg, et plongé dans l'eau dont la température serait égale à o, parvenait à son maximum de dureté et d'élasticité, cet acier deviendrait moins dur, si l'on augmentait la chaude et la température de l'eau d'un 1/2° de Wedg = 36° centigr. Le 1/2° de Wedg ajouté à la chaude ne serait guère sensible; l'ouvrier n'aurait même aucun moyen de le distinguer; mais les 36° centigr. donnés à l'eau, ramolliraient la trempe considérable-Le T. ment.

<sup>\*</sup> Il y a dans l'original la dernière de ces méthodes, etc., mais c'est probablement une faute d'impression.

traire on pousse la chaleur jusqu'au blanc, l'acier devient extrêmement aigre, fragile et même tendre. Mais ces deux termes extrêmes différent entre eux de 90 dégrés de Wedgewood, et malgré cette énorme différence, on ne peut distinguer à l'œil, d'une manière précise, que deux points, le rouge cerise et le rouge rose.

On a proposé de faire des alliages métalliques qui fondraient à des températures déterminées, et dans lesquelles on ferait rougir l'acier, afin de lui donner toujours le même degré de chaleur, du moins pour des objets délicats; mais ce procédé est inexécutable, car la plupart des métaux se liquéfient à une chaleur au-dessous du rouge rose. Les alliages des métaux réfractaires avec les métaux fusibles sont encore inconnus et difficiles à composer; souvent même on ne peut y parvenir.

Voici un tableau de la fusibilité des métaux d'après Thomson :

Thomson:

| Mercure à — 32° Réaumur — Wedgewood.                 |
|------------------------------------------------------|
| Arsénic + 163                                        |
| Etain and and sugar ed o 1680 ed notes               |
| Bismuth. 1. 11 . 11 . 205 . 102 11 . 11              |
| Plomb et tellure. 230 3001 24                        |
| Zinc 15. 1 z.       |
| Antimoine. 1990. UD 0 345 D 19 8 199                 |
| Rouge brunt 19 of 100 of 100                         |
| Laiton . sorn my h my am he syndads no up 21 borg    |
| Argent wing sounds son heagure courred strong        |
| Cuivre.                                              |
| Opinisist tors et remarduer avec peaucoup d'arrennaO |
| Rouge cerise                                         |
| 48 HH2 110H 24 F                                     |

| DE L'ACIER! XATE                       | :   | 601 |
|----------------------------------------|-----|-----|
| Rouge rose                             | 80  | 30  |
| Chaleur blanche                        | 90  | 20  |
| Fer cru                                | 125 | -39 |
| Cobalt                                 | 130 | 20  |
| Fer pur                                | 158 | 39  |
| Manganèse                              |     |     |
| Rhodium                                |     |     |
| Palladium                              | -6- |     |
| Iridium                                | 160 | 20  |
| Osmium                                 |     |     |
| Nikel                                  |     |     |
| Platine, chrôme, urane                 |     |     |
| Molybdène, wolfram, titane, colombium. | 170 | 33  |

Les degrés de chaleur auxquels il faut tremper les diverses espèces d'acier, sont par conséquent compris entre 40 et 80 degrés de Wedgewood. On ne peut en juger que par la couleur du métal rouge de feu. Lorsque l'expérience les a fait connaître, il est encore difficile de les saisir chaque fois avec exactitude. Pour les trouver, Rinman propose de faire étirer l'acier en lui donnant une pointe alongée, d'en chauffer l'extrémité au blanc soudant, en sorte que snr une longueur de 5 à 8 centim. il soit rouge brun, de le plonger verticalement dans de l'eau froide, de détacher ensuite de cette barre de petits morceaux à des distances très-rapprochées et de juger du degré de chaude qu'on doit employer par l'aspect du grain joint à sa dureté, qu'on éprouve au moyen d'une lime.

Cette expérince exigerait une grande habileté de la part de l'ouvrier, qui devrait d'ailleurs la répéter plusieurs fois et remarquer avec beaucoup d'attention la couleur de l'acier aux endroits où il voudrait enlever

les morceaux.

Quel que soit du reste l'emploi auquel on destine ce métal, on fait bien de le chauffer toujours au degré de chaleur approprié à sa nature, sauf à en augmenter, s'il est nécessaire, la dureté par la substance qui sert à le tremper, et la ténacité au contraire, par l'intensité du recuit: c'est le meilleur moyen d'éviter les excès.

dinairement l'acier est l'eau froide. Pour empêcher qu'elle ne s'échausse, on doit l'employer en grande masse ou se servir de présérence d'une eau courante. L'eau chaude durcit l'acier moins fortement que l'eau froide. On peut donc donner au métal une chaude un peu moins intense pendant l'hiver que pendant l'été, d'autant plus qu'alors on est à même de refroidir, l'eau en y ajoutant de la neige ou de la glace.

On croyait anciennement que la nature de l'eau qui servait à la trempe exerçait une grande influence sur la bonté de l'acier. Il est assez vrai que l'eau de puits contenant des sels en dissolution, donne plus de dureté au métal que l'eau de rivière, mais cette dissérence est peu sensible : le point important, c'est la tempé-

rature de ce liquide.

Le mercure trempe plus fortement que l'eau, mais il aigrit l'acier; on ne peut donc s'en servir. Le plomb, l'étain, le bismuth, employés à l'état solide et mis en contact avec l'acier rouge de feu qui les ferait entrer en fusion, ont été proposés comme milieux réfrigérans; on n'en fait point d'usage \*.

Pour obtenir un degré de trempe plus faible, on peut agiter l'acier dans un air froid et humide ou l'ex-

<sup>\*</sup> Voyez la note que nous avons ajoutée au paragraphe 1138. Le T.

poser à un courant d'air. On prétend que les orientaux se servent de ce moyen pour durcir les lames de sabre, qu'ils sont dispensés alors de les recuire et qu'ils peuvent leur conserver toute la dureté de la trempe.

Des objets fins et délicats peuvent se tremper entre

les machoires d'un étau.

Tous les acides durcissent l'acier plus que ne le fait l'eau froide. C'est pour cette raison qu'on trempe les burins dans l'acide nitrique, mais il faut les laver tout de suite dans l'eau pure.

Quelquefois on trempe les lames de sabre dans le fraisil humecté d'eau, afin de mieux éviter les ger-

cures, suites de l'aigreur du métal.

Si la température du milieu réfrigérant est trèsbasse, on ne sera pas obligé de chauffer l'acier aussi fortement, il n'en deviendra que plus fin et plus tenace; on doit donc, en procédant avec les ménagemens convenables, préférer toujours le milieu le plus froid et dont l'action est la plus énergique. Ce serait commettre une faute grave que de n'avoir aucun égard à la température et aux propriétés de la substance réfrigérante.

Les corps gras, tels que l'huile, le suif, la cire et le savon, trempent moins fortement que l'eau. On les emploie avec beaucoup de succès, pour obvier aux gerçures qui se forment presque toujours sur les tranchans délicats, parce qu'il est presqu'impossible de donner au dos et au taillant le même degré de chaleur.

Il est en général très-difficile de tremper les instrumens dont le tranchant est très fin: ils exigent les plus grands ménagemens et ne comportent pas l'emploi des milieux froids, conducteurs du calorique, et préférables par conséquent pour les autres objets.

1136. On ne connaît pas la cause du phénomène de la trempe : il est probable que cette propriété de l'acier tient à un arrangement particulier de ses molécules. On prétend que l'acier ne se durcit point, si la trempe a lieu dans le vide ou si l'on empêche l'accès de l'air atmosphérique; mais les expériences qu'on a faites sur ce sujet ne sont pas assez positives pour qu'elles démontrent l'influence de l'oxigène dans cette

opération \*.

Mr. money through the keller to 1137. Les affineurs prétendent que les roses qui paraissent quelquefois dans la cassure de l'acier, en prouvent la bonté. Ces roses sont des taches d'une couleur jaune ou rougeâtre sur le bord et bleu foncé vers le centre de la barre, dont le refroidissement a été plus lent. Elles se forment lorsqu'on trempe de grosses barres d'acier et qu'on les retire de l'eau avant qu'elles soient refroidies. L'eau entre alors dans les crevasses ou criques et fait naître probablement ces couleurs par sa décomposition: on ne les trouve que dans les aciers durs et aigres qui se gercent pendant la trempe. Elles ne peuvent donc être prises pour un

<sup>\*</sup> Les expériences de M. Karsten, rapportées dans le mémoire joint au premier volume, expliquent la trempe d'une manière trèssatisfaisante. Il paraît résulter de l'ensemble de ces expériences, que le carbone se trouve combiné avec toute la masse du fer dans l'acier trempé, comme il l'est dans la fonte blanche; tandis que dans l'acier refroidi lentement, il est interposé entre les molécules du fer à l'état de polycarbure. Il paraît donc que la combinaison est générale dans l'acier chauffé au rouge rose ou au blanc, et que par un lent refrodissement, le carbone se sépare de la masse du métal dont il absorbe une petite dose, lorsqu'il se trouve en liberté. Si au contraire la masse est saisie par un refroidissement subit, elle conserve tout son carbone à l'état de combinaison générale et ressemble alors à la fonte blanche, quant à sa constitution et à sa daretée in Le Tien sof among polle on the contratt

signe de la bonté de l'acier, puisque le plus mauvais peut se gercer, mais elles prouvent du moins qu'il n'est pas ferreux et qu'il est susceptible d'acquérir une grande dureté.

Le but des affineurs n'est pas de donner à l'acier une trempe convenable à sa nature; ils le chauffent toujours à un degré très-élevé, pour qu'il s'aigrisse, se gerce et se casse avec plus de facilité.

1138. L'acier qu'on veut tremper ne doit pas être exposé à une chaleur lentement progressive; on doit le chauffer avec rapidité au milieu de charbons incandescens, sains et de bonne qualité, et en donnant pourtant un vent faible, afin que le métal ne puisse s'oxider ni se couvrir d'une couche ferreuse. Les parties épaisses doivent être soumises à une plus haute température que les parties minces. On doit éviter le plus possible, que les chaudes ne soient trop intenses.

Malgré toutes les précautions, il est très-difficile de saisir le degré de chaleur qui puisse donner à l'acier le plus de résistance, de dureté et d'élasticité. Il arrive très-souvent qu'il n'acquiert l'une de ces qualités qu'aux dépens de l'autre. S'il n'est pas assez dur, on peut y remédier en le trempant une seconde fois; dans le cas contraire, on lui enlève une partie de sa dureté au moyen du recuit. A mesure que ce recuit est plus fort, la dureté diminue et la ténacité augmente; quant à l'élasticité, qui dépend à la fois de la dureté et de la ténacité, elle s'augmente d'abord avec l'intensité du recuit et diminue ensuite avec la dureté. Il s'ensuit que les objets qui doivent être très-durs, ne peuvent subir qu'un faible recuit; souvent on le supprime entièrement. Le contraire a lieu pour les objets qui doi-

vent offrir une grande résistance. Lorsqu'il faut qu'une pièce soit éminemment dure et tenace, on la fabrique avec un excellent acier fondu ou raffiné, et l'on cherche le degré de trempe et le degré de recuit par tâtonnement.

Pour donner le recuit, on chausse les pièces jusqu'à ce qu'elles soient parvenues à l'une des couleurs qui précèdent la chaleur lumineuse (85). On qualifie par conséquent les recuits, jaune de paille, jaune d'or, rouge cuivreux, pourpre, violet et bleu soncé. Tous les instrumens qui doivent avoir plus de ténacité que de dureté, reçoivent le recuit bleu soncé, tandis que les outils qui doivent être très durs ne se recuisent qu'au jaune de paille. On est obligé de polir les objets, ou d'en décaper la surface avant de les recuire \*.

## DE L'ACIER DAMASSÉ.

1139. On obtient l'acier dit damassé en soudant ensemble des lames de fer et d'acier; cette espèce d'étoffe s'emploie pour la fabrication des sabres et des

Il est reconnu que l'acier qu'on veut tremper, doit être chauffé à un degré déterminé; mais M. Gill vient d'annoncer que, si l'on chauffe ce métal au dessous du degré qui convient à la trempe, et qu'on le plonge dans l'eau, on le rend plus mou qu'il ne le serait, s'il avait été refroidi lentement. Ge métallurgiste croît avoir observé aussi que l'acier chauffé au degré voulu, plongé ensuite dans le bain d'un alliage de plomb et d'étain, dont la température serait portée jusqu'au rouge, se durcit très-bien, sans avoir besoin d'être recuit; que ce genre de trempe ne le voile pas, qu'il n'occasionne point de criques et qu'il empêche l'oxidation. L'alliage est celui dont on fait usage pour la soudure ordinaire. Annales of Philosophy, tome 12, page 58.

canons de fusil. Le dessin qui résulte du mélange des deux corps est regardé comme un objet d'ornement; mais ce qui est plus essentiel, c'est qu'on augmente de cette façon la résistance de l'acier, sans en affaiblir la dureté et l'élasticité.

Les lames qu'on veut souder ensemble doivent être extrêmement minces et d'une excellente qualité. Les proportions du fer et de l'acier dépendent, soit de leur nature, soit de l'usage auquel on veut employer l'étoffe. Les aciers damassés dont on exige une grande ténacité, doivent contenir plus de fer que n'en renferment ceux qu'on désire rendre plutôt très-durs et très-élastiques.

Les paquets qu'on veut souder doivent être enduits d'argile, afin qu'ils soient préservés du contact de l'air atmosphérique, il faut les élever rapidement au degré de température du blanc soudant. Les trousses soudées sont tordues et fendues dans le sens de leur longueur, pliées en deux et soudées de nouveau, etc., etc., suivant le degré de finesse qu'on veut donner au dessin, qui, au reste, ne peut ressortir qu'au moyen des acides (191).

On ne doit pas confondre cet acier damassé avec les faux damas (191)\*.

Les lames orientales dont le tranchant est si renommé, sont le

<sup>\*</sup> Les mélanges de fer et d'acier dont il s'agit ici ne sont pas de vrais damas, parce qu'ils cessent d'être damassés lorsqu'ils sont mis en liquéfaction et qu'il n'en est pas ainsi des damas de l'Orient. Le dessin que la fusion fait disparaître dans les uns et qu'elle change seulement de forme dans les autres, ne peut donc être dù à la même cause; dans le premier cas, il est le résultat d'un mélange de métaux, dans le deuxième, il est l'effet de la cristallisation. (Voyez les expériences de MM. Stodart et Feraday; Annales de Chimie, tome 6, année 1821, page 267, etc.).

L'art de confectionner les ouvrages damassés est très ancien; il est probable qu'on l'a pratiqué d'abord dans la ville de Damas.

plus souvent très-fragiles. Cette seule observation suffirait pour prouver, si les expériences précitées ne le faisaient de la manière la plus évidente, que le métal dont elles sont confectionnées n'est pas un mélange de fer et d'acier, comme on l'a cru pendant longtemps, parce que ces espèces d'étoffes sont ordinairement très-résistantes. Le T.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

## TABLE

Des Ouvrages et des Auteurs cités par M'. KARSTEN, dans le 2°. volume du Manuel de la Métallurgie du fer.

§. 550. Our la construction des hauts fourneaux des monts Urals; — Herrmann, Mineralogische Beschreibung des uralischen Erzgebirges. Berlin, 1781, tome I, p. 416.

552. Berthier, Sur plusieurs moyens imaginés pour employer la flamme perdue des hauts fourneaux, des foyers d'affinerie, etc. Journal des Mines, no. 210, p. 375 à 406.

567. Hacquet, Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain. Leipzig, 1778. — Voyages Métallurgiques de Jars, tome I, p. 37 et suiv. — Quanz, Eisen und Stahlmanipulation in der Herschaft Schmalkalden, p. 29 et suiv. — Marcher, Notizen und Bemerkungen über den Betrieb der Hohæfen und Rennwerke, cahier 3, p. 20 et suiv.; cahier 5, p. 12 et suiv.

575. MARCHER, Notizen und Bemerkungen, etc., premier cahier, p. 1 à 5.—Quanz, Abhandlung über die Eisen und stahl, etc., p. 45 à 81.—Jars, Voyages Métallurgiques, tome I, p. 34 et suiv.— Klinghammer, Bergmænnisches, Journal 1788, tome I, p. 156 à 167; ib., p. 193 à 234; 303 à 327. Moll's Jahrbücher deir Hüttenkunde, tome I, p. 10 et suiv.; ib. p. 31; sur les forges de Pillersée; ib. sur les forges de Kiefersfelden, p. 68 et suiv.—Blumhof et Stunkel, Neues Bergmænnisches, Journal, tome III, p. 224 à 233.—Pantz et Atzl., Beschreibung der vorzüglichsten Berg-und Hüttenwerke des Herzogthums Steyermark. Wien 1814.

604. Roebuck, Sur le rapport de la vîtesse au volume

de l'air. Gilbert's, Ann. der Phys., tome IX, p. 54 a 58, ou Annales des Arts et Manufactures, tome III, p. 39.

631. Ecrits qui traitent de la forme intérieure et de la construction des hauts fourneaux. - BALKE. Tolln's und Gærtner's Eisenhütten Magazin Beil: p. 24 et suiv. -COURTIVRON et BOUCHU, Art des forges. - GERHARD. Traduction en allemand des voyages métallurgiques de Jars, tome II, p. 656. - Jenning, Description d'un haut fourneau construit déjà en 1755. Mémoires suédois, tome XVIII, p. 176 et suiv. - GARNEY, ur la construction et le travail des hauts fourneaux, tome I, p. 206 et suiv. tome II. Trois mémoires de LAMPADIUS, HERRMANN et SCHINDLER, sur la différence du fer cru au fer ductile. -HERRMANN, Sur la forme de quelques hauts fourneaux de Sibérie; Beschreibung des uralischen Erzgebirges, tome I, p. 240, 328, 416 et suiv. - HERRMANN, Sur la hauteur, la forme et la construction des hauts fourneaux; Crell's Beitræge zu den chem. Ann. tome V, p. 276 et suiv. -EVERSMANN, Uebersicht der Eisen und Stahlerzeugung auf Wasserwerken zwischen der Lahn und der Lippe, p. 104 à 141. - Sur la forme des ouvrages des hauts fourneaux de Norwége; HAUSSMANN's Reise durch Scandinavien, tome II, p. 300. — Marcher's Beitræge zur Eisenhüttenkunde, tome I, p. 1 à 4. - Observations sur les hauts fourneaux en général et sur les différentes espèces de fonte qu'ils produisent, avec une nouvelle méthode de disposer les étalages, pour obtenir une plus grande quantité de métal à chaque fondage; Annales des Arts et Manufactures, tome V, p. 225 à 237. - Sur les étalages des hauts fourneaux et sur une nouvelle forme à donner aux tuyères des machines soufflantes; ib. IX, p. 125 à 131. — Sur les ouvrages des hauts fourneaux avec la description d'un ouvrage à trois tuyères, adapté à un vieux fourneau par Oreilly; ib. tome X, p. 113 à 137. Haut fourneau à double coulée, ib. tome XXIV, p. 113 à 116. - Dobson, forme à donner aux fourneaux; ib. tome XLI, p. 225 a 268. - HASSEN- P. 177 à 188.

633. Détonnation qui a eu lieu dans un haut fourneau qu'on fumait; Gilbert's Ann. der Physik., tome XX, p. 256.

661. BONNARD, Sur un procédé particulier en usage dans l'Eiffel pour l'affinage de la fonte; Journal des Mines, tome XIV, no. 102, p. 455.

694. Il n'existe guères d'ouvrages qui puissent être consultés sur le travail des hauts fourneaux. Nous citerons toutefois, sans compter ceux qui ont été désignés au paragraphe 631, les écrits suivans:

GRIGNON, Mémoire de Sidérotechnie, contenant des expériences, observations et réflexions sur les moyens de laver et de fondre les mines de fer. - GAZEREN, Sur le fer cru obtenu au coke; Crell's chemische Ann. pour 1793, tome II, p. 326 à 334, ib. pour 1800, tome I, p. 436 à 440. - HALLE, Des forges de fer, Werkstætte der heutigen künste, tome III, p. 205. - Duhamel, Observations sur le traitement des minérais de fer à la fonte; mémoires de l'Acamédie des Sciences, année 1786, p. 456. -GEYER, Sur la conduite d'un haut fourneau dont on veut suspendre le fondage sans mettre hors; Crell's Ann. pour 1802, tome I, p. 482 et suiv. - STUNKEL, über das Dampfen der Hohæfen, ib. pour 1800, tome I, p. 223, et s. - Notice sur une très-longue campagne du fourneau de Rothehütte, ib. pour 1802, tome I, p. 215 et suiv. -HERRMANN, Sur la quantité de charbon brûlée par livre de fer cru; Crell's Beitræge zu den chemischen Ann., tome V, p. 310. - Veltheim. Bemerkungen über den Eisenhüttenhaushalt. Helmst., 1795. - Crell's Ann. pour 1790, tome I, p. 387 et suiv. Crell's Beitræge zur Erweiterung der Chemie, p. 53 et suiv., 161 et suiv. Tolln's und Gærtener's Eisenhüttenmagazin Beil, p. 1 et suiv., p. 19 et suiv. EVERSMANN, Uebersicht, etc. tome XXVI. - Sur les effets produits par la compression, la qualité et la vélocité

de l'air employé dans les machines soufflantes, et chassé à travers les hauts ffourneaux. Ann. des Arts et Manufactures, tome IV, p. 21 à 29, 118 à 128, 234 à 246. — Sur l'emploi du carbonate calcaire dans la fabrication de la fonte de fer. ib. tome V, p. 113 à 130. Description des hauts fourneaux des Anglais pour la fabrication de la fonte avec des cokes; notice sur la mise en feu de ces fourneaux, ib. tome VII, p. 27 à 40. Suite du mémoire, manière de reconnaître la qualité de la fonte par l'apparence des gueuses, 113 à 126. — Sur l'origine et les progrès de la fabrication de la fonte avec les charbons de terre; comparaison entre la valleur et les produits des fontes faites avec les coaks, le charbon de bois et la tourbe carbonisée, ib. tome VI, p. 225 à 238; tome XV, p. 9 et suiv.

699. RINMAN, tome II, p. 697 et suiv. - GARNEY,

tome II, p. 120 et suiv.

722. Réaumur, Art d'adoucir le fer fondu, Paris, 1722, premier et second mémoire. — Swedendorg, De

ferro, p. 218 et suiv.

723. Norberg, Sur la production de la fonte en Russie et sur une nouvelle manière de refondre le fer cru dans des fourneaux à manche mobiles, traduit du suédois en alle-

mand, par Blumhof. Freiberg, 1805.

741. Eversmann, Eisen und Stahlerzeugung auf Wasserwerken zwischen Lahn und Lippe, p. 309 et suiv. — Description d'un fourneau pour fondre de petites quantités de fonte; Annales des Arts et Manufactures, tome XII,

p. 225 à 231.

775. Observations sur le travail des fours à réverbère; EVERSMANN. Eisen und Stahl erzeugung, etc., p. 289 à 293. — Description des fours à réverbère actuellement employés en Angleterre, avec une notice sur leur conduite et leur construction; Ann. des Arts, tome XIV, p. 225 à 233. — JARS, Voyages métallurgiques, tome I, p. 213 et suiv.

858. GRIGNON, Mémoire de Physique sur l'artide fa-

briquer le fer, d'en fondre et forger des canons d'artillerie. -Réaumur, Nouvel art d'adoucir le fer fondu, etc. Paris, 1722 .- Ueber die Amsterdamer Eisengiesserei, Bergmænisches, journal pour 1791, tome II, p. 102 et suiv. Sprengel's, Handw. und Künste. - Monge, L'art de fabriquer les canons. - Abbildung der Waaren welche zu Gleiwitz und Mlapane gegossen werden. Leipzig, p. 1 à 40. -Tiemann, Abhandlung über die Færmerei und Giesserei auf Eisenhütten avec trois planches. Nürenberg, 1803.-Sur les fonderies de fer, avec une notice sur le moulage et la confection de toutes sortes d'objets en fer coulé; Ann. des Arts et Manufactures, tome XVIII, p. 113 à 135. -Description d'une chambre à moulage pour les petites fonderies, combinée avec des fourneaux de carbonisation pour les charbons de terre; ib. tome XIX, p. 242 à 244. -Wuttig, Künst aus Bronze kolossale Statuen zu giessen. Berlin, 1814.

879. RINMAN, tome I, p. 321, et suiv.—BINDHEIM, Essai pour émailler le cuivre et le fer; Crell's chem. Ann. pour 1784, tome II, p. 5 à 9.—Hannæv. mag. pour 1801, p. 39 à 41.—Procédé pour émailler et orner les vaisseaux culinaires; Ann. des Arts et Manuf., tome IV, p. 322 à 327.—Kastner's deutsch. Gewerbsfreund, tome I, cahier 3, p. 296.

891. Annales des Arts et Manufact., tome XXVIII, p. 205 à 221; 292 à 307. Sur les marteaux soulevés par

la tête, ib. tome XL, p. 274.

894. HERRMANN, Beschreibung des uralischen Erzge-

birges, tome I, p. 428, et suiv.

962. HERRMANN, Dans Crell's Beitræge. Le même Beschreibung, etc., tome I, p. 246 à 426.—HAUSMANN's, Reise durch Scandinavien, tome V, p. 382; tome II, p. 306, et suiv. —Kohl, Hausmann's norddeutschen Beitrg. zur Berg-und Hüttenkunde, tome 1, p. 23 et suiv. — Eversmann, Eisen und Stahlerzeugung, etc., etc., p. 95 et 424.—Jars, Voyages metallurgiques, tome I, p. 131, 138,

172. - GERHARD, Notes ajoutées à la traduction des voyages métallurgiques de Jars, tome II, p. 702 et s. - Affinage par refroidissement pratiqué en Schmalkalden; Quanz, über die Eisen und Stahl manipulation in der Herschaft Schmalkalden, p. 120 à 142. - TIEMANN's, Versuch und Bermerk. über das Eisen. Braunschw., 1799, p. 61 à 101. - RINMAN, tome I, p. 566 et suiv. - GALLOIS, Sur les mesures à observer dans les dispositions des foyers de forge et sur les instrumens qui servent aux ouvriers pour la détermination de ces mesures. Ann. des Arts et Manuf., tome XXXI, p. 255 à 266, et Journal des Mines, no. 140, 141, tome XXIV, p. 105 et suiv., 161 et suiv. - Sur les essais qu'on fait subir au fer ductile en Sibérie; HERRMANN, Beschreibung, etc., tome I, p. 427. - Soins donnés en Suède au forgeage du fer en barres; Voyages métallurgiques de Jans, tome I, p. 149. - Modus recoquendi ferrum crudum, etc. Swen-DENBORG, De ferro, p. 72 et suiv.

963. RINMAN, tome I, p. 569, et suiv.

964. Id. tome I, p. 571.

965. Id. tome I, p. 572.

966. tome I, p. 573.

967. Id. tome I, p. 577 à 582.

969. Eversmann, p. 88, et suiv., 437 et suiv. — Rinman, tome I, p. 562 à 566.

970. QUANZ, p. 100 à 119. - RINMAN, tome I, p.

582 à 586.

971. Schindler, Preisfragen über den Unterschied Zwieschen Roheisen und Stabeisen, p. 148, 170, 186. — Marcher Beitræge zur Eisenhüttenkunde, tome I, p. 160 à 175.

972. EVERSMANN Eisen und Stahlerzeugung, etc. p. 50

à 153.

973. Ib. p. 215 à 226. — RINMAN, tome I, p. 556 à 562.

974. RINMAN, tome I, pag. 553 à 556.

975. Voyages métallurgiques de Jars, tome 1, p. 46

et suiv. — Herrmann Nachricht von der Eisen und Stahl-Manipulation bei den Græfflich Ladronüschen Eisenhütten in Kærnthen, Beitræge zur Physik, Oekonomie, Technologie, etc., tome II, p. 95 et suiv. Le même, Voyage en Autriche, en Styrie, etc., tome I, p. 133. — Beschreibung vom Eisen und Stahl Schmelzen in Steyermark; Ferber's phys-metallurgische Abhandlung 273 et s. — Klinghammer, von Eisenwerken und Stahlfabriken in Steyermark; Bergmænn. Journal, tome I, p. 224 et suiv. — Marcher, tome I, p. 282 et suiv. — Rambourg, Sur la fabrication du fer et de l'acier dans les forges de la Styrie; Journal des Mines, tome XV, no. 90, p. 436 à 445.

978. MARCHER, tome I, p. 290 et suiv. — GUEYMARD, Mémoire sur un perfectionnement de la méthode dite bergamasque, pour l'affinage de la fonte; Journal des Mines, no. 197, p. 327 à 338. Prechtl, Vorschlag zur Verbesserung des Eisenfrischprocesses; Schweiger's neues Journal für Chemie und Physik, tome X, p. 96 à 107.

979. Jars, tome I, p. 168 et 169. — RINMAN, tome I, p. 576 et suiv.

980. Jars, Herrmann, Ferber, Klinghammer dans les ouvrages cités au paragraphe 975. — Marcher, tome I, p. 295, etc.

981. RINMAN, tome II, p. 692.

982. DE BONNARD, Sur un procédé particulier, en usage dans l'Eiffel, pour l'affinage de la fonte; Journal des Mines, tome XV, nº. 102, p. 455 à 469.

1000. Coquebert, sur un procédé inventé en Angleterre, pour convertir toute espèce de fonte en excellent fer forgé; Journal des Mines, tome I, nº. 6, p. 27 à 34, et Annales des Arts et Manufactures, tome I, p. 148 à 178. — Sur les procédés usités en Angleterre pour le traitement du fer par le moyen de la houille; Annales des Arts, tome XXI, p. 113 à 120; tome XXIII, p. 113 à 151; 225 à 254; tome XXIV, p. 44 à 62; Journal des Mines, tome XIV, p. 245.

TAD, Mémoire sur les minérais de prairie dans la Norwége et de leur traitement dans les foyers dits fourneaux de paysans, traduit du danois en allemand, par Blumhof. — Norberg, Sur les fourneaux à manche, etc., p. 28 et suiv.

1007. VOITH, Sur l'affinage immédiat des minérais, d'après la méthode suivie dans le Palatinat; Neues bergmaennisches Journal, tome II, p. 357 et suiv.—Norberg, ouvrage cité précédemment, p. 28. — RINMAN, tome I,

p. 533 et suiv.

1008. TRONSON DU COUDRAY, Mémoire sur les forges catalanes. Paris, chez Ruault, 1775. — De Lapeyrouse, p. 156. Traité sur les mines de fer et les forges du comté de Foix. — MUTHUON, traité des forges dites catalanes, etc. Turin, 1808. Voyez aussi le Journal des Mines, tome II, nº. 11, p. 1; tome XXII, nº. 127, p. 12; nº. 129, p. 241; tome XXVI, nº. 151, p. 7; tome XXVII, nº. 159, p. 181. Sur l'emploi du charbon de houille dans le traitement du minérai de fer à la forge à la catalane, ib. tome XIX, nº. 11, p. 135, et tome XX, nº. 115, p. 75.

1009. RINMAN, tome I, p. 537 à 543.
1010. SWEDENBORG, De Ferro, p. 151.

1011. Svedenstierna, Voyage en Angleterre et en Ecosse, p. 143.

1012. RINMAN, tome I, p. 474.

des Arts et Manufactures, tome XL, p. 257.

le traitement des scories dans des foyers de forge; Crell's, Ann. pour 1803, I, p. 77 à 87.—Stunkel, Beschreibung der Eisenhütten an Harz, p. 164 à 388.—Blumhof, Sur le traitement des scories de forge dans les flussofen, d'après le procédé de Stockenstræm; Journal für Fabriken, Manufacturen, Hindlung, und Mode, mars 1805, p. 197.—Marcher, Noizen und Bemerkungen uber den Betrieb der Hohæfen una Rennwerke, deuxième cahier, p. 78 à

103. — Du traitement des scories dans des hauts fourneaux pratiqué en Sibérie. — Norberg, Sur les fourneaux à manche, p. 23. — Jordan, Sur la nature et le traitement des scories de forge. Jordan's und Hessie's Magasin f. Eisenberg und Hüttenkunde, tome I, 3e. cahier, p. 197 à 239.

1018. RINMAN, tome I, p. 646 à 676. — BRANDT, Essais et Observations sur les fers rouverins et cassans à froid; Mémoires de l'Académie de Suède, tome XIII, p. 212, et Crell's, chemisches Archiv. tome V, p. 91 à 93.—Annales des Arts et Manufactures, tome XXXV, p. 106 et suiv.; tome XXXVIII, p. 225 et suiv.; tome XXXIX, p. 85 et suiv.; et Journal des Mines, nos. 63, 75, 79, 100.

1039. RINMAN, tome I, p. 643 et suiv. 1041. Le même, tome II, p. 549 et suiv.

1049. RINMAN, Sur l'amélioration du gros fer et du gros acier, traduit du suédois en allemand, p. 199 à 129. Vienne, 1790. — EVERSMANN, dans l'ouvrage déjà cité, p. 266 et suiv. — DUHAMEL DU MONCEAU, Art de réduire le fer en fil; description des arts et métiers, tome I. — Moll's, Jahrbücher de Bergund Hüttenkunde, tome I, p. 55 et suiv. — MOUCHEL, Sur la fabrication du fil de fer et d'acier; Journal des Mines, tome XXII, no. 127, p. 65 à 80. — POLHEM, Sur la fabrication du fil d'archal. Schreber's Sammlungen, tome XII, p. 385.

1062. RINMAN, Sur l'amélioration du gros fer et du gros acier; traduction en allemand, p. 99 à 135.—Le même, Histoire du Fer, tome I, p. 60 à 66; tome II, p. 120à 125.—Notes de Gerhard, traduction des Voyages métallurgiques de Jars, tome II, p. 733 à 744.—Justi, Manufact. und fabriken, tome II, p. 346 à 352.—Sprengel's, Handwerke und Künste, 5<sup>te</sup>. Sammlung, p. 150 à 156.—Reuss, mineralogische Bemerk. über Bæhmen, p. 654 et suiv.—Jars, tome I, p. 75 et suiv., 143 à 146.—Eversmann, p. 119 à 247; Annales des Arts

et Manufactures, tome XXV, p. 215 à 219. — RÉAUMUR, Principes de l'art de faire le fer blanc; Mémoires de l'Académie royale des sciences, 1725, p. 102. — GRAVENHORST, Anweisung zur Verzinnung der kupfernen, messingenen und eisernen Gefæsse mit reinem englischemm Zinn, Braunschweig, 1774. — Ziegler, De la confection des cuillers étamées, Beckmann's Beitrægen zur Ock. Technologie, etc. tome V, p. 138. — Hassenfratz, Sidérotochnie, tome

III, p. 269 à 300.

duction du fer en grand; N. Bergmann. Journ., tome III, p. 443 et suiv.; et Journal des mines, tome XVI, p. 173 et suiv. — Rinman, Histoire du Fer, tome II, p. 144 et suiv.; 524 et suiv. — Hassenfratz, Sidérotechnie, tome IV, p. 69 à 81. — Gazeran, Observations sur la constitution des aciers; Annales de Chimie, tome XXXVI bis, p. 61 à 70. — Herrmann, Sur l'acier et les minérais qui le donnent facilement; Crell's, Ann. f. 1789, tome I, p. 195. Le même, Sur la production de l'acier, dans Pallas, neuen nordischen Beitrægen, tome III, p. 354 et suiv. — Réaumur, L'art d'adoucir le fer fondu, premier mémoire. — Qunaz, Ouvrage cité précédemment, p. 184 à 194. Voyez aussi les ouvrages cités au paragraphe 137.

1075. Jars, Voyages métallurgiques, tome I, p. 44 à 46. — RINMAN, Amélioration du fer et de l'acier, traduc-

tion allemande, p. 248 et suiv.

1077. RINMAN, Histoire du fer, tome II, p. 516 et suiv.

1087. RINMAN, tome II, p. 535 à 546. — STÜNKEL, Beschreibung der Eisenbergwerke und Eisenhütten am Harze, 182 et suiv.; 341 et suiv. — QUANZ, 153 à 184.

1088. Eversmann, p. 44 et suiv. — Quanz, p. 166. 1089. Rinman, tome II, p. 529 et suiv. — Jars, Voyages métallurgiques, t. I, p. 49 et 50. — Rambourg, Suite du mémoire sur la fabrication du fer et de l'acier dans les forges de la Styrie; Journal des Mines, tome XV, nº. 89, p. 380 à 389. riogi. Baillet et Rambourg, Sur la fabrication des aciers de fonte du département de l'Isère, comparée à celle du département de la Nièvre et à celle de Carinthie; Journal des Mines, no. 4, p. 3 à 23.

1093. HERRMANN, Mineralogische Beschreibung des

uralischen Erzgebirges, tome I, p. 278 et suiv.

1095. RINMAN, tome II, p. 531 et suiv. — HERR-MANN, Nachricht von der Eisen und Stahl Manipulation bei den Ladronischen Eisenhütten. in Kærnthen; Beitraege zur Phys. Oek. Technologie, tome II, p. 95 à 114. Le même, Beschreibung der Manipulation, durch welche in Steyermark Kærnthen und Krain der berühmte Brescianstahl verfertigt wird. Wien 1781. — JARS, tome I, p. 55 et suiv.

1096. HERRMANN, Mineralog. Besch. d. Ural. Erzg. tome I, p. 429. — RINMAN, tome II, p. 593 et suiv.

1101. RINMAN, tome II, p. 547 et suiv. — EVERS-MANN, p. 235 à 241. — Jars, tome I, p. 84. — RINMAN, Sur l'amélioration du fer et de l'acier, traduction allemande, p. 271 à 298. — RAMBOURG, Sur la fabrication de l'acier raffiné dans les forges de la Styrie, Journal des Mines, tome XV, no. 89, p. 389 à 396.

1102. RÉAUMUR, L'art de convertir le fer forgé en

acier, Paris 1722.

l'amélioration du fer et de l'acier, traduction allemande, p. 298 à 326. — Swedenstierna, Reise durch England und Schottland, traduit en allemand par Blumhof, p. 102. — Jars; tome I, p. 174 et suiv., 221 et suiv., 256 et 257. — Sur la cémentation, Crell's chem. Ann. f. 1792, tome I, p. 554. — Sur la fabrication de l'acier de cémentation; Scherers's chem Journal, tome IX, p. 64. — Om jærnets forwandling listal; praes. Gadd. refp. Korsemann. Abo, 1766.—Grignon, Observations sur la Physique, tome XX, p. 184. — Guyton Morveau, Sur la théorie de la conversion du fer en acier; Journal de Physique, tome XXIX, p.

308. Le même, Sur la conversion du fer doux en acier fondu, par le diamant; Annales de Chimie, tome XXXI, p. 328. — Sur la fabrication de l'acier, Annales des Arts, tome I, p. 34 à 47.

1119. RINMAN, tome II, p. 666 à 679. - JARS, tome

I, p. 227 et 229.

tigate the nature of a kind of steel, manufactured at Bombay, and there called Wootz, etc. Repertory of arts and manufactures, tome V, p. 45 et suiv., p. 107 et suiv.

1123. FRANCKLAND, Om welding cast steel; Repertory of arts and manufactures, tome V, p. 327 à 329.

1129. JARS, tome I, p. 257 et 258. - SVEDENSTIERNA Reise, etc., p. 96 et suiv. - Sur quelques nouvelles méthodes de fabriquer l'acier fondu; Annales des Arts, tome VII, p. 240 à 258. - Expériences sur de l'acier fondu en France; Annales des Arts, tome XXXIII, p. 79 à 88. Avis aux ouvriers en fer sur la fabrication de l'acier, par VANDERMONDE, MONGE et BERTHOLLET; Annales de Chimie, tome XIX, p. 1 à 46. - CLOUET, Observations sur la manière de produire les aciers fondus, et sur les fourneaux qui conviennent pour cette opération; Journal des Mines, no. 49, p. 9 à 12. - SMITH, Sur la fabrication de l'acier coulé; Journal des Mines, no. 73, p. 59 et 60. - Résultat d'une expérience qui a été faite sur l'acier fondu, par MM. Poncelet frères; Journal des Mines, no. 145, p. 35 à 42. - GILLET LAUMOND, Rapport fait à la société d'encouragement, au nom du comité des Arts chimiques, sur l'acier fondu, et sur plusieurs variétés nouvelles d'acier; Journal des Mines, no. 151, p. 5 à 26.

1131. RÉAUMUR, L'art de convertir le fer forgé en acier, p. 338. — RINMAN, tome I, p. 220 à 228.

1138. RINMAN, tome I, p. 248; tome II, p. 648 à 666. — Le même, Sur l'amélioration des gros sers et acsers, traduction allemande, p. 265 à 271. — RÉAUMUR, L'art de convertir le ser forgé en acier, onzième et douzième

mémoire. - Perret, Mémoire sur l'acier, ses qualités, son emploi et sa trempe, ouvrage couronné, Paris 1779. - ROLHEM, De la trempe de l'acier; Schreber's Samnelungen, tome XII, p. 367 et suiv. - LAURAUS, De la manière de tremper une espèce d'acier pour toutes sortes d'usages; Mémoires suédois, tome X, p. 68 et Crell's neuem chem. Archiv. tome V, p. 69 et suiv. Angerstein Om Stalkærdning; Hushallnings journal 1778. Septembre 35 et suiv. - Du recuit de l'acier trempé; Hildt's Handlungszeitung 1786, p. 172. - Camper, Sur la trempe de l'acier, traduit du Hollandais en allemand par Herbell, tome I, p. 123. - Sur la trempe de l'acier, Annales des Arts, tome I, p. 135 à 147. — Observations sur la trempe de l'acier, ib. tome II, p. 49 à 52. - LYDIATT, Essais et Résultats pratiqués sur la trempe de l'acier; Schweiger's N. Journ. f. Chemie u. Physik. tome XI. p. 51. Additions de Nicholson et Schweigger; ib. 52 et suiv.

1139. RINMAN, tome I, p. 104; tome II, p. 428 à 439.—HERRMANN, Sur la préparation de l'acier damassé; Crell's chem Ann., pour 1792, tome II, p. 99 à 108; ib. pour 1802, tome I, p. 13 à 24.—Wastroem, Description d'une arme à feu damassée ou composée de fer et d'acier dans les mémoires de l'Académie royale de Suède, tome XXXV, p. 290 à 296; additions de Rinman, ib. p. 297 à 299.—Sur la fabrication des étoffes de fer et d'acier, ou des mélanges connus sous le nom d'acier de damas; Annales des Arts et Manufactures, tome II, p. 37 à 48.—Clouet, Sur la fabrication des lames figurées dites lames de damas. Journal des Mines, tome XV, nº. 90, p. 421 à 435; et Annales des Arts, tome XVII, p. 229 à 248.

FIN DES CITATIONS D'AUTEURS.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## PAR ORDRE DE MATIÈRES,

AVEC LES NOMS TECHNIQUES FRANÇAIS ET ALLEMANDS EMPLOYÉS DANS LA MÉTALLURGIE DU FER.

#### A.

Acérer verstæhlen. Souder de l'acier avec du fer.

Acides saeure. Conditions d'où dépend la dissolution des métaux dans les acides, tome 1, pag. 25.—Leur classement d'après l'action qu'ils exercent sur le fer, p. 131.

| - Action de l'acide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | acétique sur le fer,      | t. 1, p. 144. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arsenique, id.            | 142.          |
| and the same of th | benzoïque, id.            | 146.          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | boracique, id.            | 143.          |
| Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | carbonique, id.           | 133 à 134.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | citrique, id.             | 144.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fluorique, id.            | 143.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gallique, id.             | 150.          |
| <del></del> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hydriodique, id.          | 147.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hydrochlorique, id.       | 139 à 141.    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hydro-nitrochlorique (eau |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | régale), id.              | 141.          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hydro-sulfurique (hydro-  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gène sulfuré), id.        | 148.          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nitrique, id.             | 138.          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oxalique, id.             | 145.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | phosphorique, id.         | 142.          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prussique, id.            | 149.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sébacique, id.            | 146.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | succinique, id.           | 146.          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sulfureux, id.            | 137 à 139.    |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sulfurique, id.           | 134à 137.     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tartarique, id.           | 145.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | enruryung sus.            | 145.          |

Dissolution du fer, de l'acier et de la fonte dans les acides.

Voyez Gaz et Analyse.

Acier stahl. - Couleur, t. 1, p. 39. - Texture, 44. -Compacité, 45. - Dureté. - Ce qui le distingue essentiellement du fer. - Trempe, 48 et 49. - Ténacité, 53. - Dilatation depuis le rouge brun jusqu'au blanc, 77. - Mal chauffé, il se pâme, 85. - Liquéfaction, 86, 87. - Si le manganèse fait essentiellement partie de sa composition, 179; t. 2, p. 529. - On le distingue du fer pur au moyen de l'acide nitrique, t. 1, p. 130. — Il est difficile néanmoins d'établir une limite positive, 452. - La chaude lui donne une texture plus fine, s'il a été trempé trop fortement, 457. - Des diverses espèces d'acier, t. 2, p. 524, 525. - On ne doit convertir en acier que la fonte et le fer forgé qui jouissent d'une grande pureté, 526. - Soins particuliers qu'exige le traitement de la fonte grise pour acier. - Il faut la blanchir. - On ne peut déterminer avec exactitude la dose de carbone qu'il contient, t. 2, p. 527. - Difficultés que présente la fabrication d'un acier homogène par l'affinage ou par la cémentation, 528. -Dureté et ténacité de l'acier, 528 et 597. - Influence du manganèse sur la qualité de l'acier. - Sa ténacité dépend sur-tout de son homogénéité, 530 et 539. - Le raffinage ne peut suppléer entièrement au manque d'homogénéité. -L'acier fondu doit occuper le premier rang, 531.-L'acier de cémentation est de tous le moins homogène, 532. -Une seule espèce d'acier ne peut convenir à tous les usages. - Propriétés d'un acier de bonne qualité, 532. - But du recuit. - Signes auxquels on reconnaît le bon acier, 533 et 534. —Il faut connaître les propriétés de l'acier pour le travailler, 535. - Procédés suivis pour l'obtenir, 535 et 536. - Affinage pour acier. Voyez Affinage. - But du raffinage de l'acier, 556. - Assemblage des lames en trousses. — Des foyers d'affinerie, 557. — Travail. — Déchet. — Consommation de charbon, 558. - Trempe de l'acier. Voyez Trempe.

Acier d'armes blanches, klingenstahl, t. 2, p. 548. — Acier dit Brezian. Voyez Brezian.

Acier de cémentation, Cementstahl, subit un changement considérable par la trempe, t. 1, p. 456. - Se ramollit facilement par les chaudes, 457. - Devient plus doux par la fusion, 459. - Manque d'homogénéité, t. 2, p. 525 et 561. — Observations historiques (sur), 559. — Le fer en contact avec la poussière de charbon se change en acier par les chaudes blanches, et ne peut se convertir en fer cru que par la fusion, 559 et 560. — De l'épaisseur des barres de fer qu'on veut cémenter, 561 et 572. - Il est essentiel d'empêcher l'accès de l'air pendant la cémentation. - Caisses, 563. — Combustibles employés. — Fourneaux de cémentation chauffés avec du charbon, 564. - Fourneaux de cémentation chauffés avec la houille ou le bois, 565 et suiv. - Dimensions des caisses. - Matières dont elles sont confectionnées, 567 et suiv. - Du fer qu'on doit cémenter de préférence, 568. - De celui qu'il faut éviter. - Longueur des barres eu égard à celle des caisses, 569. - Des cémens, 570 et suiv. - Chargement des caisses, 571 et suiv. - Graduation de la chaleur. - Durée d'une cuite. - Eprouvette, 572 à 574. — Fin de l'opération. — Ampoules. — Acier poule. - Explication des ampoules. - Note du traducteur, 575. - Caractères de l'acier poule, 576. - Augmentation de poids, 576.

Acier damassé, Damascirterstahl, t. 1, p. 151, 152.

On le fait avec des lames de fer et d'acier soudés ensemble, t. 2, p. 606 et suiv. Ces mélanges de fer et d'acier ne constituent pas de véritables damas. Note du

traducteur, 607.

Acien dit Edelstahl, Voyez Edelstahl.

Acien de faux, Sensenschmiedtzeug, t. 2, p. 546..

Acier fondu, Guststahl, est moins soudable et devient plus dur par la trempe que l'acier qui a servi à le préparer, t. 1, p. 457. — Homogénéité parfaite, t. 2, p. 524. — Epoque où on l'a préparé pour la première fois en An-

gleterre, 579. - But qu'on se propose en liquéfiant l'acier. - Wootz, 580. - Expériences de MM. Stodart et Faraday; idem de MM. Berthier et Bréant, Note, 580 et suiv. - Essais de Clouët, 581 et 582. - Observations sur les expériences de M. Boussingault, Note, 582. -Sur l'acier préparé avec la fonte et le fer ductile, 583 à 585. - Incertitude des expériences de Mushet et de Clouët, 583. - Autres expériences de Bréant, Note de la page 584. - Soudabilité de l'acier fondu, t. 1', p. 457 et t. 2, p. 585 à 587. - Celui qui ne peut ni se forger ni se souder, ne doit pas recevoir le nom d'acier, 587, 588. -C'est avec l'acier lui-même qu'on doit fabriquer l'acier fondu, 588, 589 et 593. — On opère dans des creusets placés le plus ordinairement dans des fourneaux à vent qu'on chauffe avec du coke, 589. - Moyens d'activer le tirage des fours à réverbère servant à refondre l'acier, 590. — Inconvéniens qu'ils présentent. — Creusets, 591. flux, 592, 593. - Coulage et forgeage, 593.

Acier de forge, Rohstahl. Voyez Acier naturel.

ACIER dit Mock. Voyez Mock.

Acien naturel, de forge ou de fusion, Rohstahl. — Éprouve par la fusion moins de changemens que l'acier de cémentation, t. 1, p. 459. — Préparation (de l') par l'affinage immédiat des minérais, t. 2, p. 536 et 537. — Idem par l'affinage de la fonte, 537. V. Affinage de la fonte pouracier.

Acier poule, Blasenstahl, t. 2, p. 575, 576. Voyez Acier de cémentation.

Acien roman, Romanstahl, tome 2, p. 548.

Addition de Matières stériles, Beschikung, t. 1, p. 232.

Administration des forêts, Forstbehærde.—Idem des forges, Hüttenbehærde.—Limites qui doivent exister entre

l'une et l'autre administration, t. 1, p. 287.

Adoucissement de l'acier, Weichmachen des Stahls.—Par la trempe, méthode de M. Gill, note du traducteur, t. 2, p. 606.—Adoucissement de l'acier à la surface pour la sidérographie, note du traducteur, t. 2, p. 579.

ADOUCISSEMENT de la fonte, das Temperiren des Ro-

heisens, t. 1, p. 95, et t. 2, p. 274.

Affinage de la ferraille, Zuguthmachen des alten Eisens, t. 2, p. 437. — Dans des feux ou dans des fours à réverbère. — Qualités du produit. — Forges de Cramond près d'Edimbourg. — On peut faire souder une petite quantité de ferraille aux loupes obtenues par l'affinage de la fonte, 438. — Si l'on fond la ferraille, on y ajoute du fer cru et du laitier. Profondeur du creuset. — Travail, 439. — Déchet, et consommation de charbon, 440. — Travail dans des fours à réverbère, 440. — Procédé suivi à Pradley. — Il réunit tous les avantages, 441.

Affinage de la fonte, Verfrischen des Roheisens, t. 1, p. 200. — L'opération (de l') est basée sur l'infusibilité du fer ductile dans les foyers ordinaires, t. 2, p. 286. — Il existe deux méthodes principales d'affinage, p. 300. — Considérations générales, 301. — De la qualité du fer obtenu par l'affinage à l'anglaise, 302, et note du Traducteur. — De la fonte qui convient le mieux à (l'), 304 à

306. — Ce que c'est qu'une forge, 308.

- Affinage de la fonte pour acier Stahlfrischen, t. 2, p. 537. - Acier de lopins obtenu accidentellement. Règles principales qu'il faut observer pour produire l'acier, 538. — C'est par le montage du feu qu'on favorise l'épuration de la fonte, 539. - Il faut travailler la matière sous le vent, 540. - Construction du creuset pour affiner la fonte grise, 540, 541. - Travail d'après la méthode suivie dans le nord de l'Allemagne, 542 et suiv. - Déchet, consommation de charbon et quantité d'acier obtenue par semaine, 544. - Dans la Marche on ajoute de la ferraille à la fonte grise. - Aciéries des provinces méridionales de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Italie, de la France, pays où l'on traite des fontes manganésifères, 545. - On ne peut employer la fonte blanche matte; mais la fonte blanche lamelleuse donne indistinctement du fer ou de l'acier. - Travail de l'ouvrier lorsqu'il reconnaît que le métal fondu est dis-

posé à se changer en acier. - Qualité de l'acier obtenu par cette méthode imparfaite. - Acier de faux et Mock, 546. - Affinage des floss lamelleux pour acier exclusivement. - Méthode styrienne, Stückstahl, acier d'Allemagne et Mock, 547. - Affinage des floss lamelleux, d'après les procédés suivis dans le nord de l'Allemagne, pour la fonte grise. — Aciers fins. — Aciers d'armes blanches. — Brezian fin. - Et acier roman, 548. - Méthode de Siegen entièrement semblable à celle de l'Allemagne septentrionale, 549, 550. — On accélère l'affinage par la conversion de la fonte en blettes. - On ne doit pas traiter les blettes comme les floss lamelleux, 551. - Affinage de la fonte pour acier, par un procédé semblable au mazéage, 552 et suiv. - Procédé le plus généralement employé pour convertir les blettes en acier, 553 et suiv. - Fabrication de l'acier avec des débris de fer, méthode pratiquée en Russie, 555. - Acier sauvage, 555.

Affinage de la fonte pour fer dans des feux de forge, Frischarbeit in heerden. Énumération des différentes méthodes, t. 2, p. 306. — L'oxigène libre agit avec plus d'énergie à la fin de l'opération que l'oxigène de l'oxide, 401 — Un vent fort retarde l'affinage au commencement et l'acélère ensuite, 402. — Bouillonnement de la fonte. — A lieu principalement par l'action de l'oxigène libre, 402. — Essais pour se servir du coke, 403.

Affinage à l'Allemande, Deutsche Frischarbeit. — Forme extérieure de la fonte, t. 2, p. 309. — Disposition de la fonte à louper ou à conserver sa liquidité, 309, 310. — Charbon, et sable logé dans ses fentes, 311, 312. — Chaux projetée dans le creuset. — Emploi des battitures, des scories riches, du sable et de l'eau, 313. — Quantité de vent employée, 314. — Creuset, 315. — Comment on fixe les plaques entr'elles, 316. — De l'emploi d'une seule tuyère, 319. — Avantage des tuyères de cuivre, 320. — Dimensions de la bouche de la tuyère, 321. — Rapport entre l'œil de la buse et la bouche de

la tuyère, 321. - Lèvres de la tuyère, 322. - Emplacement de la tuyère. - Longueur dont elle avance dans le feu, 323. - Profondeur du creuset. - La fonte blanche exige des feux plus profonds que ceux dans lesquels on traite de la fonte grise, 324. - Limites qu'on ne doit pas dépasser, 325, 326. - Inclinaison de la tuyère, 327. — Un plongement considérable de la tuyère produit de meilleurs résultats qu'un excès de profondeur du feu. 328. - On est souvent obligé de rendre le feu plus profond pour loger les scories, t. 2, p. 326 et 329. -Résumé des règles relatives au montage du feu, p. 330. — Outils de l'affineur, 331. - Comment l'affineur juge de l'allure de son feu, 336. - Comment il empêche que le métal ne loupe ou qu'il ne conserve trop long-temps sa liquidité. - Fusion du fer cru, 338. - Soulèvement de la masse, 339. - Soulèvement d'une masse qui est trop dure, 340. - Travail d'une masse encore chargée de carbone, 342. - Travail d'une masse qui a la consistance voulue, 343. - Deuxième et troisième soulèvement, 344. - Travail par refroidissement, 345. -Quartz jeté dans le creuset, 345, et note du Traducteur, p. 346. - Signes auxquels on reconnaît la nécessité d'un soulèvement ultérieur, 346. - Dernier travail qu'on appelle avaler la loupe, 347 et suiv. - Avantages que présente l'affinage par attachement, 349 et 371. - Comment on y procède, 350 et suiv. - Comment on achève de faire la loupe et comment on la retire du feu, 352. - Forme et caractères extérieurs de la loupe; voyez Loupe. - Répartition du travail entre les divers ouvriers, 359 et suiv. - Le maître est responsable du déchet et de la consommation des matières, 362. - Théorie de l'affinage, 363 et suiv. - L'oxigène libre agit avec plus d'énergie à la fin de l'opération que l'oxigène de l'oxide,

Affinage allemand à deux fusions, Butschmiede, t. 2, p. 368.—Améliorations dont il est susceptible.—Fonte

qu'on affine de cette manière. - Grosseur des loupes, 369.

Affinage dit bergamasque usité en Carinthie, Mügla-Frischschmiede. — Forme de la fonte. — Construction du creuset, t. 2, p. 389. — Liquéfaction du fer cru. — Addition de laitiers riches. — Brassage, t. 2, p. 390. — On ne forme qu'une loupe, ou on retire tout le fer par attachement, 391. — Méthode bergamasque usitée en France, 391, Note du Traducteur.

Affinage de blettes grillées ou Mazéage, Bratfrischmiede.—Son analogie avec l'affinage styrien à une seule
fusion, t. 2, p. 385.—Travail dans le foyer de mazerie.—
Grillage des blettes sur l'aire du foyer de mazerie, 386.—
Grillage dans des fourneaux particuliers, 387.—On pourrait les griller aussi dans des fours à réverbère. — Avantages du grillage, 388.

Affinage de Bohême et de Moravie, Brechschmiede. — Différence entre ce procédé et la méthode bergamasque, t. 2, p. 392. — Procédé suivi en Hongrie, 392. — Idem en Norvége et en Suède, 393.

Affinage demi-wallon, Halbvallonenschmiede. — On ne traite de cette manière que de la fonte pure et truitée. — En quoi diffère ce procédé de la méthode wallonne, t. 2, p. 370.

Affinage osemund, Osemundschmiede. — Nature et forme de la gueuse, t. 2, p. 382. — C'est une espèce d'affinage par attachement. — Forme et dimension du creuset, 383. — Poids des lopins. — Qualité des produits. — Consommation de matières. — Dimensions des barres destinées pour les tréfileries, 384. — Méthode osemunde, suédoise, t. 2, p. 385.

Affinage de Schmalkalden, Læschfeuerschmiede. — Fonte qu'on traite par ce procédé. — Forme et dimensions du creuset, t. 2, p. 374. — Emploi de la ferraille. — Addition de laitiers, 375. — Quantité de fonte et de fer employé par loupe. — Consommation de matières, 376.

Affinage de Siegen, Siegensche Einmalschmelzerey.

- Extrême grosseur des loupes. - Pour augmenter la masse liquide, on jette quelquesois des morceaux de sonte dans le foyer .- Forme et dimensions du creuset, t. 2, p. 379. - Forgeage, quelle est la fonte qu'on préfère, p. 380. - On emploie les laitiers riches avec profusion pendant le forgeage, 381. - A quoi on doit attribuer le prompt passage de la fonte à l'état de fer ductile. — Quantité de fer obtenu en consommation de matières, 382.

Affinage de Styrie à une seule fusion, Steversche Einmalschmelzerey. - Construction du creuset. - Plongement considérable de la tuyère. - Disposition des blettes. - Addition de battitures, t. 2, p. 377. — La loupe est terminée avec la liquéfaction de la fonte. - Déchet, et consommation de matières, 378.

Affinage styrien à double fusion, Hart-und-weich-Zerennfrischarbeit. - Cette méthode n'a été conservée que pour les besoins de l'Artillerie autrichienne, t. 2, p. 393. - Additions de scories. - Cas dans lesquels on les supprime. - Forme et dimensions des deux creusets. - Pesanteur des loupes.—Quantité de fer obtenue par semaine, 394.

Affinage successif opéré par lopins, Suluschmiede. -Ce n'est qu'une méthode allemande défectueuse, t. 2, p. 369.

- Elle donne toujours du fer aciéreux, 370.

Affinage wallon, Vallonenschmiede. - On ne forme que des lopins qu'on étire dans des feux de chaufferie particuliers, t. 2, p. 371. - Les gueuses sont placées sur la haire au lieu de l'être sur le contrevent. - Dimensions et forme des creusets. - Forme des feux de chaufferie, 372. - Quantité de fer obtenue par semaine. - Usines de la Lahn et de l'Eiffel. - Consommation de matières, 373.

Affinage dans des fours à réverbère, Verfrischen des Roheisens in Flammæfen, t. 2, p. 407. - Procédé ancien, 408. - Procédé de Cort et Parnell, suivi encore aujourd'hui, 408. — La fonte grise ne peut être traitée dans les fours d'affinerie, 409. - On ne peut blanchir par un refroidissement subit la fonte grise obtenue dans des fourneaux à coke, note du Traducteur, 410. — Forme et dimensions des fours d'affinerie, 410 et suiv. — De la sole, 411. — Chargement du four, 412. — Travail de l'affineur, 412 et suiv. — Quantité de loupes formées chaque fois. — Nombre d'ouvriers employés. — Poids du fer obtenu par semaine. — L'étirage se fait entre des cylindres. — Forme des fours de chaufferie, 415, 416. — Forme des fours qui servent à recuire les barres, 417. — Déchet, et consommation de houille, 418.

Affinace de la fonte par un procédé mixte avec la houille et le charlon de bois, note du Traducteur, t. 2, p. 417. — *Idem* avec le charbon de bois et le coke, note de la page 508.

Affinage immédiat des minérais, Rennarbeit, donne toujours du fer très-pur, tome 2, p. 418. — Des foyers dans lesquels on pratique l'affinage immédiat, p. 419.

Affinage des minérais, méthode allemande, Deutsche Rennarbeit ou Luppenfrischarbeit. — Forme et construction du creuset, t. 2, p. 423. — Ce que c'est que brûler le creuset. — Travail, 424. — Traitement ultérieur qu'on fait éprouver au fer. — Méthode du Palatinat, 425. — Autre méthode pratiquée en Allemagne, 425, 426. — Elle a été entièrement abandonnée en Silésie, 426. — Comparaison entre l'affinage immédiat des minérais et leur réduction dans les hauts fourneaux, jointe à l'affinage de la fonte, 427.

Affinage des minérais dans les bas fourneaux suédois. Rennarbeit in Blaseæfen. Qualité du fer obtenu. — t. 2, p. 421. — Forme, dimensions et construction de ces foyers. — Travail, 422.

Affinace des minérais, d'après les méthodes françaises, Franzæsische Luppenfrischarbeit. — Dimensions des feux catalans, 428. — Dimensions des feux navarrois et biscayens. — Quantité de fer qu'on traite dans ces foyers, 429. — Travail, 430. — Nombre et noms des ouvriers

employés. Quantité de fer obtenue pour cent de minérai.

Poids du massé, 431. — Procédé qu'on emploie pour obtenir de l'acier au lieu de fer, 432. — Comparaison entre cette méthode et la réduction des minérais dans les hauts fourneaux, jointe à l'affinage de la fonte, 433, et note du Traducteur. — De l'emploi du coke pour l'affinage immédiat des minérais, 434.

Affinage immédiat des minérais d'après la méthode Italienne, Italienische Luppenfrischarbeit. — En quoi elle diffère de la méthode française. — Forme et dimensions du foyer. — Disposition du minérai, t. 2, p. 435. — Du charbon employé. — Du travail, 436. — Quantité de fer obtenue, 437.

Affinace des minérais dans les Stückeefen, t. 2, p. 25 et suiv. — Opérations qu'on fait subir à leurs produits, 420. Affine produits, Frischlütte. — Usine où l'on affine le fer.

Voyez affinage de la fonte pour acier et pour fent en la la Appineurs, Frischer. — Ouvriers qui affinent le fert — Nombre (des) employés à chaque feu et distribution de lour travail, t. 2, p. 358 à 360.

AGREYEURS. — Ouvriers employés dans les tréfleries pour étirer le gros fil avec des tenailles, Drathziehers

Aigne, Spræde. - Fer aigre, t. 2, p. 297, 298.

AIGNEUR, Sprædigkeit, t. 1, p. 49 et 58; note du Tra-

Ara, Luft. — Le volume (de l') fourni par une machine soufflante est dépendant de la vîtesse du vent, t. r, p. 423. — Moyens de calculer l'un et l'autre d'après le nombre des coups de piston, 424. — Densité et volume de l'air comprimé, 425. — Il faut avoir égard à sa densité, 426. — Calcul de l'effet produit par l'espace nuisible, 427. — Par quels moyens on parvient à connaître la densité de l'air expiré, p. 428, 429. Voyez Ventimètre. — Détermination de la vitesse du vent d'après la pression de l'air, 433. — Tableaux des densités et des volumes de l'air fourni par des machines

soufflantes d'après des pressions données, 438, et note du Traducteur, 439. — Rectifications qu'il faut apporter à ces calculs, d'après les différentes hauteurs du baromètre, du thermomètre et de l'hygromètre, 440 à 444. — Détermination de la quantité d'air nécessaire pour alimenter des hauts fourneaux à charbon de bois ou à coke, 445 à 448. — La pression de l'air fourni au haut fourneau doit être proportionnelle à la compacité du combustible, t. 2, p. 63. — Tableau des pressions qu'il faut employer pour les diverses espèces de charbon, p. 64.

Arr atmosphérique, Atmospherische Luft. - Poids d'un

litre, t. 1, p. 446. - Composition, 447.

AIRE, Heerd Staëte Raum.

Alcool de soufre, Schwefel Alkool, ou sulfure de carbone, t. 1, p. 122.

Allemandrie, Kettendrathhütte, usine dans laquelle on étire le forgis en gros fil.

Alléser les objets coulés, Ausbæhren der Gusswaaren. Voyez Fer coulé.

ALLÉSOIR, Bohrmachine.

Alliages, Legirung, du fer avec les autres métaux.

Voyez Métaux.

ALLURE des fourneaux à cuve, Gang der Schachtæfen.

Généralités (sur l'). — Allure trop froide et allure trop chaude, t. 2, p. 21, 22, 23 et 24. — Examen plus approfondi des circonstances d'où dépendent l'allure du fourneau et la nature de ses produits, 48 à 56 et 86. — Des dangers que présente une allure trop chaude, 56, 57. — Le changement dans la couleur de la fonte ne suit pas immédiatement celui de l'allure du fourneau, 116. — Des causes qui dérangent l'allure, 116 à 126. — On juge de l'allure 1°. par la flamme du gueulard, 126, 127; 2°. par la poussière qui sort du fourneau, p. 128; 3°. par la flamme de la tympe, 128; 4°. par l'aspect de la tuyère, 129, 130, 131 et 132; 5°. par l'aspect des laitiers, 132 à 139; 6°. par la descente des charges, 140; 7°, par la nature de la fonte, 144 à 148. Voyez hauts fourneaux.

ALUMINIUM, Aluminium. — Son alliage avec le fer, t. 1, p. 155.

ALUN, Alaun. — Sert à décaper. Voyez Fabrication du fer blanc.

AMAS de minérais, Lagen, t. 1, p. 328.

Aménagement des bois, Eintheilung der Verhaue, t. 1, p. 276.

AMPOULE, Blase. Voyez Acier de cémentation.

Analyse par la voie humide, Analys auf dem nassen Weg. — Ne peut servir de contrôle pour les opérations en grand, t. 1, p. 236, 237. — Difficultés que présente l'analyse du fer par les acides, 465. — Analyse du fer ductile, 466. — Id. de l'acier de cémentation, 467. — Id. de l'acier fondu, 468. — Id. de la fonte blanche devenue grise par le grillage, 469. — Id. de l'acier trempé, 469, 470. — Id. de la fonte blanche, 471. — Id. de la fonte grise, 471, 472. — Du résidu obtenu par la dissolution de la fonte grise, 473, 474. — Du résidu laissé par l'acier non trempé, 474, 475. — Sexto-carbure, 475. — Analyse du fer carburé, par le chlorure d'argent, 482, 483, 484, 485, 486, 488.

Ancre, Anker, t. 2, p. 6. Voyez fourneaux à cuve. Anémomètre, Windmesser. Voyez Ventimètre.

Anthracite, Anthracit ou Glanzkohle, houille incombustible, t. 1, p. 335, 336.

Anthracite fibreux, Fasricher Anthracit.

Antimoine, Spiesglanz. — Son alliage avec le fer, t. 1, p. 173.

Arruis de fourchettes, ou traverses qui supportent les fourchettes des équipages de fenderie.

ARCEAUX, Bogen, sur lesquels reposent les caisses de cémentation. Voyez Acier de cémentation.

Argent, Silber. — Son alliage avec le fer, t. 1, p. 158 à 160.

Argile, Thon. Voyez Moulage en terre glaise. Armes blanches. Voyez Trempe.

Arrachement (travaux d'). Gewinnung der Erze, t. 1, p. 246.

ARSENIC, Arsenik. — Son alliage avec le fer, t. 1, p. 174. ART des forges, Eisenhüttenkunde. — Son état actuel en Europe et en Amérique, t. 1, p. 31 à 37.

Aspiration des soufflets, Aufgehen der Geblaëse, Wind

schoëpfen. Voyez Soufflets.

Assortin les minérais, die Erze Gattiren. — Mélanger diverses espèces pour les traiter plus avantageusement dans les hauts fourneaux.

Assortiment, Gattirung. — Des minérais. But (de l') t. 1, p. 231, t. 2, p. 104, 105.

ATTACHE (longue), Drahmsaeule, t. 2, p. 290.

Attachement, Anlaufen. Voyez Affinage à l'allemande et affinage par attachement.

Auge d'affinerie, Frischschmiede trog.

Auge de bocard, *Pochkasten*. — On y jette les matières que l'on veut piler.

Auge de haut fourneau, Hohofentrog. — Contient de l'eau qui sert à rafraîchir les outils et à refroidir les scories.

AULNE, Betula Alnus-Erle, t. 1, p. 275.

Avaler, Gaaraufbrechen, t. 2, p. 339. Voyez Affinage à l'allemande.

## B,

Bache, Aufgebtrog. — Petite caisse de bois qui sert aux chargeurs des hauts fourneaux, pour porter le minérai et pour l'introduire dans le gueulard.

Bajoux de soufflets, Backenstück, t. 1, p. 391.

BALANCIERS, Schwengel. — Balancier servant à soulever les soufflets, t. 1, p. 395.

Banc des mouleurs, Formbank, t. 2, p. 241.

Banc des écureuses ou blanchisseuses de fer blanc, Reibebank, t. 2, p. 496. Voyez Fer blanc.

Banc des platineurs, Reckschmidbank, t. 2, p. 458.

BANDELETTES, Bandeisen, t. 2, p. 458. Voyez Platinerie.

BANNE a charbon, Langer Kohlenkorb, t. 1, p. 317. BARK, Tonne. - Tonneau pour l'emballage du fer blanc,

t. 2, p. 499. - Barils qui renferment les eaux sures pour le décapage. Voyez Fer blanc.

BARTUM, Barium, t. 1, p. 156.

Barres crénelées. Voyez Verges crénelées.

BARRES de fer pour l'affinage par attachement, Anlaufstangen, t. 2, p. 331.

BASCULE des soufflets, Wage des Beblaeses. Levier à deux ranches.

branches.

BATAILLE, Gichtmauer. - Mur qui entoure le gueulard. BATARDS, Matérialeisen. - Fer considéré dans les forges comme matière première, t. 2, p. 458. Merces , 249

BATTERIE, Blechammer. - Usine où l'on fait de la tôle.

BATTE, Stamfe. - Sert au mouleur à comprimer le া পাছ কৰা বাবে পৰি sable.

BATTITURES, écailles ou paillettes, Schmiedesinder, Hammerschlag, t. 1, p. 79 et 80. - Leur composition/et changemens qu'elles éprouvent par le grillage à l'air, 98 - Leur composition d'après les expériences faites en Suède et d'après celles de M. Berthier, note, t. 2, p. 334

BECASSE ou sonde, Gichtmass, t. 2, p. 97.

Bidons ou bâtards, Prugeleisen. - Fer considéré dans les forges comme matière première, t. 2, p. 458

BIGORNE, Hornamboss. — Enclume à bouts coniques.

BIJOUTERIE de fonte, Feine Roheisenwaaren. - Moulage, t. 2, p. 251, 252.

BILLOT d'enclume ou stock, Ambosstock, t. 2, p. 291. BISMUTH, Bismuth. - Son alliage avec le fer, t. 1, p. 173.

BLANCHIMENT de la fonte, Weissmachen des Roheisens. - Par le refroidissement subit, t. 2, p. 305. - Par un procédé particulier suivi dans l'Eifel, 395. - Essais qui ont été faits à Rybnik, en Prusse, note du Traducteur, 397 à 401. - On ne doit pas blanchir la fonte chargée de métaux terreux, 398. — Le blanchîment de la fonte par une fusion fournit un moyen de l'épurer, 403. — Blanchîment dans des fours à réverbère, 404. — Id. dans des creusets. — Id. dans des fourneaux appelés fineries, 405 et suiv.

BLANCHISSEUSES de fer blanc. — Femmes qui essuient le

fer blanc, après la mise au tain et le lavage.

BLETTES, Scheiben ou Blættlen. — Feuilles de fer minces détachées de la fonte à mesure qu'elle se fige. — Il est avantageux de convertir la fonte en blettes au sortir du haut fourneau, t. 2, p. 149, 150. — Blettes obtenues dans les foyers de mazerie, 386. — Grillage, 386, 387. — Note du Traducteur. — Sur l'avantage de convertir la fonte en blettes, 389.

Brev de Prusse, Berlinerblau, t. 1, p. 149. - Naturel,

BLEVIA, Blau anlaufenlassen, t. 1, p. 74 à 104.

BLUETTES de fer, étincelles, Eisenfuncken.

Bobines de tirerie, Leier für Drathhütten, t. 2, p. 475.

Voyez Fil d'archal.

Bocard, Pochwerck, assemblage de pilons servant à briser les minérais, les fondans et les laitiers des hauts fourneaux.

Bocardage des minérais, Das pochen der Erze, t. 1,

BOCARDAGE des laitiers, t. 2, p. 150.

Bocqueur Pocher, ouvrier qui bocarde.

Boden, fonte de seconde fusion, qui a été décarburée, t. 2, p. 551.

Bogue, hulse, hurasse, Hülse, t. 2, p. 289.

Bois, Holz. — Des différentes essences converties en charbon, t. 1, p. 273. — Pesanteur spécifique. — Si elle est proportionnelle à la quantité de carbone qu'il contient, p. 276. — Expériences de Rumford, p. 277. — Perte que le bois éprouve par la dessication dans les fours, p. 278. — Cause des erreurs nombreuses commises sur la pesanteur spécifique du bois, p. 278, 279. — Poids du pied

cube, d'après Hartig, 279. - Id., d'après Wildenhain, 280. — De la chaleur développée par (le), 280, 281. — De la quantité de charbon contenue dans (le). - Expériences de Rumford, t. 1, p. 281. - Id. de Proust, de Mushet, de Hielm, de Scopoli, d'Allen et de Pepys, 282, 283. — Quantité de charbon qu'on en retire par les opérations en grand, 286, 287. - Humide, dépérissant ou fraîchement abattu, il donne de mauvais charbon, 285. - Quand et comment on doit l'abattre, le fendre et le corder, 288, 289, 290. - Trois cordes de rondins valent deux cordes de gros bois, 290. - Bois de souches, 290, 291.

Bors conifère, Nadelholz, t. 1, p. 273. - Voyez les mots

Epicia, Melèze, Pin et Sapin.

Bors dur, hartes Holz.

Bors feuillu, Laubholz. Voyez les mots Aulne, Bouleau, Charme, Châtaignier, Chêne, Hêtre, Orme, Peuplier, Saule et Tilleul.

Bors tendre ou blane, Weiches Holz.

Botteler, Gebinde machen. - (lefer platiné), t. 2, p. 458. Bouchage, Schweres Gestübe. - Terre avec laquelle on ferme le trou de la coulée, t. 2, p. 88. - Comment on le perce, 111, 112.

Bouche ou cel de la buse, Düssenmaul. - Voyez Buse. Bouche ou cel de la tuyère, Formmaul. Voyez Tuyère. Bouge des meiles de charbon, note, p. 300. Voyez Couverture.

BOUILLONNEMENT, Aufkochen Aufwallen, t. 2, p. 402.

Bouleau, Beula alba, t. 1, p. 205.

Boulon, Waze. - Assujettit le volant au gîte des soufflets de bois, t. 1, p. 391; est immobile dans des nouveaux soufflets; 392:

Bourter du fe blanc, Tropfkande des Weissblechs, t. 2, p. 498.

BRASQUE, Eingestampfter Kohlenstaub. BRASQUER. Mit kohlenstaub aussihlachen. (les creusets d'essai), t. 1, p. 238.

BRASSER la forte, das Roheisen umrühren. - Travailler la fonte avec des ringards, t. 2, p. 540 et suiv.

Brezian fin, fein Brezian ou Münzstahl. — C'est le meilleur acier d'Allemagne, t. 2, p. 548.

Bride de Champ et Bride Plate, Hængzeug. — Pour les équipages des laminoirs.

Bure des hauts fourneaux ou gueulard, Gicht. — Espace qui reçoit la charge et qui en est rempli chaque fois.

Buse, Düsse. — Tuyau qui conduit l'air dans le fourneau. — Bouche ou œil, t. 1; p. 366. — Influence des dimensions de l'œil sur le volume d'air et la vîtesse du vent produits par la machine, 366, 367. — On ne doit avoir qu'une seule buse pour deux soufflets, 396. — De la largeur des buses des hauts fourneaux, t. 2, p. 79. — A quelle distance elle est placée de la tuyère. — Dans quels cas il faut l'avancer ou la reculer, 82.

## C.

CADMIE ou Tuthie, Ofenbruch, t. 1, p. 168.

Cadres de bois placés autour des hauts fourneaux dont la maçonnerie est remplacée par de la terre battue, t. 2, p. 6.

CAGNEUX, Stampfe. — Cylindres de bois avec lesquels on comprime le sable des moules.

Caisses a air, Windkasten. Voyez Soufflets.

CAISSES de cémentation. Voyez Acier de cémentation.

CALCINATION des minérais. Voyez Grillage.

CALCIUM, calcium. — Son alliage avec le fer, t. 1, p. 156.

Calibres ou échantillons pour le moulage en terre. — Chablonen für die Lehmfoermerei, t. 2, p. 256.

CALOTTE ou petit haut des meules de carbonisation, Haube, note, p. 300.

CAMME, Krumzapfen.

CAMME de marteau ou poucet, froschie, t. 2, p. 289.

CANAUX d'évaporation, Abzüchte für Feuchtigkeit, t. 2, p. 5.

CANON, Kanone. - Moulage, t. 2, pp. 249 et 250.

CARBONE, Kohlen-Stoff. — Sa combinaison avec le fer, t. 1, p. 105. — Expériences de Vandermonde, Berthollet

et Monge. — Idem de Clouët et Musset, 106. — Expériences de Tiemann, 107. — Mode de combinaison du carbone avec le fer, 109, 464, 476 et 479 — Note du Traducteur, 480. — Des quantités de carbone contenues dans le fer cru et l'acier, 110 à 113; 486 à 488. — Diminue le volume de l'hydrogène obtenu par la dissolution du fer dans les acides, 127 à 129. — Retarde la dissolution, 130. — Réduit les oxides de fer et se combine avec le métal, 186 et 189. — Tend à se séparer du fer soumis à une haute température, 475. — Ce qu'il devient pendant la dissolution. — Dans quel état il se trouve dans les diverses espèces de fer carburé, 476. — Le carbone libre se combine avec le fer par les chaudes suivies du battage, 477. — Pourquoi le fer et l'acier refroidis lentement ne contiennent point de carbone libre, 478 à 479.

Carbonisation du bois, Verkohlung des Holzes. — Est entièrement opposée à la combustion, t. 1, p. 269. — Carbonisation en vases clos. — Id. par le contact de l'air, 269, 270. — On l'effectue quelquefois sur un point déterminé, p. 291 et 292. — Dans les fourneaux, 292 à 294. — Dans des fosses, 295. — Par tas, 295, et en meule, 296. Voyez Meule. — Saisons où l'on doit l'effectuer de préférence. — Choix du terrain, p. 296. — Durée (dela) 314, 315. — Procédés de carbonisation suivis en Carinthie (Note du Traducteur.), 315, 316. — Des fumerons, 316.

CARBONISATION de la houille. — Exige moins de précau-

tions que celle du bois, t. 1, p. 341, 342.

CARBONISATION de la houille en tas alongés ou meules oblongues, 342. — Préparation du terrain, 343. — Construction de la meule, 343, 344. — Inconvéniens de cette méthode, 345. — Procédés anglais, 346, 347.

CARBONISATION de la menue houille, 348.

Carbonisation de la houille en vaisseaux clos, 349. — Carbonisation dans des fourneaux, 350. — On y traite de préférence la houille grasse. — Influences des divers procédés (de) sur le coke, 252 à 254. — Produits de la

carbonisation, goudnon, huile et gaz, t. 1, p. 353, 354.

Carbonisation de la tourbe, Verkohlung des Torfs.— En plein air, dans des fosses et dans des fourneaux, t. 1, p. 326.— Dans des fosses, 327.— En meules, 327 et 328.

CARBURE, Carburet. — L'acier non trempé et la fonte devenue grise par le grillage contiennent le carbone à l'état de sexto-carbure, t. 1, p. 475. — La fonte blanche la melleuse est un sous-carbure, t. 1, p. 487.

CARCAS, Schaaleneisen, t. 2, p. 202. Voyez Four d

CARBILLON ou fer platiné carré, Reckeisen. Voyez Pla-

Casse, Stabeisenwaare, poterie de fer battu.

Casserie, Kesselschmiede. — Usine où l'on fabrique des casses.

CASTINE, Kalkzuschlag. — Fondant calcaire. C'est ainsi qu'on désigne presque toujours les marnes employées comme flux.

CATIN, Frischfeuerheerd. Feu ou foyer de forge.

Cave à air ou régulateur, t. 1, p. 412.

CEMENT, Cementirpulver, t. 2, p. 570 et suiv.

CÉMENT pour la trempe en paquet, t. 2, p. 577.

CÉMENTATION du fer, Brennstahlbereitung. Voyez Acier de cémentation.

Cémentation des objets confectionnés, t. 2, p. 577 et suiv. Voyez Trempe en paquet.

CÉMENTATION rétrograde, note, t. 2, p. 579.

CENDRES, Asche, quantité (de) retirée des diverses essences de bois; expériences de Kirwan et Mushet, t. 1, p. 285. — Quantités (de) laissée par la tourbe, p. 322. — Id. par la houille, 337 et 359.

CENDRURES, Aschenlæcher, t. 1, p. 44.

CHABOTTE, Chabotte, t. 2, p. 2911 BULLETINGER

CHALEUR rouge et chaleur blanche; leur différence en degré de fah, tale, p. 76.

CHAMBRE de l'enclume. — Ouverture carrée formée dans le stock.

CHAMBRIÈRE, Krücke, fourchette de fer servant à supporter les barres pendant le chauffage.

CHAPE ou manteau, mantel. Voyez Moulage en terre

grasse.

CHAPELLE, Formskasten, t. 2, p. 320.

GHARBON de bois, Holz-Kohle, est le produit de la décomposition des combustibles crus effectuée hors du contact de l'air, t. 1, p. 268. - N'est susceptible de se volatiliser qu'à l'aide d'un courant de fluide électrique, 269. - Est plus ou moins combustible, 271. - On ne connaît pas le rapport de l'effet (des) à leur combustibilité, 271. Degré de chaleur nécessaire à leur combustion, 272. De la durée de leur combustion la plus avantageuse, 272. — Quantités (de) contenues dans les diverses essences de bois. Voyez Bois. - Quantités obtenues par la carbonisation en grand, 286. - Pesanteur spécifique, 284. - Ils sont mauvais s'ils proviennent de bois humides, dépérissans ou fraîchement abattus, 285. - Effet produit par les diverses espèces (de) 285, 286. - Préparation du charbon. Voyez Carbonisation. - Tirer le charbon, 314. - Charbon du centre de la meule, cœurs. - Il faut les mettre à part, 317. - Transport (du) 317. -Comparaison entre le charbon frais et celui qui a séjourné dans les halles, 317, 318. - De la qualité (des) 318, 319. - Si le charbon provenant de la distillation du bois en vaisseaux clos, est moins bon que celui des meules, 319; Note du Traducteur. - Chargement (du): il doit se faire à la mesure et non au poids, t. 2, p. 49, 97 et suiv. - Voyez Hauts fourneaux.

CHARBON de houille, coak. Voyez Coke.

Charbon de tourbe, Torfkohle. — Des quantités de charbon contenues dans diverses espèces de tourbe, t. 1, p. 322. — Convient pour les feux de chaufferie, p. 325. Voyez Carbonisation de la tourbe.

CHARBONNAILLE, Staubkohlen. — Braise ou cœurs servant au grillage des minérais et des blettes ainsi qu'à la préparation de la chaux, t. 1, p. 317.

CHARBONNIERS, Kohlenbrenner. — Ils doivent fournir au moins 48 pour cent, pris à la mesure, si le bois est gros, t. 1, p. 315. — Ils peuvent en retirer davantage, 286, et note, p. 316.

CHARBONNIÈRE, Kohlenschoppen.

CHARGEMENT du haut fourneau, Aufgeben der Gichten.
— S'il doit être fait à la mesure ou au poids, t. 2, p. 49, 50, 106, 108.

CHARGEURS, Aufgeber.

CHARME, Carpinus. Weissbuche, t. 1, p. 274.

Chassis pour le moulage, Formkasten, t. 2, p. 226. Voyez Moulage.

CHASSIS pour faire égoutter les feuilles de tôle, Schragen, t. 2, p. 497

CHATAIGNIER, Castanienbaum, t. 1, p. 275.

Chaudes, Glühize. — Difficultés qu'on éprouve à mésurer leur intensité, t. 1, p. 76. — Ordre suivi par le fer, l'acier et la fonte, en prenant les diverses chaudes rouges et blanches, 77. — Des chaudes grasses et des chaudes sèches données aux fer, 81 à 83. — Id. données à l'acier, 75 et 86.

Chauffe du four à réverbère, Feuerraum, t. 1, p. 5. Voyez Four à réverbère.

CHAUFFEURS, Wærmer.

CHAUFFEUR employé aux feux d'affinerie, Aufgiesser — Deuxième chauffeur, Kohlenschütter. — Leurs fonctions, t. 2, p. 358 à 360.

CHAUX, Kalk. — Améliore le fer cassant à froid, t. 2, p. 448 et 452.

CHEMINÉE des fours à réverbère, Esse der Flammæfen, t. 2, p. 199. — Voyez Four à réverbère.

CHEMISE, Eisenstwerke. Voyez Moulage en argile.

CHENE, Quercus, robur, Eiche, t. 1, p. 274.

Сню ou laiterol, Schlackenzacken, t. 2, p. 315.

CHIO ou trou du laiterol, Schlachenloch, t. 2, p. 315. CHLORE, Chlorine; action sur le fer, t. 1, p. 140. Chouquet-Billot pour rebattre la filière.

Chrôme, Chrom, son alliage avec le fer, t. 1, p. 177.

— Id. avec l'acier. — Expériences de M. Berthier, t. 2, p. 581, note.

Cingler la loupe, Den deul zængen, t. 2, p. 355. Voyez Loupe.

Cire, Wachs, employée pour le moulage, t. 2, p. 271.

- Composition, t. 2, p. 272.

Cisailles (grandes) mues par l'eau, Wasserscheere. — Servent à couper les bidons ou les languettes, t. 2, p. 481.

CISAILLES pour rogner la tôle, Blechscheère, Voyez Fabrication du Fer noir et du Fer blanc.

Ciseaux de tourneur, Drehschneiden, t. 2, p. 280.

CLAIR (tirer les feuilles au). — Laver, Durchführen, t. 2, p. 497. Voyez Fer blanc fabriqué d'après le procédé anglais.

CLAPET de soupape, Windklappe. Voyez Soupape.

COBALT, Kobalt. - Son alliage avec le fer, t. 1, p. 175. Coke ou Coak, charbon de houille, Coak. - Celui qu'on obtient dans des vaisseaux clos est moins inflammable que celui des meules, t. 1, p. 331. - Son inflammabilité dépend de celle de la houille, p. 335. - Il est léger et d'une bonne qualité, si la houille contient peu de cendres et beaucoup de bitume, 339. - Dans le cas contraire, il ne brûle qu'à la plus forte chaleur, 341. -Préparation du coke. Voyez Carbonisation de la houille. - Cokes agglutinés provenant de la menue houille, 348. Influence du mode de carbonisation sur les produits, 352. — Quantité de coke fournie par la houille, 354, 355. — Caractère auquel on reconnaît le bon coke, 355, 356. — Différence entre le coke et le charbon de bois, 356. — Influence de l'eau sur le coke, 357. — Si l'on doit préférer le coke léger au coke compact, 357, 358. — Grosseur que doivent avoir les fragmens (de) employés dans les hauts fourneaux, 358: - On peut juger de la qualité du coke par l'incinération de

la houille. — Maximum de la quantité de cendres que peut contenir le coke servant au traitement des minérais, 358, 359. — Comparaison entre le coke léger et le coke compact, 359 à 361. — Comparaison entre le coke et le charbon de bois, 363 et 364 (Voyez Combustibles). — Poids moyen du coke, 447. — Laisse des cendres d'autant plus réfractaires qu'il est plus compact, t. 2, p. 58. — Volume des charges (de) introduites dans les hauts fourneaux, en Silésie, t. 2, p. 103.

Cograins. — Morceaux de fer qui, attachés au trou de la filière, gâtent le fil.

COLCOTAR, Colcothar, t. 1, p. 136.

Colonne d'eau, Wassersaeüle. — Sert à mesurer la pression de l'air nécessaire pour les diverses espèces de charbon, t. 2, p. 64.

Combinaison du fer avec d'autres métaux. Voyez Métaux.

Combustible, Brenmaterial. — Importance de la préparation et de la connaissance des combustibles, t. 1, p. 266. — Servent aussi comme agens chimiques, 267. — Combustibles bruts employés pour le traitement des minérais, 267 et 269. — Leur inflammabilité est en raison inverse de leur richesse en carbone, 270. — Il en existe qui ne peuvent brûler que dans un air condensé, 270 et 271. — Chaque combustible doit être brûlé dans un temps déterminé, 272 et t. 2, p. 191. — La quantité de charbon qu'on en retire, dépend autant des proportions de leurs divers composans, que de la quantité de carbone qu'ils renferment, t. 1, p. 330 et 331. — Comparaison entre l'effet du coke et celui du charbon végétal, t. 1, p. 363 et 364. — Idem entre celui de la houille et celui du bois, t. 2, p. 214 et note du Traduct.

Conches ou baches, Træge. — Caisses de bois ou de métal pour mesurer les minérais. Voyez Minérais.

Conductricité du fer pour le calorique, Wærmeleitungs Fæhigkeit des Eisens, t. 1, p. 67, 68.

Contre-Parois, Rauschacht, t. 2, p. 4 et 5.

Contrevent du haut fourneau, Windstein, t. 2, p. 42.
Contrevent du fen d'affinerie, Gicht, t. 2, p. 315.

CORBEILLE pour mesurer le charbon, Kohlenkorb. Voyez Rasse.

Correction des fers vicieux, t. 2, p. 446.

Coquilles, Schaalen, t. 2, p. 230. — Observations du Traducteur sur les boulets coulés en coquille, 231 et 232.

CORDE, Klafter. — Trois cordes de rondins valent deux cordes de gros bois, t. 1, p. 290.

Corres de l'acier, Kærper des Stahls. — Cette qualité est le contraire de l'aigreur. — Note du Traducteur, t. 1, p. 58.

CORROND, extrémité d'une barre dont l'étirage n'est pas achevé, t. 2, p. 358.

Gorroyer ou souder, Zusammenschweissen, - Raffiner l'acier. Voyez Acier.

Costières, Backenstücke. — Avant et arrière costières, Forder und Hinter-Backen, 1. (3, p. 4).

Couches de minérai, Flætze, t. 1, p. 244 et 246.

Coulée, Abstich. — Dispositions qui précèdent (la), t. 2, p. 110, 111. — Il est bon de faire la coulée régulièrement, 114. — Le moment de la première coulée dépend de la qualité des matières qui sont dans le creuset, p. 115. — Inconvéniens qui résultent d'une coulée trop retardée, p. 115. Voyez Hauts fourneaux.

Couleurs du recuit, Anlauffarben, t. 1, p. 73, 74.

— Elles sont dues probablement à une légère oxidation,

p. 96 et 97.

Coupes réglées, Regelmæssige Haue. Elles sont plus avantageuses pour les usines, que les coupes par éclaircies, t. 1, p. 287 et 288. — Saisons dans lesquelles elles doivent avoir lieu, 288.

COURBOTTE, Wage. Levier à deux branches pour les

soufflets de forge.

COURANT D'AIR, Lüft-Strohm. — Naturel, libre. Exclusivement employé dans les premiers temps, — Courant d'air produit par des machines, t. 1, p. 9, 365, 366.

COURTCARREAU, Reiteilsaëule. — Poteau de l'ordon, t. 2, p. 290.

COUTEAU de forêt, Bohrschneide. Voyez Taillant.

Couverture des meules de charbon, Decke der Kohlenmeiler, t. 1, p. 304 à 306. — Couverture en substances végétales, 305.

CRASSES, Laitiers ou Scories. (231HU90)

CRAMPONS, Krampen ou Klammern. — Retiennent les liteaux des soufflets, t. i, p. 389.

CREUSET, Spor, Heerd, t. 1, p. 7.

CREUSET ou feu d'affinerie, Frischheerd ou Frischfeuer; t. 2, p. 315. — Construction. — Longueur et largeur du creuset, t. 2, p. 316. — Montage du feu, voyez Affinage à l'allemande.

CREUSET d'essai, Probetiegel. — Manière de les brasquer, t. 1, p. 238. — On les place devant la tuyère d'un feu de forge ou dans un fourneau à vent, p. 239. — Creuset de haut fourneau. Voyèz Ouvrage.

CREUSET pour refondre le fer cru, t. 2, p. 168. — Voyez Refonte du fer cru:

CREQUES. Fentes en travers, Kantenrisse.

Criques ou gerçures occasionnées par la trempe, Hartborsten. — Comment on les évite, t. 2, p. 603.

CROARD, Kriicke. — Crochet rectangulaire, tl. 2, p. 92. CROCHET pour feux d'affinerie, Deulhacken, t. 2, p. 331.

Crosses, barres de fer que dans l'affinage à l'anglaise on soude aux loupes pour les manœuvrer.

CROT (mettre le fer au), griller les mazéaux ou blettes. Voyez Mazéage.

Cuillen pour puiser la fonte liquide, Giesskelle. Voyez Poche.

Cuivre, Kupfer.—Son alliage avec le fer, t. 1, p. 160,

Culasse de canon, Traubenstück einer Kanone. — Moulage, t. 2, p. 249, 250.

Culeton du soufflet, Hintereseité des balgens. — C'est la partie opposée à la têtière, t. 1, p. 388.

Culor, Kanig. - Métal qui se trouve au fond du creuset d'essai.

Guve, Schacht, t. 2, p. 3. Voyez Fourneaux à cuve.

CYLINDRE, Cylindre. - Pour les soufflets cylindriques en fonte. Voyez Soufflets.

CYLINDRES pour étirer le fer, Walze, t. 2, p. 294. Équipage à cage massive et équipage à colonnes, t, 2, p. 295. — Forme des cannelures.

Cylindres pour laminoirs. - De leur dureté et de

leur poli, t. 2, p. 513 et note.

#### The Total D. The second of th

Money II

The sale A DAMAS (acier de). Voyez Acier damassé:

DAME, Wallstein ou Damstein, t. 2, p. 42.

DEBRIS de fer, ferraille, Abgange des stabeisens. - Leur traitement dans les fours à réverbère, t. 2, p. 440. Voyez Affinage de la ferraille. - Leur conversion en acier, t. 2, p. 555.

Décaper, Beitzen. - Enlever à l'aide des acides la couche d'oxide qui couvre le fer, t. 1, p. 153. Voyez Fer blanc.

DECHET de la fonte, Roheisenabgang.

Décomposition spontanée des minérais, Verwittern der Erze an der Luft. Voyez Séjour à l'air.

Découpoirs de fenderie, t. 2, p. 460.

DÉGROSSIR, Verfeineren.

Dégrossissement du fer, Verfeinerung des eisens, t. 2, p. 453.

DÉMOULER, Das Model ausheben. - Retirer du moule le modèle, t. 2, p. 243.

Densité du fer, Dichtigkeit des Eisens. Voyez Fer. Descentes irrégulières des charges, Kippen der Gichten,

t. 2, p. 140, 141. Voyez Allure du haut fourneau.

Désoxidation, Réduciren.

Dessication, Drocknen. - Des moules, t. 2, p. 219. galific Cartier

DIAPHRAGME des soufflets. — Plateau intermédiaire entre le fond et le couvercle.

DILATATION du fer, Ausdehnung des Eisens, depuis 40°. jusqu'à 100°. du ther. Centig. t. 1, p. 69 à 71. — Id. jusqu'à la chaleur rouge, 72 et 73. — Id. jusqu'à la chaleur blanche, 77.

DOCIMASIE, t. 1, p. 1. Probierkunst. — Différence entre la docimasie et la minérallurgie, t. 1, p. 1 et 2.

Double muraillement, Rauhmauer, t. 2, p. 5.

Double muraillement en terre, Erdzimmerungs Rauhmaüer, t. 2, p. 6.

Doublons, Urwellstürze, t. 2, p. 484.

Dressage du bois par cordes, Aufsetzen des Holzes in Klaftez, t. 1, p. 290.

DRESSAGE des meules, Richten der Meuler, t. 1, p. 300.

DROME, Drahmbaum, t. 2, p. 290.

Ductilité, Dehnbarkeit, t. 1, p. 50 et 51. — Comparaison entre la ductilité du fer dur et du fer mou, 59 et 60.

DURETE, Hærte. Voyez Acier et Fonte.

#### E.

EAU, Wasser. — Décomposée par le fer, t. 1, p. 101. — N'est pas décomposée à la température ordinaire, note du Traducteur, 102. — Sa combinaison avec le peroxide. — Hydrate artificiel, 102. — Il n'existe point de protoxide hydraté, 103. — Hydrate naturel, 208. — Hydrate brun et compacte, 209. — Dissoute par l'air, elle n'est point nuisible à la fusion des minérais, t. 1, p. 379. — L'eau des régulateurs n'exerce point d'influence nuisible sur l'air, 421.

EAU D'ARBUE, Hahnenbrey, t. 2, p. 485. EAUX MERES, Mûtter Lauge, t. 1, p. 3.

EAUX SURES, Vegetabiliche Beitze, servent au décapage, t. 2, p. 495.

EAU sure (dernière), Hæfel, 495. EAU sure neuve, Neue Beitze, 495. EAU sure vieille, Alte Beitze, 495. ÉBOULEMENT des charges, Rutschen der Gichten, t. 2, p. 140 et 141.

ECHANTILLON, petite lame de ser pourvue de crans, sert pour mesurer la largeur et ll'épaisseur des barres pendant le forgeage.

ÉCHAUFFEMENT des hauts fourneaux, Zu gaarer Gang.

Voyez Allure.

ÉCOTEUR, Drathzieher.

Écouvillonner le feu, Das feuer bespritzen. — Jeter de l'eau sur les charbons.

ÉCRAN de forgeron, Vorblech. — Plaque de fer suspendue devant le foyer de forge.

Écraser les soufflets, Die Geblaëse nieder drücken. — Comprimer l'air pour le chasser dans le foyer.

Écrevisse, Rampfzange, t. 2, p. 354.

ÉCRIER le fil de fer. — Le nettoyer, t. 2, p. 476 et 477. ÉCROUISSEMENT du fer. — Note du traudcteur, t. 1, p. 61 à 63.

Écurer la tôle, Das Blech scheuren, t. 2, p. 496.

Écureuses, femmes qui écurent la tôle.

EDELSTAHL. — Acier très-dur de la principauté de Siegen, t. 2, p. 550.

ÉGRAINER (s'), Ausbrocklen, s'ébrécher, se casser par grains.

ELASTICITÉ, Federkraft, t. 1, p. 50 à 51.

Embrasures de travail, Arbeitsgewoëlb, t. 2, p. 7 et 8. Embrasures de tuyère, Formgewælb, t. 2, p. 7 et 8. Empoise, Zapfenlager. — Encastrement ou support des boutons de roue.

ENCLUME, Amboss. — Il faut lui donner une position très-stable. t. 2. p. 291. — Sa table doit être parfaitement plane pour ne pas occasionner de fentes longitudinales dans les barres, 354.

Encrené. Doppeltkolben. Pièce de fer forgée seulement au milieu, t. 2, p. 291.

Enduit pour le fer expossé à la chaleur, Ueberzug für Eisen welches der Hitze ausgresetz ist, t. 1, p. 81.

Engorgement de l'ouvrage, Versetzung des Gestells.

Voyez Ouvrage.

Entonnoir de trompe, Wassertromel Trichter. Voyez Trompe.

ÉPICIA ou sapin rouge, Pimus picea, Fichte ou Rothtanne,

t. 1, p. 273.

ÉPREUVES qu'on doit faire subir au fer en barres, t. 2, p. 299.

ÉPROUVETTE, Probestange, t. 2, p. 573 et 574. — Petite barre de fer placée dans les caisses de cémentation.

Équipage de fenderie ou de laminoir, Geschleppe eines Walz-oder Schneidewerks. — Ensemble des pièces composant la machine. — Équipage à cage massive ou à colonnes. Voyez Laminoir.

ÉRABLE, Ahornbaum, t. 1, p. 277.

ÉSCARBILLE, Cynder, t. 2, p. 193. — Petit charbon de houille qui passe à travers les grilles des fours à réverbère.

Escola, ouvrier de forges catalanes, t. 2, p. 431.

Espace Nuisible des sonfflets, Schædlicher Raum der Geblæse. — Ce que c'est, t. 1, p. 368. — Comment on le diminue dans les soufflets de cuir, 368, 369 et 385. — Comment on détermine son degré d'influence sur l'effet des soufflets, 427.

ESPATARDS de fenderie, Walze der Schneidverke, petits cylindres qui servent à étirer les barres, t. 2, p. 460.

Essais d'affinage, Frischversuche, avec addition d'autres substances métalliques. Voyez Métaux. — Id. avec une

addition de sel marin, p. 185.

Essais des minérais, Probieren der Erze. — On n'en fait pas usage dans la sidérurgie pour contrôler les opérations en grand, t. 1, pp. 235. — De leur incertitude, p. 236 et 237. — La fonte obtenue dans les essais est d'autant plus grise que la température est plus élevée, 239, 240.

Essar par la voie humide. Voyez Analyse.

Estibois, bloc sur lequel on lime les pointes des fils de fer. Estogard, Formspiess, petit ringard servant à nettoyer la tuyère.

ETAIN, Zinn. - Son alliage avec le fer, t. 1, p. 167 - Etain qu'il convient d'employer pour l'étamage. Voyez Fer blanc fabriqué d'après les procédés anglais.

ETALAGES, Rast. - Ce que c'est, t. 2, p. 15. Voyez Hauts fourneaux.

ETAMAGE, Verzinnung. Voyez Fer blanc.

ETAMER, Verzinnen. ETHIOPS MARTIAL, Eisenmohr, t. 1, p. 102,

ETIRAGE, Strecken ou Austreken. - On étire ou on longe le fer, soit par une compression au moyen des cylindres et des marteaux, soit par une traction comme dans les tréfileries.

ETOFFE, Stoff. - Mélange d'acier et de fer, t. 2, p. 606. ETRANGLION, partie étroite de l'arbre des trompes, t. 1, p. 374.

ETUVE. Chambre de dessication, Darrkammer, t. 2, p. 219. EVENT. Ableidunsrohr, t. 2, p 225.

Expiration des soufflets, Aussblassen der Luft. Voyez Soufflets.

Exploitation des forêts, Benutzung der Forsten. - Par coupes réglées, par jardinage ou par éclaircies, t. 1, p. 276. Exploitation des mines, Bergbau. Voyez Mines. Extension du fer par la chaleur. Voyez Dilatation.

## F. no note of the contract of

and all the super-spanning a MC of the second of the FAIX (donner trop de), c'est diminuer trop rapidement l'épaisseur des fils de fer. mb rel el eup offy alle man o

FAULDE, Verkohlungstæte. - Aire sur laquelle on effectue la carbonisation. — Fauldes permanentes en pierres ou en tôle, t. 1, p. 297. - Procédé de M. Brune, p. 297. - De la préparation des fauldes, 298, 299.

FAUSSES PAROIS, Rauschacht. - Mur qui enveloppe les parois, t. 2, p. 4 et 5.

Fausses rondelles ou faux taillans. — Petites rondelles qui séparent les taillans des trousses de fenderie, t. 2, p. 460.

FAZIN. Voyez Fraisil. - Kohlenllæsche.

Fenderie, Schneidwerck. — Espatards. — Découpoirs. — Taillans. — Fausses rondelles, tt. 2, p. 460. — On ne peut fendre que suivant des nombres impairs. — La trousse supérieure devrait être suspendue, 461. — Fourchette, note, 461. — Travail de la fenderie, 462. — Chauffage du fer, 463 à 466. — Fours dormans, 464.

Fenton, verge fendue, Schneideisen. - Ne convient pas

pour les tréfileries, t. 2, p. 467.

FER, Eisen. On le divise en trois classes, t. 1, p. 451 et 452. — Son histoire dans les temps anciens. t. 1, p. 17 à 25. — Id. dans les temps modernes, 25 à 37. — Couleur, 38. - Texture, 40 à 43. - Densité ou compacité, Cendrures, pailles et moines, 43 et 44. - Pesanteur spécifique, 45 et 46. - Adhésion, 46 et 47. Dureté. - Fer dur et ser mou, 48. - Ténacité, 50 à 62. - Magnétisme. - Propriétés électriques, 62 à 67. - Capacité pour le calorique et conductricité, 67 à 68. - Influence du calorique sur la résistance du fer éprouvé au choc, 69. - Dilatation jusqu'à la température de l'ébullition. -1d. de plusieurs autres corps, 69 à 71. - Dilatation depuis 00. jusqu'à la chaleur rouge, 72. - Couleur du recuit, 73. — Influence de la chaleur rouge (sur le) 75. — Dilatation depuis le rouge brun jusqu'au blanc, 77. - Soudabilité, 78. - Fer rouverin et fer de couleur, 78 et 79. -Influence de l'air atmosphérique sur le fer pendant les chaudes, 79 et 80. - Le fer mou se couvre d'une couche d'oxide plus vîte que le fer dur, 80. - Moyen d'empêcher la trop forte oxidation, 81. - Il peut reprendre sa crudité pendant les chaudes, 82 à 84. - Action de l'oxigène (sur le), 96 à 101. - Ses différens degrés d'oxidation, 99 et 100. - De l'action de l'eau (sur le) 100 et 102. Influence de l'air humide (sur le) 103 et 104. -

Movens de préserver le fer de la rouille, 104 et 105. -Action du carbone (sur le) 105 à 108. - Le fer pent se changer en fonte grise, 456. Voyez Graphite. - Modes de combinaison du carbone avec le fer, 109 à 114. Voyez carbone. - Action du soufre sur le fer, 114 à 118. -Action du phosphore sur le fer, 118 à 119. - De la Sidérite, 120. - Action simultanée du carbone et du soufre' (sur le), 121 et 122. - Raisons pour lesquelles le fer sulfuré est rouverin, 123. - Action simultanée du carbone et du phosphore (sur le), 124. (Fer cassant à froid et facile à travailler). - Influence des corps combinés avec le fer lorsqu'on le dissout dans les acides, t. 1, p. 126 et 130. - Des gaz qui se développent pendant la dissolution, 126 à 129. - Forme deux sels différens avec chaque acide, 131. - N'est jamais précipité à l'état métallique, 132. — Difficultés que présente l'analyse des substances ferrifères, 132. - Action des divers acides sur le fer et sur ses oxides. Voy. le mot Acides. - Alliages (du) exécutés en grand avec les métaux. Modification qu'éprouvent ses propriétés. Voyez Métaux. Enlève l'oxigène à presque tous les oxides métalliques, 181. Action du fer sur les sels, 181, 182. - Sur les carbonates alcalins (expériences de Clouët), 182, 183. — Décompose les sulfates, 183. - Fait explosion avec les nitrates, 184. - Son action sur les muriates, 184. -Décompose les phosphates et les arséniates, 186. — Il existe deux moyens de le préparer, t. 2, p. 285. - De la forme que reçoit le fer forgé, 287, 288. — Des machines dont on fait usage pour l'étirer, 288. - Parage du fer étiré entre des cylindres, 296. - Des différentes variétés de fer ductile, t. 2, p. 297. Des épreuves qu'on lui fait subir, 299. - Préparation du fer ductile, 300. Voyez Affinage. — Dégrossissement, 453 et suiv. — Fer platiné, 455. Voyez Platinerie et Martinets. - Fer fendu. Voyez Fenderie.

FER BLANC, Weissblech. - Fabrication de la tôle (de).

- Sous les marteaux. - Marteaux employés. - Le travail commence par l'affinage des rognures. - Ancien procédé, 490. - Etirage des languettes. - Doublons. - Planches. -Trousses et files, 491. - Chauffage et étirage des trousses. - Quantité de tôle obtenue. - Consommation de charbon, 492. - Fabrication au laminoir. - Cylindres employés, 493. - Quantité de tôle obtenue. - Déchet et consommation de combustible, t. 2, p. 494. - Décapage par les eaux sures, 495. - Ecurage des feuilles. - Creuset et fourneau d'étamage, 496. - Degré de température du bain d'étain. - Travail de l'étamage et du tirer au clair, 497. - Du bourlet et comment on le fait disparaître. - De la lisière, 498. - Blanchissage du fer blanc, ou le frotter au clair. - Encaissement. - Caractère, 499. - Dimensions des feuilles. - Pourquoi on consomme plus de suif, de seigle et d'étain pour les feuilles épaisses que pour les feuilles minces, 500 et 501. - Défectuosités des fers blancs d'Allemagne. - Essais infructueux qu'on a faits pour y remédier, 502. - Améliorations proposées par l'auteur, .503 à 506.

FER BLANC, fabriqué d'après les procédés Anglais. Le fer employé se prépare d'une marière particulière, note, t. 2, p. 508. - Laminage, note, 509 et 510. - Décapage dans les fours, 510 à 512. - Fours à décaper, note, 511. - L'acide hydrochlorique doit être préféré à l'acide sulfurique, pour le décapage dans les fours, note, 512. - Caractère extérieur des feuilles qui sont bien décapées, 512. - On redresse les feuilles à froid, sous de gros cylindres. - Qualités que doivent avoir les cylindres. -Étireurs et polisseurs, 513. - Décapage par la voie humide, dans les eaux sures, 514. - Dernier décapage dans l'acide sulfurique, 515. - Précautions qu'il exige. - Vésicules. - Ecurage, 515 et 516. - Mise au tain, 516. - Etain employé, 517. - On plonge d'abord les feuilles dans un pot de suif, avant de les mettre dans le pot d'étain. - Enumération des divers pots nécessaires pour l'étamage et le tirer au clair. — Utilité de la cloison du pot à laver, 518 et 519. — Lavage, 520 et 521. — Effet produit par le pot de suif du lavage, 522. — Du bourlet, 522. — De la lisière, 523.

Fer cassant à froid. — Fer tendre, Kaltbrüchiges Eisen. — Couleur, t. 1, p. 39. — Texture, 41. — Soudabilité, 79. — Doit ses propriétés caractéristiques le plus souvent au phosphore, 119 et 120. — Correction (du), t. 2, p. 446 et suiv.

FER brisant à chaud ou rouverin, Roth-Brüchiges Eisen.
— Couleur, t. 1, p. 39. — Texture, 42. — Fer de couleur, 79. — Doit ses défauts caractéristiques au soufre, 117 et. 123. — Amélioration (du), t. 2, p. 446 et suiv.

FER COULÉ, Gusswaare. — Classification des objets moulés, t. 2, p. 259. — Nettoyement ou ébarbage, t. 2, p. 273. — Ajustement et ferrement, 273. — Adoucissement, 274. — Emoulage, 275. — Lissage, 275. — Forage, 276. — Taillans des forets, 277. — Machine servant à alléser de gros cylindres, 278. — Autre machine indiquée par le Traducteur, note, 279. — Forerie verticale, 279. — Tournage, 280. — Vernissage et bronzage, 281. — Plaquage et couleur du recuit, 282. — De la préparation des ustensiles de cuisine. — De l'étamage et de l'émaillure, 282. et 283.

FER BRULÉ, Verbrantes Eisen, t. 1, p. 80. — Comment on empêche que le fer ne brûle, 82 et 83. — Le fer brûlé n'est peut-être qu'un sous oxide, 97.

FER FENDU, Schneideisen. Voyez Fenderie.

FER NATIF, Gediegenes Eisen.

Feb noir, Schwartzblech. — Fabrication de la tôle battue. — Forme et pesanteur du marteau. — Languettes. — Doublons, t. 2, p. 484. — Semelles. — Trousses. — Files, 485. — Forgeage de la trousse, 485. — Parage et dimensions des feuilles, 486. — Consommation de charbon et quantité de produits obtenus. — Précautions qu'exige le forgeage, 287. — Fabrication de la tôle laminée, 487. —

Cylindres éhaucheurs. — Travail du laminage, 488. — Déchet. — Quantité de produits obtenus. — Consommation de houille. — Classification de la tôle, 480.

FER rouverin. — Couleur, t. 1, p. 39. — Texture, 42. — C'est le plus souvent le soufre qui rend le fer rouverin, 117 et 123. — Si le cuivre lui donne ce défaut, 161. — Correction du fer rouverin, t. 2, p. 446.

Fermetures des soufflets, Schloss des Balgengeblæses, t. 1, p. 391.

Ferraille, Altes Stabeisen. — Traitement (de la) dans des fours à réverbère, t. 2, p. 440. Voyez Affinage de la ferraille.

Feux ou foyers d'affinerie, Frischfeuer ou Frischheerd.

Distinctions caractéristiques entre les feux et les fourneaux, t. 2, p. 285. — Les feux sont toujours activés par le
courant d'air d'une machine soufflante, 286. — Montage
du feu; voyez Creuset et Affinage à l'Allemande. —
Nombre des ouvriers nécessaires pour desservir un feu à
l'allemande. — Répartition de leur travail, 358 et suiv. —
Le maître est responsable du déchet et du charbon brûlé,
361 et suiv.

Feiux biscayens, Biscayische Feuer; voyez Affinage immédiat des minérais, d'après la méthode française.

Fewx catalans, Catalanische Feuer; voyez Affinage immédiat des minérais, d'après la méthode française.

Fewx de chaufferie, Wærmefeuer, t. 2, p. 457.

Fewx navarrois, Navarrische Feuer; voyez Affinage immédiat des minérais, d'après la méthode française.

Fin d'archal, Drath. — Qualité que doit avoir le fer destimé aux tréfileries. — Qualité du fil, 466. — Forgis. — Inconvéniens que présente le fer fendu, 467. — Bon moyem de préparer le fer destiné aux tréfileries. — Mécanisme de ces machines. — Recuit du fil, 468. — Note du Traducteur, 476 à 478. — Rapport entre le poids et l'épaisseur des différens numéros, 468. — De la désignation des diverses espèces de fil, 469. — Compas de

précision. — Confection de la filière, 470. — Comment on doit percer les trous, 471. — Trous pratiqués dans le diamant, note, 472. — Vîtesse avec laquelle on doit tirer, 473. — Les fils minces peuvent être étirés avec plus de vîtesse que les fils gros, 474. — Étirage avec des tenailles et des bobines, 475. — Précautions qu'exige l'étirage, 476. — Du recuit, 476 à 479.

Fil de fer. Voyez Fil d'archal.

File, Zeche. — Réunion de plusieurs trousses de feuilles de tôle, t. 2, p. 485.

FILERIES, Drathhütten. — Usines où l'on fabrique le fil de fer. Voyez Fil d'archal. On les divise en tréfileries

et en tireries, note, t. 2, p. 475.

FILIÈRE, Zieheisen. — Plaque d'acier percée de trous, t. 2, p. 468. — Confection, 470 et 471. — Filières dont les trous sont pratiqués dans le diamant, note de 472.

FILON, Gang, t. 1, p. 244, 245 et 246.

FINE-MÉTAL, Feineisen. — Fonte blanchie par une seconde fusion dans un bas fourneau, t. 2, p. 405.

FINERIE, Feineisenfeuer. — Bas fourneau dans lequel on blanchit la fonte, t. 2, p. 406.

FLEXIBILITÉ, Biegsamkeit, t. 1, p. 50 et 51.

FLAMMERON. Voyez Fumeron.

FLoss (plaques de fonte), t. 2, p. 149.

FLoss durs, Hartfloss, t. 2, p. 37.

FLoss tendres, Weichfloss, t. 2, p. 37.

Flussofen ou Blauæfen (fourneaux de fusion), t. 1, p. 26.

— Leur différence aux stuckofen, 263. — Idem aux hauts fourneaux, 264, et t. 2, p. 19. — Généralités sur la fusion des minérais dans (les), t. 2, p. 28, 29. — Sur le maximum de leur hauteur, 30. — De leurs dimensions. — De leur construction, 31. — De leur dessication, 32. — Travail (des), 32, 33 et 34. — Signes auxquels on reconnaît la marche du travail, 33. — De leurs produits. — Fonte mêlée. — Fonte blanche lamelleuse ou floss durs. — Fonte blanche matte, ou floss tendres, 35 à 37. — De la cessation du fondage, 37 et 38.

FLUTEAUX, Spiesschaalen. — Petites masses de fer qui s'atlachent au ringard lorsqu'on avale la loupe.

FLUX, Flusse. — De leur choix. — Expériences de Gadolin, t. 1, p 240 à 243. Voyez Fondans.

Fondage à poitrine ouverte ou à poitrine close, Schmelzen mit offner oder geschlossener Brust, t. 1, p. 7.

Fondans ou flux, Zuchlæge ou Flüsse. — Fonction (des), t. 1, p. 232 et 233. — On ne peut employer pour flux dans les essais, les fondans qui servent dans les hauts fourneaux, p. 237. — Nécessité d'employer (les), p. 256. — Chaque minérai demande un fondant particulier, 257. — Préparation (des), 258. — Fondans autres que la pierre à chaux, l'argile, le quartz et la marne, 259.

Fondations des fourneaux à cuve, Fundament der Schachtæfen, t. 2, p. 6.

Fonderie, Gisserey. — De l'emploi de la fonte de haut fourneau, t. 2, p. 159. — Raisons qui forcent de refondre le fer cru, p. 161. — Il est avantageux de joindre les fonderies aux hauts fourneaux, 162. — Des différens foyers qui sont nécessaires, 166. — Voyez, Refonte du fer cru, Fourneaux à vent, Fourneaux à manche et Fours à réverbère. — Des fosses où l'on enterre les moules, 216 et 221. — Des chaudières et des poches, 216. — Machines qui servent à mettre les moules en place et à soulever la fonte, 217. Voyez Fer coulé.

FONDEUR, Schmelzer, de haut fourneau.

Fonte, fer cru, Roheisen. Histoire (de la), t. 1, p. 451.

— Il est souvent difficile de la distinguer de l'acier, 452. —
Couleur, 39. — Texture, 44. — Pesanteur spécifique, 46.

— Dureté, 49. — Ténacité, 54 à 57. — Dilatation depuis le rouge brun jusqu'au blanc, 77. — Changemens qu'éprouvent l'une et l'autre espèce de fonte par l'impression de la chaleur avec ou sans le contact de l'air, 87. —
De la dilatation, et du retrait que subit la fonte en se figeant et en se refroidissant, t. 1, p. 88, t. 2, p. 223 et 229. — Résumé des différences entre les deux espèces

de fonte, t. 1, p. 92 et 93. - Règles à observer pour fondre le fer cru, 93 et 94. - Adoucissement, 95, et t. 2, p. 274. — Observations générales sur la constitution de la fonte, t. 1, p. 452 à 455. - Opinion de Monge, Berthollet et Vandermonde. - Modifications que doit éprouver cette opinion, 109 à 112. - Composition, 112 et 113. Voyez aussi Fonte blanche naturelle et fonte grise. - Explication des propriétés des fontes, d'après leur composition, 113. - Devient plus vive par la présence du soufre et se refroidit instantanément, 123. Le phosphore la rend plus liquide et lui fait conserver sa chaleur, 124. - L'une et l'autre espèce (de) peuvent donner du fer ou de l'acier, 200. - Quelle est la fonte qui peut contenir des proportions constantes de carbone, 48i et 482. - Refonte. - Considérations générales, t. 2, p. 153. Propriétés que doit avoir celle qu'on veut refondre, t. 2, p. 155. - On est souvent forcé de refondre le fer cru pour le convertir en objets moulés, 161. Des méthodes suivies pour le refondre, 163. - De la refonte dans des creusets, 166. Voyez Creusets, Fonderies et refonte. - De l'espèce de fonte qu'on doit employer, 160. - De la refonte dans des fourneaux à manche. Voyez Fourneau à manche. - De la refonte dans des fours à réverbère. Voyez Four à réverbère. - Fonte moulée. Voyez Fers coulés. - Affinage de la fonte. Voyez Affinage. - Moyen de blanchir le ser cru. Voyez Blanchiment de la fonte.

Fonte Blanche. Veisses Roheisen. — Couleur, t. 1, p. 39. — Texture, 44. — Possède une pesanteur spécifique plus grande que celle de la fonte grise, 46. — Elle se dilate moins que la fonte grise en se solidifiant, 88. — Grillage et fusion, 91 et 92. — Grillage avec ou sans le contact de l'air, 458 et 459. — Composition, 112 et 113. Voyez aussi Fonte blanche naturelle. — l'usion dans un creuset, 462. — Fusion dans des fourneaux à cuve et dans des fours à réverbère, 463. — Est susceptible de contenir plus de

soufre que la fonte grise, 124. — La sous-espèce blanche de la fonte grise se convertit en acier aussi facilement que la fonte blanche naturelle, 180. - Se change en fonte grise par l'action d'une forte chaleur suivie d'un lent refroidissement, 196, 197, 462 à 464. — La présence du soufre, du phosphore et du manganèse retarde ce changement, 196 et 197. - Différence entre la fonte blanche provenant d'un fourneau dont l'allure est très-dérangée et la fonte blanche naturelle, 489 et 490. - Des causes qui produisent (la), t. 2, p. 47, 48 et 49. - C'est elle qui donne naissance à la fonte grise, 48. - Fonte blanche obtenue malgré la pureté des laitiers, 50 et 54. - Moyens d'y remédier, 51. - Fonte blanche qui n'est pas le résultat d'une surcharge ni d'une trop grande fusibilité des minérais, 51, 52, 53, 118 et 119. - Obtenue avec le coke, elle est toujours très-impure, 56. - La fonte blanche, matte et grenue, a été souvent confondue avec la fonte blanche obtenue par une surcharge de minérai, 119. -Elle a été confondue aussi avec la fonte grise, 120. On l'obtient souvent dans les fourneaux à coke, 121. -Elle forme la transition de la fonte grise à la fonte blanche rayonnante, 125. - Son emploi pour les objets moulés, 156. - Des formes cristallines, 157. - Taches de cristallisation, 158. - Voyez Refonte et fonderies.

Fonte Blanche Matte, Dickgrelles Roheisen. - Floss

tendres. - Produits des flussofen, t. 2, p. 37.

Fonte Blanche naturelle, Naturliches veisses roheisen, ou fonte blanche manganésifère, t. 1, p. 178 et 179. — Se comporte de la même manière que la sous-espèce blanche de la fonte grise, 179. — Est aussi pure que la fonte grise, 198. — Est plus facile à affiner que la fonte grise, 198 et 199. — Contient toujours une petite dose de graphite, 484. — Analyse de cette fonte changée d'abord en fonte grise, 485, 486. — Composition, 487. — Fonte blanche de flussofen. Voy. Flussofen.

Fonte GRISE, Graues roheisen. - Couleur, t. 1, p. 39.

- Texture, 44. - Pesanteur spécifique plus petite que celle de la fonte blanche, 46. - Se dilate davantage en se solidifiant, 88. - Grillage et fusion, 89, 90, 458 et 459. Voyez Fonte grise obtenue au charbon de bois, et Fonte grise obtenue au coke. — Composition, 112, 113 et 488. — Contient moins de matières étrangères que la fonte blanche, 197. - Elle contient moins de charbon que la fonte blanche lamelleuse, 488 et 489. - La couleur foncée n'indique pas toujours la présence d'une grande quantité de carbone, 400 et 491. - Se forme seulement lorsque le dosage du minérai est petit, 491 et 492. - Fonte grise de Flussofen. Voyez Flussofen - Provient de la fonte blanche, t. 2, p. 48. -Il est difficile de l'obtenir avec des minérais très-fusibles, t. 2, p. 51. - Circonstances d'où dépend la formation de la fonte grise, p. 55 et 56. - Son emploi pour les objets moulés, 156.

Fonte grise obtenue au charbon de bois: — Fusion dans un creuset d'argile, t. 1, p. 460. — *Idem* dans un creuset de graphite. — *Idem* dans la poussière de charbon, 460, 461. — *Idem* dans un fourneau à cuve et dans un four à réverbère, 461.

Fonte grise obtenue au coke. — Fusion, t. 1, p. 461. — Se convertit difficilement en fonte blanche par le refroidissement subit, 462.

Fonte mêlée ou truitée, Halbirtes Roheisen. — Couleur, t. 1, p. 40. — Fonte mêlée de flussofen, t. 2, p. 36.

Fonte sulfurée, Geschwefeldes Roheisen. — Est trèsvive et se refroidit promptement, t. 1, p. 123. — Est encline à devenir blanche, 123 et 124. — Ne peut servir pour objets coulés, t. 2, 158.

Fonte phosphorée. — Fonte de fer tendre, *Phosphor Roheisen*, *Kaltbrüchiges Roheisen*. — Est très-vive, fusible et conserve long-temps sa liquidité, t. 1, p. 125. — Convient parfaitement pour objets moulés, t. 2, p. 158.

Fonte raffinée ou grise, Gaares Roheisen. Note du Tra-ducteur, t. 2, p. 23.

Forerie, Bohrmachine. Voyez Fer coulé.

Forge, Schmiede ou Frischfeuer. — Usine où l'on prépare le fer, t. 2, p. 308.

Forgeage du fer, Schmieden des stabeisens, t. 2, p. 353. Voyez Platinerie.

Forger, Schmieden. — Étirer le fer sous des marteaux ou entre des cylindres, t. 2, p. 287 et 288.

Fongis, fer destiné aux tréfileries, t. 2, p. 467.

Fosse, Dammgrube. — Trou dans lequel on place les moules d'argile pour les enterrer dans le sable, t. 2, p. 216.

Fours d'affinerie, Pudelofen. — (Pudling fournacer.)

Voyez Affinage dans des fours à réverbère.

Foun d'affinerie pour la ferraille Flammofen zum zugutmachen des Altenstabeisens, t. 2, p. 440.

Four de carbonisation pour la menue houille, t. 1, p. 348. Four de chaufferie pour recuire le fer en barres. — Glühofen, t. 2, p. 297. — Pour chauffer les pièces cinglées (Blowing fournacer), 415. — Pour les fenderies, 463 et 464. — Pour recuire le fil d'archal, 477. — Pour chauffer les bidons et les trousses de tôle, 482 et 493, et note, 509. — Pour décaper, note, 511.

Four à réverbère pour la refonte du fer cru, Flammofen zum umschmelzen des Roheisens. - Parties principales, t. 2, p. 189. — Comment on consolide le mur, 190. - Du rapport entre les dimensions de la grille, de la sole, et du rampant ou de la cheminée, pour les fours activés avec la houille, 190 à 192. — De la grille, 192 à 194. — Du pont, 194. - De la sole et de l'autel, 195. - De la coulée, 196 197 et 208. - Porte qui sert pour le chargement du four. -De la hauteur de la voûte, 197. - Rapport de la longueur à la largeur du foyer, 198. - Emplacement et forme du rampant, 198. - Ses dimensions, 199. - Des dimensions de la cheminée, 199. — Chargement du four, 201. — Changement qu'éprouve la fonte, t. 1, p. 461 et 463; t. 2, p. 202. - Carcas, 202. - Il faut donner une chaleur vive, 203. - De l'inclinaison de la sole, 204. - Assortiment de la fonte, 205. - Il faut empêcher que l'air extérieur ne pénètre dans le foyer. — Durée de la fusion, — Il faut chauffer d'abord les fours, 206. — Consommation de matières, 208 et 209. — Capacité la plus avantageuse, 209.

Four à réverbère activé avec du bois. — Rapport de la grandeur de la grille à celle de la sole et à la largeur du rampant, t. 2, p. 209. — Fours de St.-Pétershourg, 210. — Cendres. — Consommation de bois, 211.

Four à réverbère chauffé avec de la tourbe, t. 2, p. 211.

Four à réverbère pour affiner le fer. Voyez Affinage dans des fours à réverbère.

Four à réverbère pour chausser le ser, Blowing fournacer, t. 2, p. 415, 416.

Founcherres de fenderie, note, t 2, p. 461.

Fourneaux à cuve. — Feux. — Fours à réverbère. — Fours à creusets, 7, 8 et 9. — Dans les petits fourneaux on n'obtient point de produits liquides, 260 et 261. La hauteur des fourneaux doit dépendre de la nature des minérais, 263. — Stuckofen. — Flussofen et haut fourneau. — Distinction caractéristique, 263, 264, et t. 2, p. 19. — Du choix qu'on doit faire entre ces différens foyers d'après la nature des minérais, t. 1, p. 264 et 266, et t. 2, p. 104. — Distinctions caractéristiques entre les fourneaux et les feux., t. 2, p. 285.

Fourneau de carbonisation pour le bois, Holz-Verkohlungsofen, t. 1, p. 292 à 294, et note, p. 294.

FOURNEAU de carbonisation pour la houille, t. 1, p. 350 et 351. — On y traite de préférence les houilles grasses non collantes. — Chargement, mise en feu et conduite du fourneau, 351 et 352.

Fourneau de carbonisation pour la tourbe, t. 1, p. 326,

et note de la p. 329.

Founneau de cémentation, Cémentirofen, t. 2, p. 563 et suiv. Voyez Aoier de cémentation.

Fourneau à cuve, Schachtofen. - Parties principales. -Gueulard. - Environs de la tuyère. - Sole, t. 2, p. 3, 4, - Parois et contre-parois, 4. - Double muraillement, 5. - Canaux d'évaporation, 5. - Ancres et barres de fer, p. 6. - Double muraillement en terre. - Fondations, 6. - Embrasures et marâtres. - Côtés du travail. - Rustine, côté de la tuyère. \_ Contrevent, 7, 8. \_ Emplacement. \_ Grandeur du bâtiment, 10. - Dimensions de la cuve, 11. - Sont dépendantes de la nature du minérai, 12. - La forme de la section horizontale est assez indifférente, 13. - Formes diverses qu'il a déjà reçues, 13 à 16. - Ventre. - Ce que c'est, t. 2, p. 14. - Ouvrage et étalage, 15. - Fourneaux à cuve avec ou sans ouvrage, 16 à 18. -Différences caractéristiques entre les hauts fourneaux, les flussofen, et les stuckofen, t. 1, p. 263 et 264; et t. 2, p. 19. - D'où dépend le degré de chaleur des fourneaux à cuve. - Des matériaux employés pour leur construction, 20. — De la construction des parois, 21. — Généralités sur l'allure des fourneaux à cuve, 21 à 24.

Fourneau d'étamage, Ofen zum Verzinnen der Bleche, t. 2, p. 496.

FOURNEAU à Goudron, Pechofen, t. 1, p. 292, 350.

Founneau de grillage pour les minérais, Ofen zum Ræsten der Erze. Voyez Grillage.

Founneau à manche, Coupellofen. — Petit fourneau usité anciennement en France, t. 2, p. 172. — Des fourneaux à manches immobiles, 174. — Id. de ceux qui sont mobiles, 175. — De leur construction, 175, 176 et 184. — De leur hauteur, 177. — De leur largeur, 178. — Emplacement de la tuyère, 179 et 180. — Fourneaux à deux et à quatre tuyères, 179. — Du volume d'air employé et de la vîtesse du vent, 180. — Quantité de charbon ou de coke employée pour refondre 100 kilogrammes de fer cru, 182. — De la mise en feu et de la coulée, 184. — Du travail, 185 à 188. — Il faut nettoyer le fer cru avant de le refondre. — Examen des diverses espèces de fontes

qu'il convient d'employer ou d'éviter, 185 et 186. — De la durée des parois. — Du déchet de la fonte, 188. — De la

quantité de fer cru obtenue par jour, 189.

FOURNEAU à vent pour refondre le fer cru, t. 2, p. 166. — Doit contenir trois creusets ou un seul, t. 2, p. 169. — Dimensions. — Combustible qu'on y brûle, 168. — Précautions qu'on doit prendre pour charger le fourneau, 171.

Foven, feu, four ou fourneau.

Foxen d'un four à réverbère, t. 2, p. 189.

Fraisil ou frasin, Loesche. — Poussière de charbon mêlée de terre. — Fraisil de coke, t. 1, p. 335 et 340.

FRIABLE, Mulmig. — Minérais friables qui se pulvérisent facilement. — Il faut éviter de les laver, t. 1, p. 248. — Précaution qu'exige leur traitement dans les hauts fourneaux, t. 2, p. 117.

FROMAGE, Thonplatte. — Support de terre réfractaire pour les creusets, t. 1, p. 239, et t. 2, p. 168.

FROTTER, Scheuren. Voyez Fer noir et fer blanc.

Fumer un haut fourneau, Einen Hohofen abwaermen.

— Dessécher un haut fourneau. Voyez Mise en feu.

Fumerons, Brænde. — Morceaux de bois à demi-carbonisés. — Leur emploi, t. 1, p. 308 et 309. — On les carbonise à la fin de la campagne, 316.

Fusion, (point de) Schmelzpunkt. — Du fer, de l'acier, de la fonte, t. 1, p. 77, 78 et 84. — Point de la fusion. — Hauteur à laquelle les minérais chargés dans les fourneaux à cuve se liquéfient, t. 2, p. 22 et suiv.

### G.

GAMBIER. Crochet de fer avec lequel on reçoit les verges fendues.

GANGUE, Gangart. — Substances qui accompagnent les minérais. — On augmente leur fusibilité à l'aide des flux ou fondans, t. 1, p. 232.

GAZON, Rasen. - Forme la meilleure converture qu'on

puisse donner aux meules de carbonisation, t. 1, p. 304. GATEAU, Kuchen. — Soulever le gâteau ou la masse

Rohaufbrechen, t. 2, p. 339 et suiv.

GAZ, Gazarten. — Qui se développent pendant la dissolution du fer dans les acides, t. 1, p. 126 et 127. — Hydrogène; il a été considéré d'abord par Bergman et Rinman, et plus tard par Berthollet, Monge et Vandermonde, comme pouvant servir à déterminer la quantité de fer contenue dans la dissolution, 127 et 128. — Causes de la différence entre les quantités de gaz obtenues, 129 et 130. — La présence d'une grande quantité de carbone, retarde la dissolution, 130.

GENTILHOMME, Leisteinblech. - Ce que c'est, t. 2,

p. 85.

Gençunes, Hartborsten. — Fentes en travers de l'acier fortement trempé. Voyez Criques.

GISSEMENT des minérais, Vorkommen der Erze, t. 1,

p. 205 et suiv.

GITE ou gist des soufflets, Unterkasten, t. 1, p. 388.

— Ne devrait former qu'un plan, 389. — Il faut remplir de bois les vides inutiles, 390. — Se construit en madriers très-secs, 390 et 391.

Goudnon de bois, Holztheer.

Goupron de houille, Steinkohlentheer, t. 1, p. 353 et 354.

GOUJAT, Lehrbursch. — Apprenti ou aide forgeron, t. 2, p. 358. — Ses fonctions, 359 et suiv.

GRAINURE, Kornart, texture. Voyez pour la texture du fer, de la fonte et de l'acier, les mots Fer, Fonte et Acier.

GRAISSE, Fett. — Oter la première graisse, frotter les feuilles de fer blanc, t. 2, p. 498. Voyez Fer blanc. — Elle sert pour tremper les objets délicats, t. 2, p. 603.

Grande Masse des hauts fourneaux, Oberschacht. — Partie de la cuve depuis le ventre jusqu'au gueulard.

GRAPHITE ou Plombagine, Graphit ou Reissblei, t. 1, p. 107. — Quantité (de) contenue dans le fer cru,

111, 112 et 488. - Le graphite contenu dans la fonte grise n'est pas un carbure de fer; c'est du carbone pur, t. 1, p. 474. - Le graphite ne peut se former que par la fusion du fer carburé, 478 et 479.

Gnès, Sandstein, Fond des creusets d'affinerie dans lesquels on fait l'acier, t. 2, p. 541.

GREELLADE, Stauberz, poussière de minérai grillée. -Quantité employée pour chaque fusion, t. 2, p. 429. Dans quel cas on augmente ou on diminue la dose (de), 430 et 432. and the same of the safe.

GRILLAGE des minérais, Ræsten der Erze. - Opinion des métallurgistes sur l'effet (du), t. 1, p. 224 et 225 But réel du grillage, 225 et 226. - Degré de chaleur du grillage doit être proportionné à la fusibilité des minérais, 227. - Le grillage est essentiel lorsqu'on réduit les minérais dans de petits fourneaux, 227 et 228. - Sert aussi à chasser l'eau et l'acide carbonique, 228 et 226. - Précautions qu'il exige. - Augmente ou diminue le poids des minérais, 250. - Se fait à l'air libre, 250. -Dans des enceintes, 251. - Les grandes enceintes présentent une économie de combustible, 252. - A lieu dans des fourneaux à cuve ou dans des fours à réverbère ; 252. Fourneaux à cuve usités en Silésie, 253. - Id. servant au Greusot et à Vienne, t. 1, p. 254 (note). - Dans des fours à réverbère. - Le soufre ne se dégage pas ravec facilité, 254.

GRILLAGE des plaques, Braten des Scheibeneisens. -Ne peut convenir pour la fonte blanche impure, it. 17 p. 199, ni pour la fonte grise, p. 89 et 200. - Grillage des blettes, t. 2, p. 386 et 387. A way of a saldy and

GRILLE, Rost. Voyez Four à réverbère.

Gueulard, Gicht, t. 2, p. 3. - Plateforme (du), p. 8. - Chaleur (du). - Dans quel cas on pent utiliser cette chaleur. - Note du Traducteur, p. 9. Woyez Hauts fourneaux.

.. Gueusat, Gænslein. - Petite gueuse of ansa ortan . W. Gueuse, Gants, t. 2, p. 149.

# The color of the state of the s

to a prayer - Legenders or protection of the con-HACHERON, Setzeisen, t. 2, p. 354.

HATRE ou rustine, Hinterzacken, t. 2, p. 315. - Plaque d'un creuset d'affinerie.

HALER les laitiers, Abverfen der Schlacken, t. 2, p. 92. Voyez Laitiers.

HALDE, Halde. - Déblais provenant de la gangue ou des minérais rebutés.

HANCHE de chaudière. - Partie arrondie qui lie le fond aux parois latérales.

HAUTS FOURNEAUX, Hohofen. - Notions historiques, t. 1, p. 26 et suiv. - Si l'on doit préférer (les) à coke, aux hauts fourneaux à charbon de bois, t. 1, p. 364. - Différence entre les hauts fourneaux et les flussofen, t. 2, p. 19et 38. - Ouvrage, 38 et 39. Voyez Ouvrage: - Creuset, avant creuset, petite masse inférieure, 41. - Rustine, costières, avant et arrière costières; 41 et 42. - Tympe et dame, 42 et 85. - Plaque de tympe. - Fer de tympe, 43. - Allure (des). Voyez Allure. - Difficultés que présente la conduite des hauts fourneaux, 58, 59. - De leur hauteur, 59 à 62. - Une grande hauteur est toujours avantageuse si la machine soufflante donne beaucoup de vent, 60, 61, - La hauteur ne peut pas être très-grande si les minérais contiennent du zinc, 61. - Les fourneaux à coke doivent être très-hauts. - Minimum de la hauteur qu'ils peuvent recevoir d'après la nature du combustible, 62. - Vîtesse du vent qu'ils doivent recevoir. Voyez Pression de l'air et Combustibles. - Du rapport qui doit exister entre la hauteur des fourneaux, la vîtesse du vent et la quantité d'air fournie, 63 à 660 - De la largeur du haut fourneau, 66 à 70. - Des fonctions du ventre, 66. - Quantité d'air nécessaire au fourneau pour une largeur et une hauteur déterminée, 69. - Des étalages, 71, 72. - Doivent se rattacher au ventre sans former d'angles vifs, 72. - Du gueulard. -The state of the state of

Sa largeur est modifiée par la dureté du minérai, p. 73. -De la tuyère, 76 à 80. Voyez Tuyère. - Hauts fourneaux à deux tuyères, 8.-De la dessication (des) à charbon de bois, 87, 88. Voyez aussi Hauts fourneaux à coke. -- Mise en seu d'après la méthode suédoise, t. 2, p. 90 et 91. - Travail du premier jour où l'on donne le vent, 92. - Halage du laitier, 92. Voyez Hauts fourneaux à coke, - Première coulée. - La fonte est ordinairement blanche, 96. - Raison, 116 et 117. - On doit augmenter les charges graduellement, 96. - L'épaisseur de la maçonnerie contribue à la régularité du travail. - Il ne faut jamais introduire qu'une charge à la fois dans (le). - Du chargement en charbon, 97 à 99. - Inconvéniens des petites charges, 100. - Il est difficile d'indiquer le point où le minérai commence à fondre, t. 2, p. 101. - Volumes des charges employées en Silésie, en Suède, en Russie, 101 et 102. - Considérations qui modifient la dose de charbon chargée dans (le), 102. - Chargement en minérai. Voyez Minérais de fer. - Comment les charges de minérai et de charbon sont disposés dans le gueulard, 108 et 109. — Du nombre des charges qui peuvent descendre dans les 24 heures, 109. — Du nombre d'ouvriers nécessaire pour desservir (les), 110. — De la coulée, 110. Voyez Coulée. - Dans quels cas on puise la fonte avec des poches. - Manière de procéder, 112 et 113. - Inconvéniens qui en résultent, 113 et 114. — Si l'on travaille souvent dans le haut fourneau, il faut diminuer la charge de minérais, 131 et 132. — Mise hors et interruption du travail, 148. - Durée d'une campagne, 149. - Situation journalière et mensuelle. — De la consommation de matières, des produits obtenus, de la pression du vent, 150 et 151. — Détermination du déchet du minérai et de la consommation de charbon, 151 et 152.

HAUTS FOURNEAUX à coke, Coakhohoefen. — Un excès de chaleur y est plus dangereux que dans les fourneaux à charbon de bois, t. 2, p. 57. — Si le coke est impur, il

faut ajouter quelquesois des laitiers à la charge du sourneau, 58. — Haut sourneau à deux tuyères, t. 2, p. 81. — De la dessication des hauts sourneaux à coke, 88, 89 et 90. — Nettoiement du creuset ou halage du laitier, 93 à 95. — Volume des charges, 103.

HÉMATITE brune, Brauner Glaskopf, t. 1, p. 209. HÉMATITE rouge, Rother Glaskopf, t. 1, p. 207.

Herbue, Thonartiger fluss. — Terre argileuse employée comme fondant.

HETRE, Fagus, Rothbuche, t. i, p. 274.

Hons. Voyez Mise hors.

Houille, Steinkohle. - Si elle contient le charbon à l'état de nature, t. 1, p. 329, 330 et 338. — Classification des diverses espèces (de), d'après Karsten, Werner et Voigt, 331 à 333. - Brune. - De Kilkeny. - Collante et non collante, 334. - Sur le choix qu'on doit faire entre les diverses espèces (de) pour les feux de flamme et pour les feux de charbon, 336 et 339. - De la houille qu'on doit carboniser de préférence, 340 et 341. — Quantités de charbon retirées de la houille par plusieurs chimistes, 337. -Produits de la distillation, 338. — Il faut juger de la qualité (de la) par sa couleur, son éclat et son gissement, 339. Voyez Carbonisation, Fourneaux et Meules. - Quelle est (la) qu'on doit carboniser dans des fourneaux, et celle qu'on doit traiter dans des meules, 353. - Influence de l'eau sur (la), 357. — On peut juger de la qualité du coke par l'incinération (de la), 359. - Comparaison entre les effets produits par la houille et par le bois, 362.

Huche de bocard. — Auge qui reçoit les minérais bocardés.

Huile, Oehl, provenant de la distillation de la houille, t. 1, p. 353 et 354. — L'huile sert à tremper des objets délicats, t. 2, p. 603.

HURASSE, Hillse, t. 2, p. 289.

HYDRATE de fer, Eisenhydrat. — Artificiel, t. 1, p. 102. — Naturel, 208. — Compacte, 209.

HYDROGÈNE, Wasserstoffgaz, obtenu par l'oxidation du fer dans l'eau: Voyez Gaz.

and the contract of the contra

Incinération, Einascherung, de la houille, sert à faire connaître ses propriétés métallurgiques, t. 1, p. 358.

a roll of the land over the land

and the second second

Jambes d'ordons, Hammersaeule, t. 2, p. 290.

Jet, Einguss, t. 2, p. 222.

Jet d'air, Windstrohm. — Il est intermittent si l'on n'a que deux soufflets, t. 1, p. 411. Voyez Vent.

Jumelles de bocard, Pochsæulen, montans ou poteaux.

### Fig. L. a barrell processes

LACHE laitiers, Schlackenspiess, t. 2, p. 331.

LATTEROL, Schlackenzacken, plaque du creuset, t. 2,

р. 315.

LAITIERS de haut fourneau, Hohofenschlacke. Ceux des flussofen sont ordinairement plus liquides que ceux des hauts fourneaux, t. 1, p. 264. On les hale s'ils sont visqueux, ou on les retient dans le fourneau pour les rendre plus liquides, t. 2, p. 92. — Id. pour les laitiers des hauts fourneaux à coke, 93 à 95. — Le manque de fondans les rend visqueux et quelquefois pesans; un excès de fondans les rend corrosifs et avides de fer, 105! — S'ils sont trop fusibles, ils ne peuvent protéger le fer contre le courant d'air, 125. — S'ils sont trop visqueux, ils sont disposés à engorger le fourneau, 126. — Bouillonnement du laitier, 129 et 130. — Obtenus à une très-haute température, ils deviennent blancs, caverneux, semblables à la pierre ponce, 133. — Des laitiers peu colorés, 135. — De la transparence des laitiers, 135 et 136. — Les laitiers

trop visqueux proviennent d'un manque ou d'un excès de chaleur, 136. — Laitier qui a une bonne consistance, 137. — Il n'est pas nécessaire de le haler lorsque l'ouvrage est encore étroit, 137 et 138. — En retenant les laitiers trop fortement dans le haut fourneau, ils se portent quelquesois du côté de la rustine. — Inconvéniens qui en résultent, 138. — Effet avantageux produit par un laitier pur et liquide, 139.

LAVAGE du fer blanc ou le tirer au clair, Durchführen des Weibleches, t. 2, p. 497.

Lavace des minérais, Waschen der Erze. - Inconvéniens qui en résultent, t. 1, p. 248.

LAVOIR, Waschplatz. — Endroit où on lave les minérais. LAMINOIRS, Blechvalzwerk. — Équipage à cage massive et équipage à colonnes, t. 2, p. 295. Voyez Fabrication du fer noir et du fer blanc.

LANGUETTE, Ourwellstab, t. 2, p. 484.

LIQUATION, Seigerung. — L'affinage immédiat des minérais se fait par une espèce de liquation, t. 2, p. 435.

Listère du fer blanc, Abwerfsaum. — Traces laissées par le bourlet après qu'il a été dissout, t. 2, p. 498.

LITEAUX de soufflets, Geblæseleisten, t. 1, p. 389.

— Doivent être très-lisses et enduits de cuir, 390.

Longrines de fonte, Roheisenlage. — Gueuses ou barres de fonte qui servent à soutenir les marâtres.

LOPINS, Kolben ou Schirbel, t. 2, p. 287. — Chauffage et martelage (des), 356 et suiv.

Louir les minérais, Probenehmen des Erzes, t. 1, p. 238.

Loupe ou Masset, Luppe ou Deul, t. 2, p. 287.—Comment elle se forme. Voyez Affinage à l'allemande.—Forme et caractères extérieurs d'une bonne loupe.—Manipulation qu'on lui fait subir lorsqu'elle est sortie du feu, t. 2, p. 353.—Cinglage, 355.—Comment on la divise en lopins, 356.—Celles qui proviennent des pudlings fours sont pâteuses et donnent beaucoup de scories, t. 2, p. 415. Voyez Affinage dans les fours à réverbère.

LUNETTE, Brille. — Fourneau à lunette, Brillen-Ofen, t. 1. 18. qui pui de la paune. — Ponte de la table minute, 353. — Largeur de la paune. — Ponte de la table

make the distance of the Marie and temperature of

100 - 1 n u - n - 1 - 106

CCD: 9

Maceration, Zerrennung. — Fusion et épuration de la fonte par le repos de masse.

MACÉRER, Zerrennen.

Machines soufflantes, Geblæse. Voyez Soufflets.

MAGASIN de charbon, Kohlenschuppen.

Magnesium, Magnesium, t. T, p. 156.

MAGNÉTISME du fer, Magnetismus, t. 1, p. 62 et 63.

— Comment on le donne et comment on le détruit, 64 et 65.

Mandrin pour donner la forme voulue aux tuyères, Formeisen, t. 2, p. 321.

Malléabilité, Geschmeidigkeit, t. 1, p. 50, 51. — Comparaison entre la malléabilité du fer dur et du fer mou. — Comment on la détermine, 60, 61.

MANCHE de marteau, Hammerhelm.

Manchon ou Moufle, Muffe.

Manganèse, Mangan. — Son alliage avec le fer, t. 1, p. 177. — Possède la propriété de blanchir la fonte, p. 178. — Augmente la dureté du fer, sans nuire à la ductilité, p. 179. — Retarde le changement de la fonte blanche en fonte grise, p. 197. — Rend la fonte plus fusible, t. 2, p. 530. — C'est par la fusibilité donnée à la fonte, qu'il améliore la qualité de l'acier, 539.

Manicordon, fil de fer mince; sert pour les clavecins. Manteau des moules d'argile, Mantel der Lehmformen,

p. 254 à 256. Voyez aussi Moulage des statues.

MANTURE, fil de fer détérioré au feu.

MAQUETTE, Kolbeneisen. — Pièce de fer forgée par un bout, t. 2, p. 357.

MARATRES, Trageisen. — Pièces de fonte qui soutiennent le plafond des embrasures. Marteau, Hammer. — Différentes espèces, t. 2, p. 288. — Nombre de coups qu'ils doivent fournir par minute, 353. — Largeur de la panne. — Pente de la table de l'enclume. — Cette table doit être parfaitement plane, 354. — Comment on la durcit, 238.

MARTEAUX à bascule, Schwanzhammer, t. 2, p. 292.

MARTEAU à ébaucher la tôle fine, Urwellhammer, t. 2, p. 490.

MARTEAU frontal, Stirnhammer, t. 2, p. 294. MARTEAU à platiner la tôle fine, Breithammer, t. 2, p. 490.

MARTEAU à soulèvement, Aufwerfhammer, t. 2, p. 289.

MARTEAUX de tôlerie, Blechhæmmer. Voyez Fer noir et fer blanc.

MARTELEUR, Hammerschmid. — Ses fonctions, t. 2, p. 359 et suiv.

Martinet ou macas, Schvanzhammer, t. 2, p. 455.

Forme. — Largeur de la panne du marteau et de la table de l'enclume. — Rapidité du mouvement, 456. — Nombre d'ouvriers qu'il occupe, 457.

MARTINER ou platiner, Reckhammern.

MARTINEUR, Reckschmid.

Masse, loupe catalane, t. 2, p. 431.

Masselotte, Verlorner Kopf. — Masse de fonte que l'on coule à l'extrémité des canons.

Massoques, lopins qu'on obtient en coupant le massé.

Massoquettes, fractions des massoques.

Mazéage, Brutfrischschmiede. Voyez Affinage des blettes grillées.

MAZEAU, demi-produit obtenu dans le mazéage et dans l'affinage bergamasque, note du Traducteur, t. 2, p. 391.

MAZELLES, Scheiben, obtenus dans le mazéage.

Mazelles, Brocken, fonte projetée sur des laitiers dans l'affinage bergamasque.

Mazer, liquéfier la fonte, Zerrennen.

MAZERIE (foyer de), Zerrennherd, foyer dans lequel on exécute la première fusion.

MÉDAILLES, Schaumunze. Moulage, t. 2, p. 251.

MÉDAILLON, Médaillen. Moulage, t. 2, p. 251.

MÉLÈZE, Larix. Lerchenbaum ou Lehre, t. 1, p. 274.

MENTONNET de bocard, Daumen.

Mentonnet de soufflets, Kroepfe, t. 1, p. 389.

MÉTALLOIDES, minérais qui ont l'éclat métallique.

MÉTALLURGIE, Metallurgie, t. 1, p. 1, (note). — Du fer, 12. — Son importance et son étendue, 12, 13, 14 et 15. — Raisons opposées à son perfectionnement, 16. — Moyens de la favoriser, 31 et 32. — Son état actuel en Europe et en Amérique, 32 à 37.

MÉTAUX, Metalle. Action des métaux alcalins sur le fer, t. 1, p. 153 et 154. — Idem des métaux terreux. — Action de l'aluminium, 155. — du calcium, 156. — du magnésium et du barium, 156.

- du silicium, 154.
Alliage de l'antimoine et du fer, 173.
- de l'argent, argenture sur fer, 158 à 160.

- de l'arsenic, 174.
- du bismuth, 173.

- du chrôme,

— du cuivre, 160 à 1611

- de l'étain, 166.
- du manganèse; 177 à 180.

- du manganèse; 177 à 180.
- du nickel, 1975.

- de l'or, dorure sur fer, 157 à 160.

- de l'or, dorure sur ier, 1 197 a 100.

- du platine et du mercure, 1 160.

- du plomb, 162 à 165.

du titane,

- du tungstène,

- du zinc, 167 à 172. METTRE hors, Ausblasen. Voyez Mise hors.

METTRE en seu, Anlassen. Voyez Mise en seu.

Meures de carbonisation pour le bois, Verkorlungs meiler für das Holtz, t. 1, p. 296. — Les grandes sont préférables aux petites, 300. — De la forme (des), p. 300. — Du dressage (des), p. 301 et 302. — Comparaison entre les meules à bois de bout, et les meules à bois couché; manière avantageuse de construire celles-ci, p. 303. — Précautions qu'exige le dressage (des), p. 303 et 304. — Converture ou bouge, 304 à 306. — De la mise en feu (des), p. 307 et 308. — Comment on conduit le feu, p. 310 à 312. — Comment on l'éteint, 313 et 314.

Meules de houille. — Circulaires, t. 1, p. 342. — Oblongues ou tas alongés. — Leur construction, 343 et 344. — Mise en feu, 344. — Durée de la combustion, 345. — Meules circulaires d'après le procédé anglais, p. 346 et 347.

Meules de carbonisation pour la tourbe. — Leur construction, t. 1, p. 328.

MINE, Bergwerck, Exploitation (des), t. 1, p. 244, 245. — Travaux d'arrachement dans les roches primitives. — Id. dans des terrains secondaires, 246. — Id. dans des terrains d'alluvion, 246 et 247.

Mine d'acier, Stahlerz, ou minérai manganésifère.
Fer spathique, t. 1, p. 180.

Minérai, Erz, t. 1, p. 1. — Rapport. — Produit. — Richesse. — Ce que c'est, t. 1, p. 1. — Désignation (des), t. 1, p. 3. — But proposé dans leurs traitemens. — Moyens employés, t. 1, p. 6 et 7.

Minérai de fer, Eisenerz. Définition, t. 1, p. 201. — De leur réduction dans les creusets, 220. — Circonstances dans lesquelles ils donnent du fer pur ou aciéreux dans les essais, 221. — Influence de la vitrification des terres sur la réduction, 221, 222 et 223. — Des minérais fraîchement tirés du sein de la terre, 224. — Du grillage et du séjour à l'air (des). Voyez Grillage et séjour à l'air. — Les minérais crûs en petites doses produisent les mêmes phénomènes qu'une surcharge de minérais grillés, 229. — Quels sont (les) qui demandent à être grillés et exposés à l'air, 229 et 230. — Assortiment (des), 231, et t. 2, p. 104 et 105. — Lotissage (des), 238. — Fréparation mé-

canique, 247, 248 et 255. - Différens modes de réduction (des), 259. - Il est essentiel de stratifier les minérais avec le charbon pour obtenir un produit liquide, 260 (note du Tr.). - Mêlés avec le charbon ou réduits dans de petits foyers, ils donnent du fer et de l'acier. - Méthode catalane. - Perte qui en résulte, 261 et 262. - Généralités sur la réduction des minérais de fer dans des fourneaux à cuve, t. 2, p. 1, 2 et 3. - Des phénomènes que présente la réduction des minérais, t. 2, p. 44 et suiv. - Chargement (des). - Il doit se faire au poids et non à la mesure, 49, 97, 105 et 106. - Inconvéniens des charges trop fortes ou trop faibles, 122 et 123. -Les minérais réfractaires resteraient trop froids dans un ventre qui aurait beaucoup de largeur, 67. - Influence du minérai mal bocardé, humide, ou mal grillé, sur la marche du haut fourneau, 106 et 107. - Raisons pour lesquelles on est obligé de faire varier la charge de minérai, 108. - Précautions qu'exige le traitement des minérais friables, t. 2, p. 117. - Il est avantageux que le minérai soit un peu réfractaire si l'on veut obtenir de la fonte grise, 125. — Il faut diminuer les charges, si l'on travaille dans le haut fourneau, 131.

MINÉRAI de fer argileux, Thoneisenstein. — Comprend tous les minérais dans lesquels l'oxide est combiné avec une grande quantité de terres, t. 1, p. 217. — Caractères, 217 et 218. — Richesse, 219. — Corps qui l'accompagnent,

Minénal de fer carbonaté argileux. Note du Traducteur, t. 1, p. 217.

MINERAI de fer arsénical, Arsenikkies. — On ne peut pas le traiter pour fer, t. 1, p. 203. — Composition d'après Lampadius, Proust, Thomson, Chevreuil, Stromeyer et Klaproth, 204.

Minerat de fer arenace, Sanderz

MINÉRAI de fer brun, Brauneisenstein, t. 1, p. 1209 et 210. — Opinion des métallurgistes sur (le), 216.

t. 2, p. 546 et 1 m

MINERAL de fer brunissant, Braunerz, fer spathique altéré à l'airpit. 1, p. 215.

Minéral de fer cubique, Würfelerz, t. 1, p. 212.

MINÉRAI de fer limoneux; Raseneisenstein. - Composition, t. 1, p. 210. - Analyse de Klaproth et gissement, 211.

MINÉRAI de fer magnétique, Magneseisenstein. - Sa composition, t. 1, p. 206. Sa gangue, p. 207.

Minéral de fer micacé, Eisenglimmer, t. 1, p. 207.

Mineral de fer natif, Gedigeneseisen, t. 1, p. 201.

MINÉRAI de ser oxidé rouge, Rotheisenstein, ou mine de fer rouge, t. 1, p. 208. - La présence de l'eau lui fait perdre son caractère essentiel, 208 et 209.

MINÉRAI de fer pisiforme ou résinite, Eisenpecherz, od to latina ali t. 1, p. 212.

Minéral de fer spathique, spatheisenstein. - N'existe jamais à l'état de pureté parfaite, t. 1, p. 212. - Composition, 213 et 214. - Gangue, 214. - Le plus avantageux à traiter, 215. - Décomposition à l'air et par le - 17 mi in 100 grillage, 215 et 216.

MINÉRAI de fer spéculaire, Eisenglanz, t. 1, p. 207.

Minéralurgie, Hüttenkunde. - Définition et objet, t. 1, p. 1. - Division, p. 2. - Idée plus précise de son objet, p. 4. - Limites (de la) considérée comme art scientifique, 191. MINETTE, Stauberz,

MINÉRALOGISTE, Mineralog.

MINÉRALURGISTE, Hüttenkundiger Mineralurgist:

Mise au tain, Verzinnung. Voyez Fer blanc.

Mise en feu des hauts fourneaux, Anlassen ou anzünden der Hohæfen, t. 2, 87 à 90. - Idem d'après la méthode suédoise, 91.

Mise hors des hauts fourneau, Ausblasen, t. 2, p. 148. MITTELLOEHR. - Acier tenace de la principauté de Siegen, t. 2, p. 550. 

Mock. - Acier d'Allemagne d'une qualité médiocre, t. 2, p. 546 et 547.

Modelles, Modelle. - Leur division, t. 2, p. 225 et

226. Voyez les différens genres de Moulage.

Moulage, Færmerei. - Son objet. - Ce n'est qu'une partie de l'art du fondeur, t. 2, p. 215. — On remplit les moules de deux manières différentes, 215. - Des chaudières et des poches, 216. — Des matières dont les moules sont confectionnés, 217. - Explosions, 218 et 225. - Dessication des moules. - Etuves, 219. - Dessication des pièces massives, 220. - Des moules qu'il faut enterrer dans le sable, 221 et 257. - Des précautions à prendre pour remplir les moules, 222. — Jet, 222. — Jet à talon, 223. — Ce que c'est qu'abreuver le moule. Note du Traducteur, 223. - Masselotte, 224. - Event, 225. - Des modèles, de leur division, 225. - Des châssis, 226. - Moulage en terre grasse, 227. - Modèles en cire, 227. - Des noyaux, 228. - Classification des divers genres de moulage, 229 et 230. — Observations sur les coquilles, 230 à 232. — Surveillance qu'exige ce genre de fabrication, 250. - Du moulage en sable, Sand Færmerei, 233.

Moulage pratiqué dans le sol de l'usine, Heerd Færmerei, 233. — De la préparation du sable, 233. — Comment on imprime le modèle dans le sable, 234. — Comment il faut le retirer, 235. — Noircissement du moule, 235. — Comment on remplit les moules avec la fonte liquide, 236. — Des modèles, 236. — Plaques de recouvrement. — Noyaux, 237. — Comment on donne une grande dureté à l'une des faces de l'objet. — Objets ornés, 238.

Moulage en sable maigre et avec châssis, Kastenfoermerei in magerem Sand. — Objet (du). — Moulage
avec deux châssis, t. 2, p. 239. — Dimensions et forme
des châssis, 240. — Préparation du sable; 241. — Comment on forme les moules, 242 à 244. — Division du
modèle, 244. — Des objets qui doivent être moulés avec
trois ou un plus grand nombre de châssis, 244 et 245.
— Des noyaux, 246. — Nouveau genre de moulage proposé
par l'auteur, 247. — Application de ce genre de moulage
aux projectiles pleins. Note du Traducteur, 247.

Mcoulage en sable gras, Massenfærmerei.—Objet (du).
— Forme des caisses ou châssis, 247 et 248. — Préparation de la terre, 248 et 249. — Quelles sont les pièces qu'on moulle de cette manière. — Moulage des bouches à feu, 249. — Comment on empêche l'adhérence de deux segmens de moule, et la vitrification de la terre sur la fonte, 250 et 251. — Des noyaux, 251.

MOULAGE des statues, Kunstfoermerei, t. 2, p. 271 et 2772.

Movelage en terre grasse ou argile, Lehmfærmerei. — Ce que c'est, 252. — Ce genre de moulage a été abandonné pour les bouches à feu et pour toutes les pièces massives, 253. — Objets indispensables au travail du mouleur, 254. — Du noyau. — De la chemise et du manteau, 253. — Préparation de la terre, 255. — Arbres ou Trousseaux. — Calibres ou échantillons, 256. — Enduits de cendres de bois pour empêcher l'adhérence de d'eux segmens de moulle, 256. — Jets et évents, 257. — Confection des moulles, 257 et 258.

Mioule, Form. Voyez Moulage.

Moure en métal. Voyez Coquilles.

MOULEUR, Foermer.

Movens fourneaux, Voyez Stuckofen et Fourneau de paysean usité en Suède.

MIUNZSTAHL. Voyez Brézian, acier fin.

Miuseau de la tuyère, Rüssel. Voyez Tuyère.

### N.

NEZ de la tuyère, Formnase, t. 1, p. 130 et 131. - Effet qu'il produit, 132.

NERF du fer, Schnen des Eisens. — Nerf du fer rouverin, it. 1, p. 42. — Quel est le fer le plus disposé à prendre du nterf, 43. — Ce que signifie le nerf dans l'acier, 44. — Si l'on peut donner au fer marchand du nerf à volonté. — Notée du Traducteur, 61 à 63.

Nin de minérai, Erznest. - Petit amas. - Se trouve dans des terrains d'alluvion, t, 1, p. 244.

Noir de fumée, Russ. - On l'obtient en carbonisant la houille, t. 1, p. 349. 

Noircissement des moules, Schwaerzen der Formen, t. 2, p. 251 et 256. THE STATE OF THE S

Novau des moules, Kern der Formen. - Voyez les différens genres de Moulages.

# 0...

Ocre ou Ochre, Ocher. - Hydrate de fer jaune.

OEIL du marteau, Hammerauge. - Ouverture pour le manche.

OEIL du pertuis. - Partie étroite du trou de la filière. -Est pratiqué ordinairement dans l'acier, tandis que le côté large l'est dans le fer, t. 2, p. 471.

OLIGISTE (fer), Eisenglanz. Voyez Minérais.

OR, Gold. - Sa combinaison avec le fer, t. 1, p. 157 et 158. 

Ordon, Hammergerüst. - Ordon du marteau à soulèvement, t. 2, p. 289. — Ordon en fer, 291. — Ordon des marteaux à bascule, t. 2, p. 292. - Ordon mixte, t. 2, 1 - 12 m - 318 - 3101 - 384 5 p. 293.

ORME, Ulme ou Rüster, t. 1, p. 275. Osemund. Voyez Affinage osemund.

Oreilles ou mailles, Schlingen. - Partie de la fermeture des soufflets, t. 1, p. 391,

Outils de l'affineur, Werkzeuge des Frischers, t. 2, The second of th p. 331.

OUTILS du forgeron, Werkzeuge des Hammerschmidts t. 2, p. 354. and the same and same

OUVRAGE, Gestell. — Ce que c'est, t. 2, p. 15 het note du Traducteur. - Forme, 38, 82 à 84. Des pierres qu'on doit employer pour sa construction, 30 et 40. Ouvrage en terre battue, t. 2, p. 39. Note du Traducteur.

- Construction de l'ouvrage, 41, 42, 43. - Pour juger de ses dimensions, il faut se rappeler tous les phénomènes que présente la réduction des minérais, p. 44 et suiv. - Il doit être haut si la machine soufflante est forte et le minérai réfractaire, 74. - Minimum de hauteur que peuvent recevoir les ouvrages, t. 2, p. 75. - Evasement (de l'), 75. - Largeur et longueur (de l'), 75. - Doit toujours se terminer par un carré, 76. - Formes diverses, 82 à 85. -Engorgemens (del'), 132 et 141, - Causes qui les produisent et moyens d'y remédier, 141 à 144.

Ouvreaux, Zuglæcher. Soupiraux pratiqués dans la couverture des meules de carbonisation, t. 1, p. 310, 311 et

312.

Oxidation du fer, Oxidation des Eisens. - Des diffé-

rens degrés d'oxidation, 99 et 100.

Oxides de fer, Eisen-Oxide, t. 1, p. 98. - Forment deux sels avec chaque acide, 131. - Le protoxide n'a point de sous-sel, 132. - Leurs combinaisons avec les acides. Voyez le mot Acide. - Sont réduits par le carbone, p. 186. - Id. par le soufre, mais le métal se combine toujours avec le réactif, p. 187. - Sont décomposés par le phosphore, p. 188. - Se vitrifient avec les bases terreuses et alcalines, et colorent les verres, p. 190 et 191. - Se trouvent dans la nature soit purs, soit combinés avec d'autres substances métalliques, 191. - Affectent souvent des formes différentes, quoique composés de la même manière, 192. - Composition, t. 2, p. 336. — Oxides naturels. Voyez Minérais de fer.

Oxigene. - Se combine avec le fer en deux proportions différentes, t. 1, p. 96. - Il est chassé de sa combinaison avec le fer par le carbone, et il enlève ce dernier au métal, 192 et 193. - De son action sur les deux espèces de fonte, lorsqu'il se trouve combiné, ou à l'état libre, 194 à 196. — Quantité (d') nécessaire pour brûler 100 parties pondérées de charbon, 445. Poids d'un litre, p. 446. Sim Parallel St. J. J. St. St. William to the

s speece than the ter nature! Vegera Bundrals on her terrors Law more all get - Song a view our to him to

PAILLE de fer, Hammerschlag. Voyez Battitures. PALASTRE, tôle forte. - Fabrication. Voyez Fer noir.

PALE, Schütze. - Ecluse: Tirer la pale, lacher l'eau sur les roues, c'est la fonction du goujat, t. 2, p. 359.

Pamer (se) Weich werden. Se dit de l'acier qui perd ses propriétés caractéristiques, s'il est mal chauffé. Voyez Acier et Acier de cémentation.

PANNE du marteau, Hammerbahn. - Partie inférieure du marteau qui frappe le fer. - Moyen qu'on emploie pour la rendre très-dure, t. 2, p. 238.

PARAGE du fer, Gleichen des Eisens. - Dernier martelage des barres placées sur l'enclume selon la longueur de la table. Voyez Parer.

PARER le fer, Gleichen des Eisens. Cette operation ne doit pas s'exécuter à froid. - Note du Traducteur, sur l'écrouissement du fer, 61, 62 et 63.

Parois de la cuve, Kernschacht, t. 2, p. 4. - Contreparois, Rauschacht, t. 2, p. 4 et 5.

PASSE-PARTOUT, barre plate pour comprimer le sable representation of the second de moulage.

PASSE-PERLE, fil de fer intermédiaire entre les fils moyens et les fils très-fins.

PATIN, partie du modèle d'un pied de marmite. PATOUILLET, Waschwerck.

PAVILLON de la tuyère. Voyez Tuyère.

PELARD, bois qui a été écorcé sur pied. Pelle, Schauffel. Sert aux hauts fourneaux et aux feux

d'affinerie. - Enduite d'une couche d'argile, elle s'emploie dans le coulage des plaques, t. 1, p. 236. THE PERSON OF TH

Percée, Stich.

Percoin; voyez Lache laitier. 19 100 .q ...

PETITE masse inférieure se compose des étalages, de l'ouvrage et du creuset.

PHOSPHETE de fer naturel. Voyez Minérais de fer terreux limoneux.

PHOSPHORE, Phosphor. - Son action sur le fer, t. 1, p. 118. - Rend le fer tendre ou facile à travailler étant chaud, et fragile après le refroidissement, 119. - Rend la fonte plus fusible et lui fait conserver plus long-temps sa liquidité, 125. - S'oppose à la formation du graphite et de la fonte grise, 125, 196 et 197.

Pièce, Deul. - Nom de la loupe cinglée.

Pierres, Steine, pour la construction de l'ouvrage des hauts fourneaux, t. 2, p. 39.

PIERRE du contrevent, Windstein, t. 2, p. 42.

PIERRE de tuyère, Formstein, t. 2, p. 41.

PILOTAGE, Pfahlwerk, sur lequel on établit les fondations des hauts fourneaux, t. 2, p. 7.

PIN, Pinus sylvestris, Kiefer, fæhre, Kienbaum, t. 1, p. 273.

Pisé, Erdzimmerung. - Maçonnerie en terre, remplace quelquesois le mur extérieur des hauts fourneaux, en Suède, t. 2, p. 6,

Piston de soufflets, Geblæse Kolben, t. 1, p. 398 à 402. Piston du soufflet cylindrique en fonte, t. 1, p. 400. -Porte deux soupapes lorsqu'il agit de bas en haut, 402. -N'a point de soupapes si le cylindre est posé sur le fond,

403.

Plaques des creusets d'affinerie, Frischzacken, t. 2, p. 315. - Comment on les assujettit entr'elles, 316. -Position (des), 318.

osition (des), 318.

Plaque de fond, Boden, t 2, p. 315. — Position,

318 et 324.

Plaques de recouvrement, Verdeckplatten. — Pour les moules pratiqués dans le sol de l'usine, t. 2, p. 237.

PLATINAGE ou parage de la tôle, Britschen des Bleches, t. 2, p. 484 et suiv.; voyez Fer noir.

PLATINE, Platin. - Sa combinaison avec le fer, t. 1, p. 160. the engay and

PLATINERIE, Reckschmiede. - Usine où l'on fabrique du fer platiné, t. 2, p. 455. - Forme des marteaux, 456. - Feu de chaufferie, 457. - Soins qu'exige le chauffage. — Bidons ou bâtards. — Travail du platineur, 458. - Consommation de combustible. - Quantité de fer. obtenue par semaine, 459.

PLOMB, Blei. Sa combinaison avec le fer, 162 à 165.

PLOMBAGINE; voyez Graphite.

Plume-seuil ou Plumard, pièce de bois qui supporte l'empoise. Catemanos grant

POCHES, cuillers de fer, Gisskellen. Servent à puiser et à porter la fonte liquide, t. 2, p. 113. - Puiser la fonte avec (les); voyez Hauts fourneaux.

Poitrine du fourneau, Ofenbrust. - Poitrine ouverte.

Poitrine close, t. 1, p. 7, et t. 2, p. 8.

Poly-carbure, Polycarburet, t. 1, p. 479. - Sa composition, 475. - Se forme toujours lorsqu'on chauffe du fer carburé dur et aigre, 479.

Pompholix. — Dépôt qui se forme sur les marâtres des

hauts fourneaux.

Porte-vent, Windleidungsrohr. — Sa longueur est souvent avantageuse, t. 1, p. 396. - Comment on l'assujettit à la buse, 397. - Les porte-vent des régulateurs peuvent communiquer ensemble, 419 et 420.

Potassium, Potassium. - Son influence sur la qualité

du fer, t. 1, p. 153.

Potente de fer, Eisentæpfe. — On la fabrique avec la fonte de première fusion, t. 2, p. 160. Voyez Sablerie, -Comment on l'empêche de noircir les alimens, 282.

Poulette, Sanderz. - Minérai de fer en grains de l'île

d'Elbe.

Pression DE L'AIR; voyez Air, PRODUIT. - Product, Ausgebrachte, t. 1, p. 1. - Demiproduits, 4.

وراي بالمقير الأمراح لما معومه الأرا Paussiate de fer, Berlinerblau, t. 1, p. 149 et suiv.

Puissance, Mæchtigkeit. - Des gites de minerai. -Epaisseur des couches.

Pyrites, Kies. — Ne peuvent être considérées comme minérais de fer, t. 1, p. 202. - Ne peuvent pas perdre tout leur soufre hors du contact de l'air, p. 202. - De la réduction des pyrites pour en obtenir du fer, p. 203. Des pyrites contenues dans la houille, p. 340.

Pyrite magnétique ou protosulfure de fer, Magnetkies.

- Sa composition, t. 1, p. 115.

Pyrite ordinaire, Schwefelkies. - Sa composition, t. 1, p. 115. - Il n'existe pas d'autre combinaison du fer avec le soufre. the allows and Alexander Million and Alexander

## was Quidenne the second second

QUARTZ, Quartz. - Jeté dans le creuset d'affinerie, t. 2, p. 345, et note du Traducteur, p. 346. public of a secretary of

## reaction of the second

RABAT, Reitel. - Des marteaux de forge, t. 2, p. 290. RABLE, Krücke, Rührhacken, instrument de bois ou de fer dont on se sert pour étendre les matières chargées dans les fourneaux, t. 2, p. 109.

RAFFINAGE de l'acier, Gerben der Stahls, t. 2, p. 526

et 556; voyez Acier.

2 1 2

RAPE, Raspel, instrument qui sert à l'ébarbeur, pour ôter le sable brasé aux objets de fonte, t. 2, p. 273.

RAMPANT des fours à réverbère, Fuschsder Flammæfen; voyez Four à réverbère.

RANGETTE, tôle de grande dimension.
RAPPORT du minéral, Ausgebrachte, t. 1, p. 1.

Rasse, Schwinge, corbeille de forme ellipsoïdale. -Le chargement par rasses est défectueux, t. 2, p. 98.

RATEAU, Harke, pour charger le charbon.

RECUIT de l'acier, Anlassen des Stahls, t. 2, p. 533 et 605. - Couleurs auxquelles on effectue le recuit; voyez Couleurs du recuit.

RECUIT, Ausglühen. - Du fer en barres, t. 2, p. 297.

Des feuilles de tôle qu'on veut étamer, t. 2, p. 505.
Du fil d'archal; voyez Fil d'archel.

RÉDUCTION, Reducirung, des minérais, désoxidation; voyez Minérais.

Reforte du fer cru, Umgiessen des Roheisens. — Considérations générales, t. 2, p. 153 et 154. — Des méthodes suivies, 163. — Des creusets, 168. Voyez Fourneau d vent.

Reforte dans des fourneaux à cuve. — Méthode anciennement employée en France, 173. — Perfectionnement de Réaumur, 174. Voyez Fourneau à manche.

REFONTE du fer cru dans des hauts fourneaux, 181, 182. REFONTE du fer cru dans des fours à réverbère, t. 2, p. 189. Voyez Four à réverbère. — Comparaison entre les trois méthodes de refondre le fer cru, 212 et 213.

REFROIDISSEMENT subit, Plætzliche Abkühlung; voyez

Blanchîment de la fonte.

RÉGULATEUR, Windregulator, t. 1, p. 411. — Régulateur à capacité constante, 412. — Régulateur à pression ou à capacité variable, 413. — Rapport entre la capacité du régulateur et celle du soufflet, 413 et 420.

RÉGULATEUR à eau, Wasser Regulator. — De la colonne d'eau qui mesure la pression de l'air, t. 1, p. 418, 419 et 420. — Avantages (du), 421. — Ne vicie point l'air, est

préférable au régulateur à frottement, 422.

RÉGULATEUR sec, Trocken regulator, t. 1, p. 414 et 415. Le jet d'air est d'autant plus uniforme que (le) a plus de largeur, 416. — Accidens. — Moyens d'y remédier, 416. Qualités et défauts des régulateurs secs, 417 et 418.

Régule de fer, fonte ou fer cru.

Releven le haut fourneau, retirer le laitier qui obstrue l'avant-creuset.

REMPLISSAGE, Füllung, t. 2, p. 5.

Renard, Frischeisen. — Fer demi-affiné qui se forme dans l'ouvrage des hauts fourneaux.

Renard, Deul. - Loupe qu'on obtient dans les renardières.

RENARDIÈRE, Frischfeuer. — Foyer d'affinerie dans lequel on chauffe les pièces ou les lopins pendant la fusion de la fonte; voyez Affinage à l'allemande.

Réservoir à air; voyez Régulateur.

RÉSISTANCE ou ténacité de la fonte; voyez Fonte.

Résidu, Rückstand. - Scories et eaux mères, t. 1 p. 3.

Ressort de soufflets, Federn. — Lames de fer ou d'acier qui pressent les liteaux contre le volant, t. 1, p. 389. — Ressort de marteau; voyez Rabat.

RETREINDRE. — Diminuer le diamètre d'un cercle par le martelage.

Riblons ou débris de fer, Eisen abfalle; voyez Affinage de la ferraille.

Rigore ou lit de la gueuse Masselgraben.

RINGARDS, Brechstange. — Barres de fer dont on fait usage pour travailler dans les hauts fourneaux et dans les feux d'affinerie.

ROGNURES de tôle, Blechabschnittel, Abschnittel. Voyez Affinage de la ferraille, fabrication du fer noir et du fer blanc.

Roideur, Steifheit, t. 1, p. 50 et 51.

RONDELLES de fenderies, Scheibender Schneidwerke, t. 2,

Roses de l'acier, Stahlrosen, taches irisées qu'on remarque dans la cassure de l'acier trempé. Voyez Trempe de l'acier.

Roue à aubes, Schaufelrad.

Roue à augets, Kastenrad.

Rouge d'Angleterre, Voyez Colcotar.

ROULLE, Rost, f. 1, p. 103 et 104.

ROUVERIN, Rothbrüchig. Voyez Fer rouverin.

Rustine, Rückseite, face de l'ouvrage opposée au côté du travail, 1. 2, p. 7.

dans Pouvrage des heuts ::

S

Sable de moulage, Formensand. Voyez les différens genres de moulage.

Sableur, Sandfærmer, Mouleur en sable.

SAPIN blanc, Pinus Abies. Tanne Edeltanne-Silbertanne-Weistane, t. 1, p. 274.

SAULE, Salix, Weide, t. 1, p. 275.

SAUMON de fonte, Roheisenganz. — Prisme du poids de quelques quintaux.

Scories de forge, Frischschlacken, t. 1, p. 170 et 171. - Note du Traducteur. - Raisons pour lesquelles elles sont difficiles à réduire, t. 2, p. 45. — Caractère, t. 2, p. 332. - Composition. Note du Trad. 334. — Quelles sont les scories qui valent la peine d'être réduites. - Comment on les traitait anciennement, 442. - Amélioration qu'on a cru faire à ce procédé, 443. - Essais de la méthode suédoise faits à Jétlitz. - Leur réduction dans les hauts fourneaux est beaucoup plus avantageuse, 444. - C'est à tort qu'on a regardé les scories de forge comme des minérais réductibles sans addition de matières étrangères. - Analyse par M. Strom. - Note du Traducteur, 445. - La majeure partie des scories est un sous-silicate de fer. - Note du Traducteur, 446. - Pour les réduire dans les hauts fourneaux il faut ajouter à trois parties de scories une de chaux. ou à cinq parties de scories deux de pierres calcaires. Expériences faites à Eidsfos avec ce dosage. - Notes du Traducteur, 447 et 448. - Expériences faites dans le haut fourneau de Baerum, note du Traducteur, 448 et 449. - Elles ont donné 55 pour 100 de fonte. - Se conduisent en tout point comme des minérais siliceux riches et purs. - Note du Traducteur, 450 et 451.

Scories crues ou laitiers pauvres. Rohschlacken. — Caractères distinctifs, t. 2, p. 332. — Produisent à effet opposé à celui des scories douces, 403.

Scories douces ou laitiers riches, Gaarschlacken. -

Caractères distinctifs, t. 2, p. 332. — Constituent le moyen

le plus efficace de hâter l'affinage, 396.

Séjour à l'air, Das liegen ander Luft. — Influe avantageusement sur le traitement des minérais, t. 1, p. 224, 225 et 226. — Produit plus d'effet si les minérais ont été grillés, 227.

Sel Marin, Kochsalz. — Jeté dans le creuset d'affinerie, il ne donne point de mauvaise qualité au fer, t. 1,

p. 185.

Semelle, Sturz. — Planche de fer pliée et forgée pour le travail de la tôle, t. 2, p. 485.

Servante, Magd. — Anneau de fer pour serrer les tenailles.

SEXTOCARBURE; voyez Polycarbure.

Sidérite, Hyderosiderum, ou phosphure de fer, t. 1, p. 120 et 121.

SIDÉROTECHNIE. - Art de travailler le fer.

Sidérurgie, Eisenhüttenkunde. — Art d'extraire le fer de ses minérais et de lui donner la forme demandée par les artisans. Voyez Métallurgie.

Signes, Zeichen. — Pour juger de la marche des hauts fourneaux et des feux d'affinerie; voyez Allure et Affinage

à l'allemande.

Silice, Kieselerde. — Est infusible prise seule. — Se vitrisie très-facilement avec l'oxide de manganèse, t. 1, p. 234. — Ajoutée aux matières fondues dans l'affinage pour fer; voyez Quartz. — Id. dans l'affinage pour acier, t. 2, p. 554.

Sole, Heerd, t. 1, p. 5. — Des fourneaux à cuve, t. 2, p. 3 et 4. — Des fours à réverbère. Voyez Fours à réverbère et Affinage de la fonte dans les fours à ré-

verbère.

Sondage, Aufsuchung des Eisenerz, t. 1, p. 247. Sonne, Schwahl, Laitier riche durci dans le feu d'affinerie, t. 2, p. 333. Voyez Scories.

Soudabilité du fer, Schweissbarkeit, t. 1, p. 78. -

Elle diminue avec la dose de carbone contenue dans le métal, t. 2, p. 585 et 586.

Souder, Schweissen. — Moyen qu'on peut employer pour souder de l'acier fondu d'une grande dureté, pour unir deux barres de fonte et pour braser la tôle sur le fer cru, t. 2, note de 587.

Soufflets, Geblaese. — Les plus anciens, t. 1, p. 367. — Amélioration. — Soufflets de bois, Holzernes-Balgengeblaes. — Amélioration. — Soufflets à piston carrés ou cylindriques, t. 1, p. 368 et 369. — Classification (des), 369. — On ne doit employer qu'une seule buse pour (plusieurs), 396. — Deux soufflets donnent toujours un jet d'air intermittent, p. 411. — Calculs relatifs à l'effet des soufflets. Voyez Air et Vitesse du vent.

Soufflets en cuir, Ledernebalgengeblaese. — On ignore l'époque de leur origine, t. 1, p. 379. — Soufflets simples, 380. — Cadres de bois, 381. — Défauts, 382. — Soufflets doubles, p. 383. — Moyens employés pour les mettre en mouvement. — Rapport entre les capacités des deux compartimens, p. 384. — Défauts des soufflets en cuir, 385. — Soufflets triples, 385 et 386. — Soufflet Rabier. Note du Traducteur, 386.

Soufflets de bois, soufflets à charnière ou soufflets pyramidaux, Hælzerne Balgengeblaese. — Mécanisme et construction, t. 1, p. 388, 389, 390, 391 et 392. — Entretien, 392. — Comment on combine le mouvement (des). — Il faut empêcher que l'un n'aspire l'air expiré par l'autre, 293. — Moyens qu'on emploie pour les mettre en mouvement, 394 et 395. — Des soufflets à charnière carrés, 396 et Note du Traducteur. — Défauts des soufflets à charnière.

Souffifets cylindriques en fonte, Cylindergeblaese.

— Comment on les ferme hermétiquement, t. 1, p. 400 et 401. — Lorsqu'ils sont à simple effet, il faut préférer ceux dont le fond est en-dessus, p. 404. — Ils sont bien meilleurs que les soufflets à piston en bois, 406. — Des

souffflets à double effet, 407 et 408. - Manière de les metttre en mouvement, 408.

Scoufflets hydrauliques, Mit Wasser geliederte Geblaese, t. 11, p. 408 et 409. - Leurs défauts, 409 et Note du Traducteur, 410. - Reproches non mérités qu'on leur avaitt adressés, 410.

Scoufflets à piston, Geblaese mit beweglichen Kolben. Forme et mécanisme. — Moyens qu'on emploie pour fermer le paassage à l'air et défaut de ce procédé, t. 1, p. 398 à 400. - Des soufflets allant par dessus, et de ceux qui vont par (dessous, 402 et 403. - Manière de les mettre en mouvemcent, 405.

Scourre, Schvefel. - Ne forme avec le fer que deux sulfuress distincts, t. 1, p. 114 et 115. - Le protosulfure est conttenu dans la fonte sulfureuse, 116. - Rend le fer rouveriin, 117 et 123.—La fonte sulfurée se refroidit très-vîte, 123.. - S'oppose à la formation du graphite, 123 et 124. -Se ccombine avec la fonte blanche en plus forte dose qu'avec la fconte grise, 124. - S'oppose à la formation de la fonte grisee, 196 et 197.

Scoulevement de la masse fondue, Aufbrechen des zuverfirichenden Roheisens, t. 2, p. 339. Voyez Affinage à l'alléemande,

Scoupape, Ventil. - D'inspiration, t. 1, p. 380. - Les clapeets doivent être très-légers, 385. - La surface du clapet doit excéder le moins possible l'ouverture de la soupape; note:, 388 et 389. - Le clapet est pourvu d'un contrepoids et ill touche contre un ressort, 388. — D'expiration, 393.

Scoupiraux, Raumlæcher. - Ouvertures pratiquées dans le bouge des meules de carbonisation, t. 1, p. 310.

Sous-oxide de fer, Suboxid von Eisen, t. 1, p. 96.

SPEATHIQUE; voyez Minérai de fer. SPPÉCULAIRE; voyez Minérai de fer.

STATUE, Bieldsaeule. - Moulage (des), t. 2, p. 271. Sэтоск ou billot, Stock. — Grosse pièce de bois qui supporte l'enclume, t. 2, p. 291.

STOCKWERK, Stockwerk. — Gîte de minérai en masse.

STRATIFICATION, Schichtung. — Arrangement des matières par lits.

STUCK, Stück. — Masse de fer demi-affiné, retirée des stückofen.

STUCKOFEN ou fourneau à masse, t. 2, p. 19. — Généralités sur (les), p. 25. — Leurs dimensions. — Leur construction, p. 26. — Leur travail, p. 26 à 28.

Suir, Talg. — Employé dans l'étamage, t. 2, p. 497. — Ne peut être remplacé par l'argile fine, mêlée de bouse de vache, 506. — Le suif brûlé vaut mieux que le suif frais, 518. — Pots de suif, 519 et suiv.

Sulfures de fer, Schvefeleisen. - Leur composition,

t. 1, p. 114 et 115. Sulfures naturels, Natürliche Verbindungen des Schve-

fels mit Eisen, Voyez Pyrites.

Surchauffer le fer, l'exposer directement au courant d'air, ce qui en oxide une partie et détériore le reste, t. 1, p. 80 et suiv.

## T.

TABURIN, pièce de bois de l'ordon.

Taillans de fenderie, Schneiden, t. 2, p. 460. Voyez Fenderie.

TAILLANT de FORET, Bohrschneide, t. 2, p. 277.

TAIN; voyez Mise au tain.

TAQUERET. Petite plaque de fonte.

TAQUES OU PLAQUES; voyez Plaques.

TAQUERIE, Schürloch. — Ouverture par laquelle on introduit le bois dans les fours à réverbère.

Ténacité, Festigkeit, t. 1, p. 50, 52, 53. — Modifications qu'elle éprouve par l'aigreur et par la flexibilité, 57, 58, 59. — Voyez Acier, Fer et Fonte.

TENAILLES à chauffer les pièces, Værmzange, t. 2, p. 355.

TABLE ALPHABETION TIENAILLES à cingler dont les branches sont droites, Kleiine Rampfzange, t. 2, p. 355. and a substanced

Tienailles à coquilles, Schneppelzange, t. 2, p. 355.

TIENETTE, petite tenaille qui sert pour l'étamage.

Tierres, Erden. - Leur degré de fusibilité, prises isolémeent ou mêlées ensemble, t. 1, p. 233 et 234. - Expérieences de Gadolin, p. 240 à 243.

Tiest, Probirscherben. - Sert pour griller les miné-

rais qu'on veut essayer.

Tiere du marteau, Stirn des Hammers.

Tierière de soufflets, Balgenkopf, t. 1, p. 380. -Il faut lui donner une faible épaisseur, 385. - Manière de ll'établir solidement, 394.

TIHÉORIE DE L'AFFINAGE, Théorie der Verfrischens, t. 2, p. 3663 et suiv.

Tilleul, Populus-Tillia Linde, t. 1, p. 275.

Times ou harker le charbon, t. 1, p. 314.

THERE au clair, Durchführen, t. 2, p. 497. Voyez Fer blance fabriqué d'après les procédés anglais.

Titrerie, Drathhütte. - Usines où l'on fabrique les derniiers numéros de fils de fer; voyez Fil d'archal.

Tiereur, Drathzieher. — Ouvrier qui tire le fil de fer. TIITANE, Titan. - Sa combinaison avec le fer, t. 1,

p. 1776.

Tôôle, Blech. — On la divise ordinairement en tôle forte: et en tôle mince, t. 2, p. 479. - Qualités de la bonnae tôle. - Id. du fer qui sert à la confectionner. - Feorme et dimensions des bidons, 480. - Foyers employéés pour la fabrication de (la), 481 à 483. - Voyez Fer noir et Fer blanc.

Toolerie, Blechhütte, usine où l'on fabrique la tôle. professional and and and

Voyeez Tôle et Fer noir.

Toourbe, Torf. - Des différentes espèces de tourbe, t. 1, p. 3220 et 321. - Des cendres qu'elle contient, 322. -De l'l'emploi (de la) pour les feux de flamme, 322 et 325. - Quantités de charbon qu'elle donne, 322. - De son emploi dans les hauts fourneaux, 323 et 324. — Id. pour l'affinage de la fonte, 324 et 325. — Carbonisation (de la). Voyez Carbonisation et Meule.

Tournage des objets coules, Drehen der Gusswaaren. Voyez Ferreaule.

Tourillow, Zapfen:

TRAITEMENT des minérais, Behandlung der Erze; voyez Minérai de fer.

TRANCHE, Setzeisen. — Instrument pour couper le fer.
TRANSPORT du charbon, Abfuhr der Kohlen, t. 1, p. 317.
TRÉFILERIE, Drathhütte. — Usine où l'on fabrique de

gros fil de fer.

TREMPE, Hærten des Stahls. - Changement que la trempe fait éprouver à l'acier, t. 2, p. 594. - Augmentation de volume, 595 et 596. - Le meilleur acier est celui qui exige le moins de chaleur pour prendre la trempe, 507. - Il faut le tremper à un degré de chaleur déterminé par sa nature et par l'usage auquel il est destiné, 598 et 602. - On peut modifier le degré de trempe de deux manières, 598. — Difficultés que présente la détermination du degré de chaleur, 599. - Sur les alliages métalliques proposés pour y chauffer l'acier. - Tableau de la fusibilité des métaux d'après Thomson, 600. - Procédé de Rinman pour déterminer le degré de chaleur qui convient à la nature de l'acier, 601. - Différens milieux réfrigérans, 602 et 603. -Sur la cause du phénomène de la trempe. - Des taches ou roses qu'on remarque quelquefois dans la cassure de l'acier, 604. - De la chaude et du recuit, 605 et 606. -Trempe qui ramollit l'acier. - Expériences de M. Gill. - Note du Traducteur, 606.

TREMPE en paquet, Insatzhærtung. — Objets qu'on durcit de cette manière. — Cément qu'on doit employer. — Les instrumens tranchans ou taillans ne doivent jamais être fabriqués en fer ni trempés en paquet, t. 2, p. 577.

TROMPILLES. — Tubes coniques, t. 1, p. 376.

TROMPILLONS. — Ouvertures, t. 1, p. 375. Aries

Trou de la coulée, Stichæfnung, t. 2, p. 42. - Obstruction (du), 112.

TRIAGE à la main, Handscheidung, t. 1, p. 247.

TROMPES, Wassertromelgeblæse. Idée générale, t. 1, p. 370 et 371. — Cuve (des), 372 à 374. — Différentes espèces (de), 374, 375 et 376. — Circonstances qui modifient l'effet (des), 377. — Avantages et inconvéniens (des), 378.

TROUSSE, Zange. - Fabrication du fer blanc, t. 2, p. 485. - Raffinage de l'acier, t. 2, p. 557.

TROUSSEAU, Spindel, pour confectionner les noyaux en terre, t. 2, p. 256.

Tuile, Dachstein. — Plan incliné sur lequel glissent les tenailles de tréfilerie.

Tungstène, Wolfram. — Sa combinaison avec le fer, t. 1, p. 137.

TUTHIE. Voyez Cadmie.

Tuyère, Form, t. 1, p. 9. — Son plat, son pavillon et son museau, t. 2, p. 77. — Inconvéniens d'une trop grande largeur et d'un trop grand rétrécissement des tuyères des hauts fourneaux, p. 77. — Leur distance du fond, 178. — De la position et de l'inclinaison (de la), 79. — On doit toujours la placer horizontalement, 80. — Dans quels cas on doit employer deux tuyères pour un seul haut fourneau, 80. — Changement de tuyère, p. 81.

Tuyène pour les creusets d'affinerie. Voyez Affinage à l'allemande.

TYMPE, Tümpel, t. 2, p. 42.

TYMPE (plaque de), Tümpelblech, t. 2, p. 43.

TYMPE (fer de), Tümpeleisen, t. 2, p. 43.

## U.

Usine, Hütte. — Bâtiment dans lequel on exécute des opérations métallurgiques.

VACHE (tirer la vache), den Blasbalg ziehen. - Faire mouvoir la branloire d'un soufilet de cuir.

VAN, Kohlenkorb; voyez Rasse.

VANNE OU PALE, Schütze; voyez Pale.

VARME, Formzacken, t. 2, p. 315.

VENT des soufflets, Wind. - Il est d'autant plus unisorme que le régulateur est plus large, t. 1, p. 416. Voyez Vitesse (du).

VENTAUX, Ventile. - Ouvertures par laquelle l'air

entre dans les soufflets.

VENTIMÈTRE OU ANÉMOMÈTRE, Vindmesser, t. 1, p. 429 430. - Différentes espèces (de), 431.

Ventouses, Abzuglæcher. - Ouvertures des canaux d'évaporation des hauts fourneaux.

VENTRE des fourneaux à cuve, Kohlensack, t. 2, p. 14.

- Ses fonctions. Voyez Hauts Fourneaux.

VERGE crénelée, Zaineisen, t. 2, p. 455.

VERGES de fenderie; voyez Fenton et Fenderie.

VERNISSAGE DU FER, Laquiren des Eisens, t. 1, p. 104. Idem des objets coulés, t. 2, p. 281.

Vésicule du fer blanc, Blasen des Veissblechs, t. 2,

p. 515.

VITESSE, Geschwindigkeit de l'air atmosphérique s'écoulant dans le vide, t. 1, p. 434. - Idem de l'air com-

prime lance dans le vide, 435.

VITESSE du vent, Geschwindigkeit des Vinds. - Doit être proportionnée à la densité du combustible, t. 1, p. 422. Les vîtesses de l'air ramenées à la pression atmosphérique, sont proportionnelles aux orifices d'expiration, 423. - Moyen de la déterminer d'après les coups de piston, 421. - Calcul (de la) déduit de la pression de l'air donnée par le ventimètre, p. 433 à 437. — Tableaux des vitesses du vent pour des pressions données, 438, et note du Traducteur, 439. - Rectifications qu'il faut apporter à ces calculs d'après les hauteurs du baromètre, du thermomètre et de l'hygromètre, 440 à 444. - Vitesse du vent lancé dans les hauts fourneaux; voyez Pression de l'air.

VITRIOL, Vitriol, t. 1, p. 135. - Fabrication a d'aide de la pyrite ordinaire, t. 1, p. 202.

Voie humide et voie sèche, t. 1, p. 4 et 5. - Trockner und nasser Weg.

VOLANT des soufflets, Oberkasten, t. 1, p. 388. -PUTS I DO TO THE VIEW OF

Construction, 390 et 391.

p. 580 et 581. 

Volée, Hubhæhe du marteau, t. 2, p. 289.

VOLUME de l'air, Volumen der Luft. - Moyens de lo déterminer d'après les coups de piston, t. 1, p. 424. Idem d'après la vitesse calculée d'abord, 437.

WOOTZ, Wootz, t. 2, p. 580. - Expériences de Stodart et Faraday, de Berthier et de Bréant. - Note des

ZINC, Zink. - Sa combinaison avec le fer, t. 1, p. 167. Essais en grand faits dans un haut fourneau avec des minérais contenant 16 pour 100 de zinc, 169. - Essai d'affinage. - Le zinc ne peut donner aucune mauvais qualité au fer, 172. The state of the s

comiant dans le vide, 1 FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

 $v_{IN} = \sigma \sin \sigma = c \cos \sigma \cos \theta + V_{IO} = V_{IO}$ subject as a subflation of subjects of a middle suppression ale alemante de la seguita del carre de la companya que son je aux orifices d'expiration. 423. are the about the second of a sum of second of the 421 - J. u., in the manufactor of a structured per a ver amère n 433 à 437. - Tableaux des vitesses - off up great to the the mount and the transfer and











